

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



### GIFT OF HORACE W. CARPENTIER

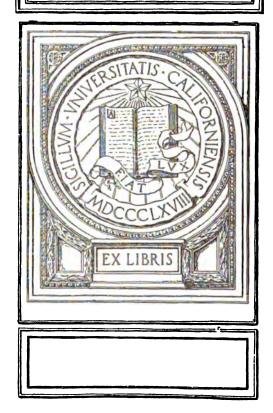

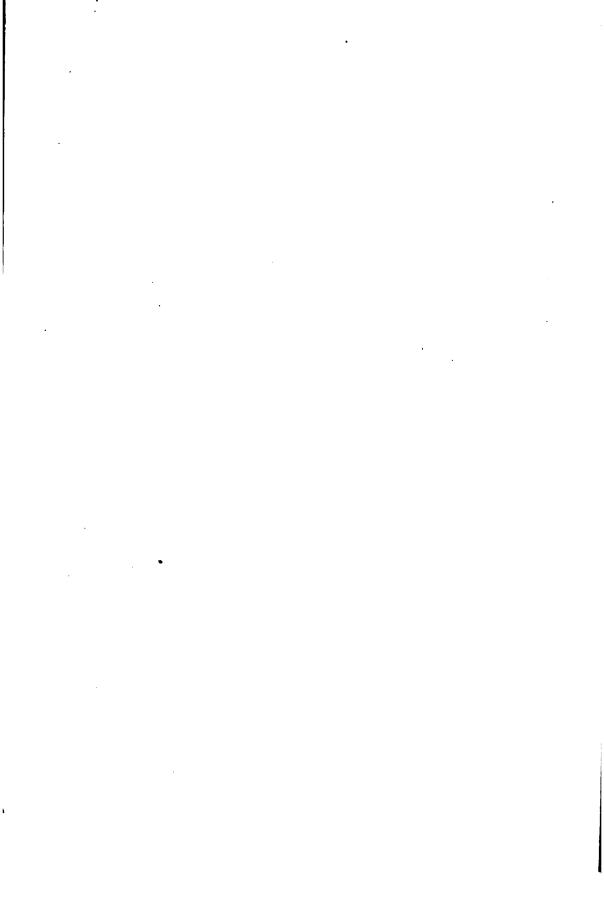

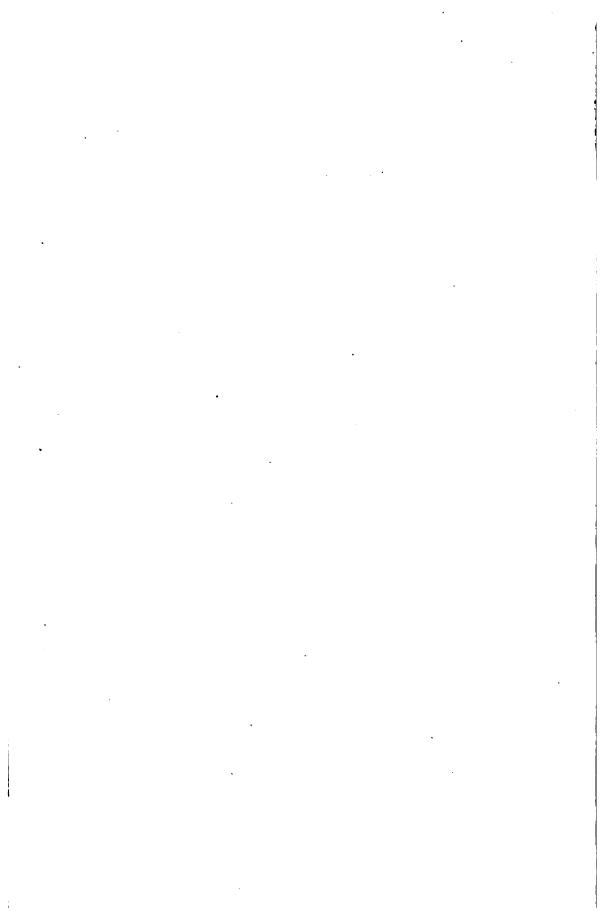

Hommay de traducteur



# BENI 'ABD EL-WÂD

ROIS DE TLEMCEN

JUSQU'AU RÈGNE D'ABOU H'AMMOU MOÛSA II

PAR

### Abou Zakarya Yah'ia Ibn Khaldoûn

ÉDITÉE D'APRÈS CINQ MANUSCRITS ARABRS
TRADUITE EN FRANÇAIS ET ANNOTÉE

PAR

### ALFRED BEL

PROFESSEUR A LA MÉDERSA DE TLEMCEN



ALGER

1MPRIMERIE ORIENTALE PIERRE FONTANA

29, RUE D'ORLÉANS, 29

1904

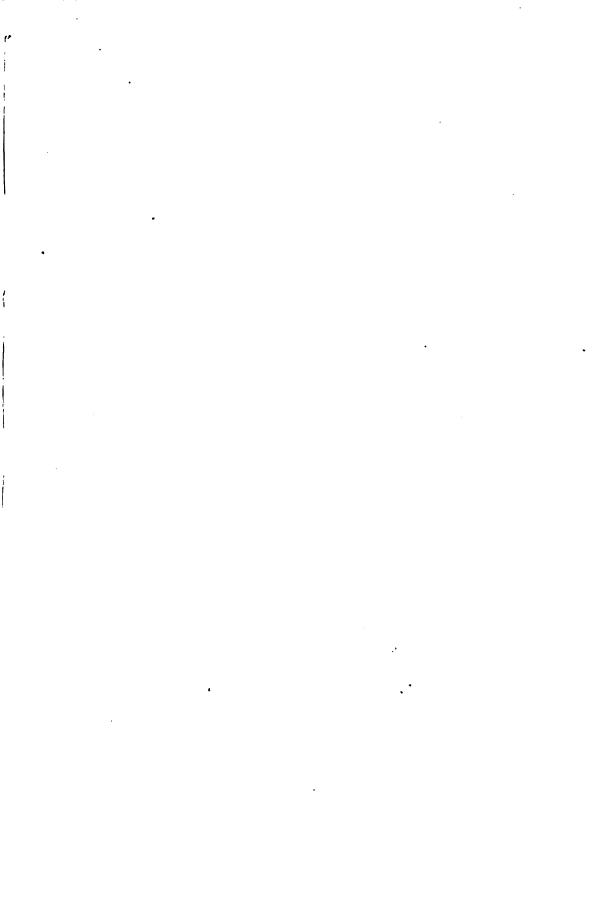

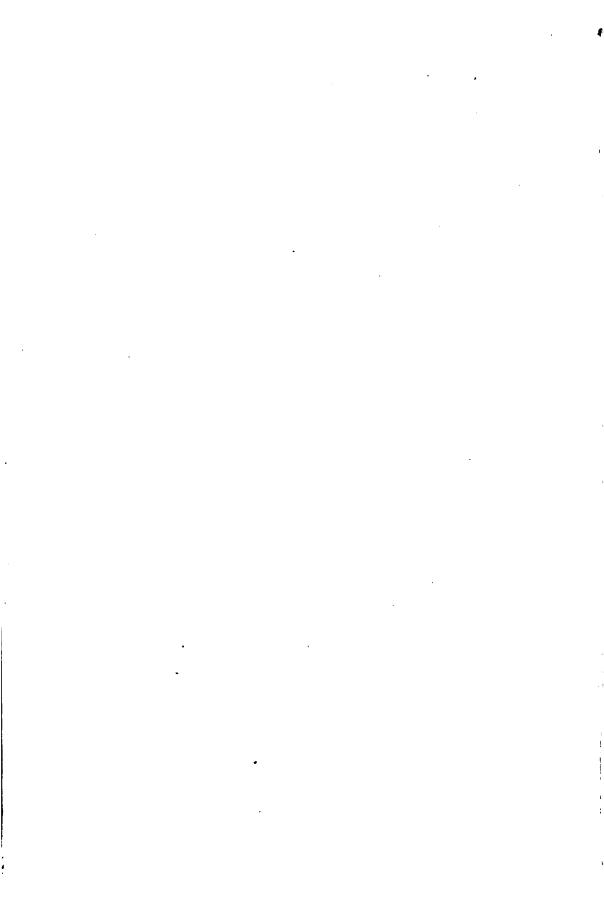

## HISTOIRE DES BENI 'ABD EL-WÂD

ROIS DE TLEMCEN

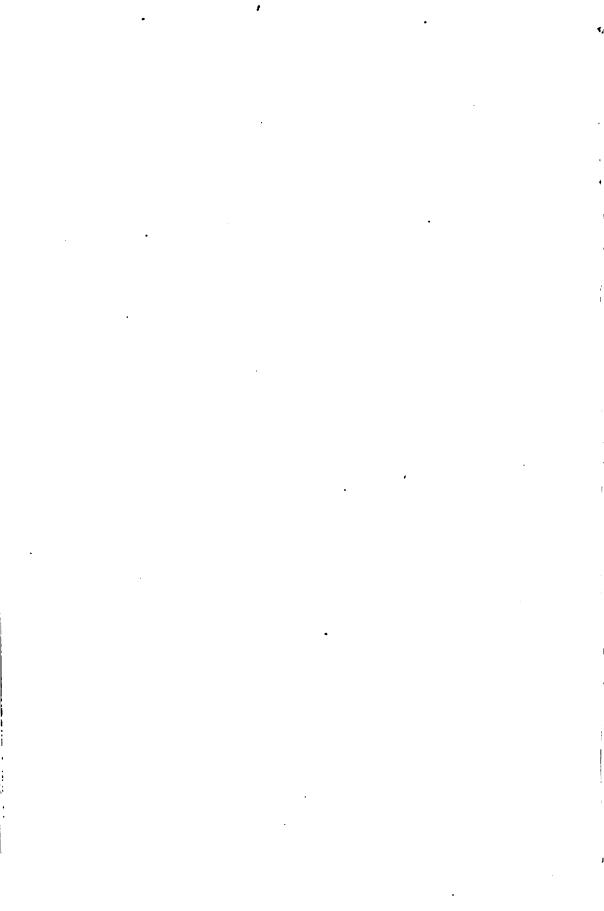



### HISTOIRE

DES

# BENI 'ABD EL-WÂD

### ROIS DE TLEMCEN

JUSQU'AU RÈGNE D'ABOU H'AMMOU MOÛSA II

PAR

### Abou Zakarya Yah'ia ibn Khaldoûn

ÉDITÉE D'APRÈS CINQ MANUSCRITS ARABES
TRADUITE EN FRANÇAIS ET ANNOTÉE

PAR

### ALFRED BEL

PROFESSEUR A LA MÉDERSA DE TLEMCEN



ALGER

IMPRIMERIE ORIENTALE PIERRE FONTANA

29, RCE D'ORLÉANS, 29

1903

TO VINU AMBROTHAD

> DT298 T6I5 V.1

Carpenties

### INTRODUCTION

On connaît aujourd'hui, dans ses grandes lignes du moins, l'histoire depuis la conquête arabe, de l'antique Pomaria, devenue successivement Agâdir, puis Tlemcen. Les ouvrages, si justement estimés, de Bargès et de Brosselard (1) n'ont pas peu contribué à nous initier au passé de cette ancienne capitale du Maghrib central. Ces deux savants chercheurs, qui dépouillèrent avec un soin minutieux les manuscrits arabes, déchissirèrent les inscriptions, s'entourèrent du concours des lettrés musulmans et de renseignements nombreux sournis par les chroniques arabes déjà publiées ou traduites, ont véritablement tracé la voie à suivre; ils ont attiré l'attention sur cette ville, qui aurait compté, jadis, si l'on en croit certains auteurs, une centaine de mille ames, sur cette cité qui, au moyen-âge, vit sleurir dans ses murs une remarquable civilisation.

Qu'on nous permette ici, d'adresser à la mémoire de ces initiateurs de l'histoire de Tlemcen, l'hommage respectueux de notre admiration.

L'ouvrage de Yah'ia Ibn Khaldoùn sur la dynastie 'abd-el-wadite est un document précieux pour l'histoire de Tlemcen. Son importance n'avait pas échappé à l'abbé Bargès, qui en découvrit à Alger, en 1839, un premier manuscrit. En 1859, ce savant orientaliste écrivait qu'il espérait en publier une traduction et apporter ainsi à l'Histoire des Berbères de 'Abd er-Rah'man Ibn Khaldoùn un utile auxiliaire

<sup>(1)</sup> Baroès: Lettre à Garcin de Tassy, sur un manuscrit découvert à Alger (Bighid-t-cr-Rotcudd), in J. A., nov. 1841, p. 483 et suiv.; Histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen, 1 vol. in-12, Paris, Duprat, 1852: Mémoire sur les relations commerciales de Tlemcen arce le Soudan, sous le règne des Beni Zeiyan, extrait de la Revue de l'Orient, Paris, 1853; Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. 1 vol. in-8°, Paris, Duprat et Challamel, 1859; Vie du célèbre marabout l'idi Abou-Medien, 1 vol. in-8°, Paris, Leroux, 1884; Complément à l'Histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen, Paris, Leroux, 1887.

BROSSELAND: Les Inscriptions arabes de Tiemcen (in Revue africaine, n° de 1858 à 1861); Tombeaux des Emirs Beni Zeiyan et de Boabdil, 1 vol. in-8°, Paris, I. N., 1876 (extrait du Journal asiatique).

J'anrai également l'occasion de renvoyer maintes fois le lecteur, au cours de cette publication, au récent et bel ouvrage de MM. W. et G. MARGAIS, Les Monuments arabes de Tlemcen. 4 vol. in-87, Paris, Fontemoing, 1903. (Voir le compte rendu que j'ai donné de cette publication, dans le Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie de la province d'Oran, t. xxiii. fasc. xxvi, p. 256-260).

qui en serait « le contrôle pour les faits où les deux écrivains se rencontrent et le supplément pour ceux que ce dernier n'a pas mentionnés (1) ».

Cependant, Bargès n'a pas mis son projet à exécution; il s'est seulement borné à donner la traduction de quelques extraits de la Bighiat-er-Rowwâd, dans son livre intitulé Complément à l'Histoire des Beni Zeiyan(2); il semble même, à cette époque (1887), avoir abandonné le projet de publier une traduction complète de ce livre (3). Bref, le texte arabe de la chronique en question est, jusqu'à ce jour, resté inédit et aucune traduction, dans une langue européenne, n'a encore été publiée.

Nous avons pensé que de mettre cet ouvrage à la portée des orientalistes et des personnes s'intéressant au passé de l'Afrique septentrionale, serait faire œuvre utile, et permettrait de fixer avec plus de précision et de nettelé certains points de l'histoire de la civilisation du Maghrib au moyen-àge.

Au surplus, il ne faut pas se dissimuler que cette chronique, écrite à Tlemcen dans la seconde moitié du xive siècle de notre ère, a bien des défauts et renferme des erreurs. Si, par exemple, pour le règne d'Abou H'ammou II, qui occupera le tome 11° de cette publication, Yah'ia Ibn Khaldoûn a pu observer directement les faits qu'il rapporte, ses affirmations ne sauraient être toujours impartiales. Nous avons, du reste, donné ailleurs (4) notre opinion, d'une manière générale, sur les chroniqueurs musulmans; qu'il nous suffise de dire ici que le secrétaire, confident et en même temps historiographe d'Abou H'ammou II aurait difficilement pu se soustraire à l'obligation de chanter, bien haut, les louanges, fussent-elles parfois imméritées, d'un maître généreux et d'une ville dans laquelle il avait trouvé les honneurs et la fortune.

Quand les chroniqueurs musulmans ont voulu raconter des événements écoulés et qu'ils n'avaient pas directement observés, ils l'ont fait en accueillant, sans critique, tous les renseignements qu'ils pouvaient se procurer, surtout quand ces renseignements étaient écrits, fussent-ils même invraisemblables ou controuvés (5); ils écrivaient,

<sup>(1)</sup> Cf. Tlemcen, introd., p. x.

<sup>(2)</sup> Nous mentionnerons, dans les notes de la traduction, les passages de la Bighia-l-er-Rowwdd qui ont déjà été traduits par Bargès, dans l'un ou l'autre de ses ouvrages.

<sup>(3)</sup> Voyez Comp., introd., p. viii.

<sup>(4)</sup> Dans un mémoire historique sur Les Benou Ghanya, introd., p. 111.

<sup>(5)</sup> Comment s'étonner de ce manque de critique des chroniqueurs arabes, quand on songe qu'en Europe, la science historique ne date que d'hier, quand on réfléchit à quelles opérations délicates doit se livrer l'historien avant d'accepter comme bon et digne de foi un document qu'il a en sa possession, quand on sait combien il est pénible, à certains, de rejeter un document obtenu à grand'peine, une fois que l'inexactitude ou la faisification en ont été reconnues. Il est toutefois à-propos d'observer ici, que les musulmans, les premiers, ont pratiqué la critique des sources, bien des siècles avant les écrivains occidentaux, pour établir les traditions islamiques et les généalogies. Il fallait bien fixer exactement la valeur de chaque tradition, et l'on pratiquait dès lors une critique externe, qui consistait à établir la chaine ininterrompue des traditeurs, en évitant tout anachronisme, et mas artifique futures, qui avait pour but de rechercher la valeur comme transmetteur de chaque traditeur en particulier. On procédait à des opérations analogues de critique pour arriver à la connaissance des généalogies.

en outre, dans un sens déterminé, avec la volonté bien arrêtée de faire pencher la balance en faveur de telle ou telle dynastie, de tel ou tel souverain. Yah'ia lbn Khaldoùn n'a pas échappé à ces graves défauts, et il a soin de nous apprendre, dans sa courte préface (voyez infrà, trad., p. 4), qu'il a entrepris son ouvrage par ordre de son maître, Abou H'ammou.

Ce n'est pas seulement aux auteurs arabes du moyen-âge que l'on peut imputer de semblables griefs; les chroniqueurs maghribins modernes sont tombés dans les mêmes errements — ab uno disce omnes — et c'est ce qui fait l'une des principales difficultés d'arriver à la connaissance historique.

Dans les pays comme l'Espagne et la Sicile, l'historien dispose des chroniques chrétiennes, qui, pour ne pas être plus impartiales que les autres, sont du moins écrites dans un sens opposé et peuvent, jusqu'à un certain point, permettre de rectifier les indications des auteurs arabes. Pour le Maghrib, depuis l'établissement de l'Islam, les seules traces du passé, en dehors de l'archéologie, de l'épigraphie, de la numismatique arabes et de quelques pièces commerciales et diplomatiques, sont consignées dans les ouvrages des auteurs musulmans. Il est donc nécessaire, avant de songer à écrire l'histoire de ce pays, de mettre d'abord ces ouvrages à la portée de l'historien.

En premier lieu, il convient d'éditer les textes manuscrits, en ayant soin, quand on ne possède pas le manuscrit autographe de l'auteur, ce qui est le cas le plus fréquent, de s'entourer de toutes les précautions et de toutes les garanties pour arriver à reproduire un bon texte, c'est-à-dire un texte se rapprochant autant que possible du texte primitif écrit par l'auteur. Dans ces conditions, l'historien aura un véritable « document historique », qu'il pourra examiner, critiquer et utiliser avec profit. La traduction de ce texte imprimé servira à faciliter les recherches; elle permettra de retrouver plus facilement, dans le texte arabe, le passage qui intéresse et auquel il est prudent de toujours se reporter pour l'examiner soi-même; car, en matière de traduction, nul ne saurait se dire infaillible.

Le travail de publication de textes et de traductions d'ouvrages arabes relatifs à l'histoire de ce pays a été entrepris dans le milieu du siècle dernier. Des fonctionnaires, appartenant à l'administration, au corps des interprètes civils et militaires, à l'enseignement, ont consacré leurs loisirs à faire passer dans notre langue les ouvrages des auteurs musulmans du Maghrib.

Sans doute, ces éditions de textes et de traductions de divers livres arabes sont de valeur fort inégale, et si l'on doit rendre hommage à leurs auteurs, en raison de l'effort accompli, il faut aussi reconnaître que plusieurs d'entre eux — bien que parfois bons arabisants — n'étaient pas suffisamment préparés à entreprendre la tâche qu'ils s'étaient donnée, soit qu'ils manquassent des connaissances accessoires indispensables, comme la bibliographie, par exemple, soit que, placés loin des bibliothèques, ils se fussent trouvés dans des conditions de travail extrêmement difficile. On s'explique, dès lors, jusqu'à

un certain point, que des auteurs comme Beaumier aient pu ignorer l'existence d'autres manuscrits connus et même d'autres traductions dans une langue européenne, d'ouvrages arabes qu'ils étaient arrivés péniblement à traduire, d'une façon médiocre, en se servant des seules et rares copies qu'ils avaient à leur disposition.

Nombreux sont ceux qui, ayant mis la main sur un manuscrit arabe se sont empressés de le déchiffrer, puis de le publier, ou plutôt de le traduire, sans songer qu'ils se trouvaient en présence d'une copie très fautive, prise sur d'autres copies également erronées! Sans chercher seulement à savoir s'il existait d'autres manuscrits du même ouvrage ou d'autres livres publiés ou traduits, ayant trait au même sujet et pouvant permettre de reconstituer un texte plus pur et plus conforme à l'original! En admettant donc la traduction faite dans de semblables conditions, aussi fidèle que possible, elle ne représente que l'image de la copie d'un scribe, avec toutes les fautes qu'il y a faites et les interpolations qu'il a pu se permettre. Généralement, le traducteur, malgré l'attention qu'il a apportée à son travail, a laissé passer des écarts de sens, n'a pas compris ou mal rendu la pensée de l'auteur. Que l'on pense donc, qu'en français même, pour nous Français, il serait facile de citer tel ou tel passage de La Fontaine, par exemple, pouvant aisément prêter à l'amphibologie! A plus forte raison est-il facile de se tromper dans une langue étrangère, d'un génie si différent de celui des langues européennes et d'un vocabulaire si riche que celui de l'arabe.

L'historien doit exiger des documents plus sérieux et plus dignes de foi, que les publications dont nous venons de parler ; un grand nombre d'entre elles sont entièrement à refaire, ou mieux, à remplacer par des éditions critiques des textes. Aujourd'hui, en effet, les conditions du travail sont blen plus favorables qu'autrefois, et elles le deviennent toujours davantage ; le nombre des inventaires descriptifs de toute sorte, des catalogues de bibliothèques ou de musées, des corpus d'inscriptions, des répertoires bibliographiques et autres regestes, augmente chaque jour, apportant à l'érudit de précieuses indications, dont il ne peut manquer de tirer profit.

Quand il n'existe qu'un seul manuscrit connu d'un ouvrage, on est bien forcé de s'en contenter (c'est le cas du Bayano 'l-Mogrib édité par R. Dozy). Mais l'éditeur d'un texte qui néglige, volontairement, ou bien parce qu'il est mal renseigné, d'autres copies qu'il lui eut été possible de se procurer, ne s'est pas entouré de toutes les précautions nécessaires pour donner un bon texte et augmente ainsi les chances d'erreur déjà si nombreuses. 'Abd er-Rah'man Ibn Khaldoun, le célèbre historien maghribin et frère de l'auteur de la Bighia-t-er-Rouwad, n'a-t-il pas dit, en parlant des copistes maghribins de manuscrits arabes : « Ce sont des talebs berbers qui les transcrivent, et leur écriture est rude et inculte. Ces volumes sont tellement barbares par l'imperfection de leur écriture, par les fautes de copiste et les altérations du texte, qu'il est impossible de s'en servir et que, à peu d'exceptions près, ils ne sont bons à rien (1) ».

<sup>(1)</sup> Cf. Prolégom., tr., t. xx, p. 409.

Qu'on excuse ces remarques un peu longues; elles expliqueront parfois les différences de sens relevées dans les notes de notre traduction, avec les passages correspondants du même ouvrage, traduits déjà ailleurs; elles inspireront peut-être aussi au lecteur de ce livre un peu d'indulgence pour juger les imperfections, sans doute nombreuses, qu'il renferme.

. \* .

L'auteur de la « Bighia-t-er-Rouwàd » et son ourrage. — En 1841, l'abbé Bargès écrivait à Garcin de Tassy (cette lettre fut insérée au Journal asiatique de novembre 1841) pour lui signaler un manuscrit de la Bighia-t-er-Rouwàd qu'il avait trouvé à la Bibliothèque nationale d'Alger. Comme le manuscrit ne portait pas de nom d'auteur, après l'avoir parcouru, Bargès avait cru pouvoir en attribuer la paternité à 'Abd er-Rah'man Ibn Khaldoûn; mais, de Slane indiquait, dans une note ajoutée à la suite de cette lettre, que l'abbé Bargès commeltait une erreur et que le véritable auteur était Abou Zakarya Yah'ia Ibn Khaldoûn, frère cadet de l'historien des Berbères.

Depuis, l'abbé Bargès a reconnu sa méprise (1), et a même donné, dans son Complement de l'Histoire des Beni Zeiyan (p. 205-217), une biographie détaillée de l'auteur de la Bighia-t-er-Rowwad, ainsi qu'une analyse de cet ouvrage. Nous n'aurons que peu de chose à ajouter à ces renseignements.

Yah'ia Ibn Khaldoùn (2) appartenait à une grande famille andalouse, qui faisait remonter son origine à la célèbre tribu arabe de Kinda. Plusieurs membres de cette famille occupèrent de hautes fonctions politiques en Maghrib et en Espagne. Le père de l'historiographe d'Abou II'ammou II, mourut à Tunis. Ce fut là également que naquit Yah'ia et qu'il fit ses études (3). A la mort de son père, il n'avait guère que seize ans et était le plus jeune des trois fils que laissait le défunt. Comme leur père et leur grand-père Moh'ammed (4), ils furent mêlés - sauf peut-être Moh'ammed, l'ainé des trois - à la politique si complexe de l'époque, et occupèrent — 'Abd er-Rah'man en particulier — de hauts emplois à la cour des souverains maghribins d'alors. Grace à leur situation, ils pouvaient se procurer des documents officiels, chercher dans les archives et établir leurs ouvrages sur des bases solides; ils en ont parfois profité. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils furent - surtout Yah'ia - des chroniqueurs de cour, épousant par conséquent les haines et les rancunes de leur maitre, aussi bien que ses amitiés.

Ce sut 'Abd er-Rah'man qui, bien que plus agé de deux ans seule-

<sup>(1)</sup> Voyez Journal asiatique, mai 1842, p. 460-463.

<sup>(2)</sup> Sur l'origine de la terminaison oùn de certains noms de familles andalouses et maghribines, voyez Berb., trad., I, xxxvII, note 1.

<sup>(3)</sup> Cf. Berb., trad., 11, 384; ZERKECHI, trad., 61.

<sup>(4)</sup> Sur les aïeux d'Ibn Khaldoùn, en Orient, en Espagne et en Ifriqiya, voyez Journ. asiat., 1844, janvier-février, p. 5-22.

ment que son frère Yah'ia, semble avoir dirigé et casé celui-ci; ce fut lui qui, nous apprend-il dans son autobiographie (1), l'envoya auprès d'Abou H'ammou II pour y remplir, à sa place, les fonctions de secrétaire et de chambellan. Il avoue, du reste avec franchise, que s'il y envoya son frère, c'est « qu'il ne voulait point s'exposer lui même au péril de cet office ». Cela eut lieu vers le milieu de 769 de l'hégire (1367-68), alors que Yah'ia, ainsi que son frère, étaient à Biskra, chez Ibn Mozni, prince de cette ville. Ce fut, sans doute, pendant son séjour à Biskra — où il s'était retiré, après son évasion de Bône — que Yah'ia fit une visite au tombeau de 'Oqba ben Nafi', à Tehoùda. Voici en quels termes il parle de ce pèlerinage, dans la mi section du premier chapitre de son livre: « J'ai pénétré dans le monument funéraire de 'Oqba; là, j'ai demandé à Allah de combler mes désirs, et mes désirs ont été comblés! » Peut-être, en parlant ainsi, fait-il allusion à sa nomination de secrétaire du roi de Tlemcen?

Voici maintenant ce que nous apprend 'Abd er-Rah'man Ibn Khaldoùn, dans son autobiographie, sur le compte de son frère: « Yah'ia quitta le sultan Abou H'ammou, quand celui-ci abandonna Tlemcen (2), et, laissant son ancien maître dans le territoire des Arabes Zoghba, il vint se mettre au service du sultan 'Abd el-'Aziz (le mérinide). A la mort de ce prince (3), il continua à exercer les fonctions de son office sous Moh'ammed es-Sa'id, fils et successeur de 'Abd el-'Aziz. Lors de la prise de la ville neuve de Fez par le sultan Abou-'l-'Abbas, mon frère obtint de lui la permission d'aller à Tlemcen; il se présenta alors au sultan Abou H'ammou, et devint son secrétaire particulier, comme il l'avait été auparavant (4) ».

Yah'ia Ibn Khaldoùn, abandonnant son maître et bienfaiteur au moment des revers de fortune de ce dernier, pour offrir ses services et son amitié si fragile au vainqueur, nous donne un de ces exemples de l'ingratitude dont son frère 'Abd er-Rah'man était coutumier, comme l'on sait.

A partir de ce moment, l'auteur de la *Bighîa-t-er-Rowwâd* demeura à Tlemcen, jusqu'à ce qu'il y mourut assassiné, en 780 (1378-79), à peine âgé de trente-cinq ans. Ce fut entre les années 776 et 780 qu'il écrivit son livre.

La chronique de Yah'ia Ibn Khaldoûn, dans les copies que nous avons utilisées, porte le titre de Kitâb Bighia-t-er-Rowwâd fi dsikri-'l-Moloûki min Bani 'Abd el-Wâd: « Livre du désir de celui qui cherche à se nourrir de l'histoire des rois (de la dynastie) des Beni 'Abd el-Wâd ». On trouve également le titre Kitâb Bighia-t-el-Warrâd...(5) « Livre du désir de qui cherche à se désaltérer... » et aussi Kitâb Nodj'a-t-er-Rowwâd: « Livre de la recherche du pâturage pour qui

<sup>(1)</sup> Cf. Journ. asiat., mars 1844, p. 196.

<sup>(2)</sup> En 771 (1369-70), cf. Berb., tr., 111, 458, et 1V, 382-383.

<sup>(3)</sup> En rable 110, 774 (octobre 1372), cf. Berb., tr., iv, 410.

<sup>(4)</sup> Cf. Journ. asiat., avril 1844, p. 296.

<sup>(5)</sup> Voyez, par exemple, Arnaud: Voyages extraordinaires et nourelles agréables. Alger, Jourdan, 1885, p. 41; Gharaïb el-Asfdr ica lataïf el-Akhbdr. MS. B. (voyez infrå). f. 81 verso et pass.

désire se repaître de...» Dans ce dernier cas, l'image est plus juste et l'agencement des mots  $Na^{t}dja$  et Rowwâd plus convenable; néanmoins, c'est le premier de ces titres que nous avons adopté, parce qu'il est le plus connu et le plus répandu chez les auteurs musulmans qui ont eu à citer cet ouvrage; c'est aussi celui qu'ont suivi les auteurs occidentaux. On rencontre encore parsois, ajoutés au titre précédent, les mots « wa Aiyàmi Abi H'ammou-'s-Sàmikhati-'l-At'wād (1) ».

Il convient d'expliquer, ici, les deux noms différents que l'on donne aux rois de Tlemcen, appelés tantôt Beni Zaiyan, tantôt Beni 'Abd el-Wad.

Bargès (2), après avoir raconté la prise de Tlemcen en 735 (1334-35). par le mérinide Abou-'l-H'asan, et la mort du roi de cette ville. Abou Tachfin, ajoute: « Avec lui finit le règne des Beni Abd-'l-Wady de la branche ainée. Les princes de cette famille, qui, dans la suite, occupèrent le trône à Tlemcen, prirent le nom de Beni Zeiyan ». Malheureusement, Bargès n'a pas indiqué l'endroit où il avait puisé ce renseignement; quant à nous, nous ne l'avons trouvé nulle part. On sait cependant que le chroniqueur Et-Tenesi, dont l'ouvrage sur les rois de Tlemcen a été en partie traduit par Bargès (3), a donné comme titre à son livre : Ed-Dorr wa-'l-'iquan fi dsikri charast Bani Zaïyan, ce qui semble indiquer que les rois de Tlemcen, à l'époque où écrivait Et-Tenesi († 899 hég. = 1493-94), se donnaient le nom de Beni Zaiyan. Nous savons que 'Abd el-Wad et Zaiyan sont deux des ancêtres, à des degrés différents, des rois du Maghrib central. Le second était le père de Yaghmorasan, premier roi de la dynastie. Quant au premier de ces deux personnages, 'Abd el-Wàd, nous ne

#### PREMIÈRE PARTIE :

| CHAPITRE 1°                                                                                         |                 | De la généflogie du sultan Abou cAbd Allah Moh'ammed ben Tsabit.    | f° | 3   | r* |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--|--|--|
| _                                                                                                   | и               | Des qualités des Arabes                                             | f° | 4   | r° |  |  |  |
| _                                                                                                   | 111             | Des qualités de (la tribu de) Qoraïch                               | ſ° | 9   | r* |  |  |  |
|                                                                                                     | 18              | De la noblesse des descendants de Hachim                            | ſ° | 13  | r* |  |  |  |
|                                                                                                     | v               | De la noblesse de 'Ali et de ses enfants                            | f* | 22  | r* |  |  |  |
| _                                                                                                   | vr              | De la noblesse des 'Abd Allah el-Kamil et de ses fils               | f° | 43  | v° |  |  |  |
| _                                                                                                   | vII             | De la noblesse des Beni-Zaīyān                                      | f* | 56  | v* |  |  |  |
| Druxième Partie :                                                                                   |                 |                                                                     |    |     |    |  |  |  |
| CHAPITRE                                                                                            | 1 <sup>er</sup> | De la politique                                                     | f° | 91  | r° |  |  |  |
|                                                                                                     | 11              | Des mérites qui font un bon gouvernement                            | f° | 102 | r* |  |  |  |
| -                                                                                                   | 111             | De la vertu, qui est comme la qualité principale d'un gouvernement. | f• | 169 | r° |  |  |  |
| Le second volume, qui comprend trois parties et 28 chapitres (en tout 227 feuillets) n'a pas        |                 |                                                                     |    |     |    |  |  |  |
| trait à l'histoire ; il est purement littéraire ; c'est comme un vaste recueil de morceaux choisis, |                 |                                                                     |    |     |    |  |  |  |

anecdotes, contes, pièces de vers, hons mots, etc.

C'est le chapitre vu de la première partie qu'a traduit Bargès sous le titre : Histoire des Beni
Zeïyan, rois de Tlemcen : mais le texte tout entier de l'ouvrage d'Et-Tenesi est encore inédit.

<sup>(1)</sup> Cf. MAQQARI, éd. Quire, t. IV, p. 267; Journ. asiat., mai 1842, p. 462-463.

<sup>(2)</sup> Cf. Tlemcen, 194.

<sup>(3)</sup> La Médersa de Tiemcen possède une copie en deux volumes de l'ouvrage d'Et-Tenesi. Ces deux manuscrits portent le n° 4 et sont d'une bonne main maghribine; leur format est de 0°215 × 0°170, on, sans les marges, 0°155 × 0°105, et ils comptent 22 lignes à la page. Le nom du copiste, Moh'ammed ben Ah'med ben Belqàd'i ben Nomaïch el-H'idjàzi, figure à la fin du deuxième volume, ſ° 227 recto. La copie a été ſaite aux ſrais de l'agha (de Tiemcen), Moh'ammed ben °Abd Allāh es-Snoûsi (des Beni Snoûs), en-Nahāri (des Oulād en-Nahār), père de l'agha actuel; elle est datée de djoumāda second 1284 (octobre 1867). Le premier volume (181 ſeuillets) renſerme les chapitres suivants:

trouvons nulle part sa généalogie. Bargès, dans l'introduction (p. xxxixxxII) de l'Histoire des Beni Zeiyan, dit bien « suivant notre auteur (Et-Tenesi), les Beni 'Abd' el-Wâdy descendraient du khalife Aly, par l'un de ses arrière-petits-fils, Al-Kassem, qui aurait porté le surnom d'Abd'. el-Wàdy...»; mais ce renseignement, en ces termes, n'existe pas, à notre connaissance du moins, dans le livre d'Et-Tenesi. Dans le manuscrit nº 4, de la Médersa de Tlemcen (t. 1, f° 3 recto), nous trouvons, à propos d'El-Qasim, ancêtre des rois de Tlemcen, les renseignements suivants : « De ce même El-Qasim descendent les fractions 'abd el-wadites des Beni Ça' (lis. T'a') Allah, Beni Dalloul, Beni Mothar, Beni Wazzan, Beni Mat't' et Beni Djommi. Quant aux autres fractions 'abd el-wadites, les Beni Yatektin, les Beni ...(1), les Maccoudja, les Beni Toumart, les Beni Warst'af, elles n'appartiennent pas à la descendance d'El-Qasim; leur origine remonte à Qaïs ben Ghilan (sic) ben Mod'ar. A ces fractions, il faut joindre les Zaradila (Beni Zardal), parce que Zardal et 'Abid el-Wad (sic) étaient les deux frères. Ces fractions portent à douze le nombre des tribus que l'on comprend (sous le nom de Beni) 'Abd el-Wad, soit: six descendant d'El-Qasim, cinq de 'Abd el-Wad et une de Zardal, frère du précédent. Ce fut le nom de 'Abd el-Wad qui prévalut et fut donné à toutes ces fractions (2) ». Or, dans ce qui précède, rien ne nous apprend que 'Abd el-Wad fut le surnom donné à El-Qasim; au contraire, il apparaît clairement qu'Et-Tenesi a soin de ne pas confondre ces deux personnages.

En résumé, ni la généalogie de 'Abd el-Wad, ni l'époque à laquelle il vivait ne nous sont connues. Ibn Khaldoun, dans son Histoire des Berbères, après avoir donné diverses filiations, attribuées à El-Qasim, qui toutes le font descendre d'Idris, a soin d'ajouter que ces généalogies sont peu sérieuses et ne reposent sur aucune preuve<sup>(3)</sup>. Au surplus, les nombreux termes berbères que l'on rencontre parmi les noms des ancêtres des rois de Tlemcen montrent assez que ces arbres généalogiques sont de fabrication fantaisiste; et les rois de cette dynastie eux-mêmes, Yaghmorasan en particulier, ne croyaient nullement à la noblesse de leur souche.

<sup>(1)</sup> Le mot manque dans le manuscrit.

<sup>(2)</sup> Voici le texte arabe de ce passage :

ومن الغاسم هذا تنسل جمهور بني عبد الوادي هم بنوا (sic) صاع (sic) الله وبنوا (sic) دلول و بنوا (sic) مطهر وبنوا (sic) وعزان وبنوا (sic) معط وبنوا (sic) وعبنوا (sic) عبد وبنوا (sic) عبد الواد وهم بنوا (sic) و إلى التكتن وبنوا (sic) و رسطب بليسوا من ولد الغاسم و نسبهم في فيس بن فيلان بن مضر وانضاب اليهم الزرادلة لان زردال وعابد الواد اخوان وهم تكهل اثنا عشر فبيلا المعدودة في عبد الواد ستة في ولد الغاسم و خمسة في اولاد عبد الواد و واحدة (sic) في ولد زردال اخيم وغلب اسم عبد الواد الجميع

<sup>(3)</sup> Cf. Berb., éd., n, p. 101; tr., ur, p. 328. A propos des généalogies falsifiées, voyez, par exemple: Bostán, p. 334 (clt. Ibn Khaldoùn) et Comp., p. 165.

Quoi qu'il en soit, pour en revenir à 'Abd el-Wad, nous inclinerions volontiers à penser qu'il vivait avant l'Islam ou, du moins, avant l'établissement de l'Islam en Maghrib, et cela pour les raisons suivantes : d'abord, on rencontre, dans l'Histoire des Berbères, la mention d'une « fraction des Beni 'Abd el-Wad » qui habitait le massif de l'Aurès « depuis une époque très reculée » et s'y trouvait au moment de la première invasion musulmane(1). En outre, ce nom de 'Abd el-Wad (ou 'Abd el-Wadi), c'est-à-dire le serviteur de la vallée, bien que parfaitement arabe, ne représente-t-il pas la traduction d'un vieux nom berbère? Il nous reporterait alors au temps du paganisme (2). Cette hypothèse, qui paraît avoir été suivie par Bargès (3), est, à notre avis, plus vraisemblable que celle de Slane (4), qui a pensé que 'Abd el-Wad (5) était une déformation berbère de l'arabe 'Abd el-Wah'id.

Les documents dont nous disposons ne sauraient permettre de donner deux dénominations différentes aux deux branches collatérales de la dynastie tlemcenienne, et rien ne nous autorise à désigner sous le nom de Beni 'Abd el-Wad la première branche qui remonte à Yaghmorasan ben Zaiyan, par le fils aine 'Otsman de celui-ci, et sous celui de Beni Zaîyân, la seconde branche remontant également à Yaghmorasan ben Zaiyan par son second fils Yah'ia. L'une et l'autre de ces branches a recu l'un et l'autre de ces noms. Les deux frères Ibn Khaldoun, qui ont vécu sous la seconde branche (la restauration eut lieu en 748 hég. = 1347-48), comprennent tous les rois de Tlemcen sous le nom de Beni 'Abd el-Wad, tandis que le chroniqueur Et-Tenesi, plus d'un siècle après, les appelle tous Beni Zalyan. Rien, selon nous, ne vient justifier les dires de l'abbé Bargès, quand il prétend qu'après la mort d'Abou Tachfin « les princes de cette famille qui, dans la suite, occupèrent le trône de Tlemcen, prirent le nom de Beni Zeiyan (6) ».

Après ces explications sur la valeur du titre de la Bighia-t-er-Rowodd, il nous reste à parler de l'ouvrage et de son contenu. Notre tache se trouve simplifiée par l'auteur lui-même, qui s'est chargé, dans une sorte d'introduction en prose rimée, d'exposer l'objet de son livre et les conditions dans lesquelles il l'avait composé; une table des chapitres complète ces renseignements (7). L'abbé Bargès, qui a parlé de la Bighia-t-er-Rowodd, dans son Complément (8), s'est

<sup>(1)</sup> Cf. Berb., éd. 11, p. 85; tr., 111, p. 308.

<sup>(2)</sup> Remarquons en outre que le mot El-Wåd peut aussi représenter un nom propre de personne, comme Djabal, et tant d'autres noms géographiques ou noms de plantes, d'animaux, de mois, etc.

<sup>(3)</sup> Histoire des Beni Zeiyan, introd., p. xxxIII.

<sup>(4)</sup> Cf. Berb., éd., 11, p. 100 et note; tr., 111, p. 326 et note 2.

<sup>(5)</sup> Régulièrement, il conviendrait de lire  $^cAbd$  el-Wddi, avec quelques-uns de nos manuscrits; mais nous avons conservé le nom de  $^cAbd$  el-Wdd, le plus généralement suivi (sauf cependant par Bargès). L'orthographe El-Wdd représente la prononciation vulgaire actuelle, laquelle existait peut-être déjà à l'époque de Yah'ia Ibn Khaldoûn.

<sup>(6)</sup> Cf. Tlemcen, p. 194; voyez aussi: Ibid., p. 192 et Tenesi, tr., introd., xli.

<sup>(7)</sup> Voyez infrà, p. 2-6.

<sup>(8)</sup> Cf. p. 212-217.

à peu près borné à traduire les pages de cet ouvrage dont nous venons de parler.

Le livre de Yah'ia Ibn Khaldoun est divisé en trois parties. Les deux premières occupent le premier volume de cette édition.

Après avoir donné la description de Tlemcen et de la région, Yah'ta a reproduit plusieurs pièces de vers de différents poètes, louant les charmes de cette ancienne capitale, tant de fois chantée, et à propos de laquelle El-Maqqari(1), rapportant les paroles du ministre andalou Lisân ed-din Ibn el-Khat'ib, a dit: « Elle ressemble à un souverain couronné de sa tiare; les grands arbres, qui l'entourent, sont comme les gens de sa suite et les gardes du corps de ce monarque; El-'()bbàd représente sa main, dont la paume (généreuse) est le tombeau (bienfaisant du saint Bou Median)... (2) ».

C'est qu'entre ses mérites d'ancienne capitale d'État, de ville aux ruines antiques et encore admirables, de cité où vécut au moyen-age une foule de poètes et d'artistes, de marché où se coudoyèrent les commerçants de tout le bassin méditerranéen et du Sahara, Tlemcen a encore un titre à la gloire et à la grandeur : elle est, en quelque sorte, la métropole du maraboutisme maghribin! Elle est, pour employer la comparaison que me faisait un jour un musulman de mes amis, « la Médine de l'Occident ». Effectivement, les pèlerinages et les pieuses visites au tombeau sacré de Sidi Bou Median, dont nous parlent Yah'ia Ibn Khaldoûn (3) et les autres hagiographes maghribins, ont lieu aujourd'hui encore. Chaque année, des milliers

انواء نيسان هي ابناء El-Maqqari lui-même avait l'intention d'écrire un livre intitulé انواء نيسان وي ابناء dont il avait même entrepris la rédaction : mais il dut abandonner ce travail, quand il quitta Tiemcen [en 1013 hég.(1604-5)], pour aller à Fez (Cf. Млодляг, éd. du Qaire, t. гу, р. 268).

<sup>(2)</sup> Cf. MAQQARI, éd. du Qaire, t. IV, p. 268.

<sup>(3) «</sup> II (le tombeau) est l'objet de pienses visites et l'on y vient en pèlerinage de l'Egypte, de la Syrie, d'El-'Iraq et du Soûs extrème ». Près de trois siècles plus tard, El-Maqqari écrivait, citant le Kitab en-Nadjm ets-tsaqib / fima li-Aoulydi-Ilah min al-Mandqib : « Un ombre considérable de savants et de saints ont étudié à Themen; nais en fait de gloire, il suffit à cette ville de possèder le tombeau de Sidi Abou Madian...» Cl. Maqqani, loc. cit.. p. 269. Mon collègue et ami, Si Ah'med bel Bachir, professeur de théologie à la Médersa de Tiemcen, possède une bonne copie maghribine renfermant les biographies des quatre saints, Sidi Moh'ammed ben 'Omar el-Hawwarf [enterré à Oran], Sidi-'l-H'asan Aberkan ben Makhloût [enterré à Tiemcen, village nègre]. Sidi Ibràhim et-Tàzi [enterré à la Qal'a (des B. Ràchid, près Relizanel), Sidi Ah'med ben el-H'asan el-Ghomàri [enterré à Tiemcen, à côté de la grande mosquée]. Cette copie, datée de 1183 (1769-70), est signée El-Most'afa ben 'Isa ben el-Khroùbi, demeurant à El-Qal'a, et porte le titre assez explicite que voici :

كتاب روضة الميسرين في التعريف بالاشياع الاربعة المتاخرين رجهم الله مما اختصرة مولعه من كتابه الكبير المعروف بالنجم الثافب فيما لاولياء الله من المنافب وهو عبيد الله عجد بن احد بن با (sic) العضل ابن صعد (sic) الانصاري حفظ الله وجوة (sic).

Cet ouvrage est d'un haut intérêt pour l'hagiographie tiemcenienne. Je n'en connais pas d'autre copie que celle-ci; mais pout-être serait-il possible d'en découvrir d'autres dans la région d'El-Qalea, qui compte, parait-il, un certain nombre de lettrés ayant des manuscrits en leur possession.

de fidèles s'approchent du saint sépulere d'El-'Obbâd(4) et le nom de Sidi Bou Median est universellement connu et révéré dans toute l'Afrique mineure.

La ville a grandi sous l'égide bienfaisante de ce puissant Moul-el-Bléd (2), de ce patron vénéré du pays tlemcenien, de ce pole (3) au nom duquel, depuis des siècles, le pauvre demande l'aumône, le malade la guérison, le poète l'inspiration, l'étudiant la science... Dans cette ville bénie, les saints et les savants se sont multipliés; la riante et verte campagne tlemcenienne s'est constellée de blanches coupoles, abritant les restes de quelqu' « ami d'Allah », favorisé des graces divines et faiseur de miracles.

Yah'ia Ibn Khaldoùn, dans son livre, a consacré un long chapitre à retracer la vie et les œuvres des saints déjà vénérés à Tlemcen, à son époque, et des savants dont quelques-uns furent ses maîtres ou ses amis. Ce chapitre n'est pas, certes, le moins intéressant de la Bighta-t-er-Rowwad. Il serait, en effet, bien difficile de se faire une idée de l'état de la société tlemcenienne sous les Beni 'Abd el-Wad, si nous n'avions des renseignements de ce genre, sur la vie intellectuelle et sur les croyances religieuses de la population à cette époque.

Les « biographies de grands hommes » forment des ouvrages nombreux dans l'Islàm. Plusieurs de ces livres ont déjà été publiés. Pour l'Espagne, le savant professeur Codera, dans sa Bibliotheca arabicohispana, a édité les recueils biographiques des lettrés espagnols musulmans, et nous avons retrouvé, dans ces livres, quantité de noms de personnages mentionnés dans la Bighia-t-er-Rowwad. Pour le Maghrib, les recueils de biographies de savants et de saints musulmans ne manquent pas, mais aucun n'a encore passé sous les presses d'une imprimerie européenne. Les livres d'Ah'med Bàba et-Timboukti ont été publiés à Fàs, ainsi que d'autres ouvrages biographiques et anecdotiques plus récents, comme le Silwa-t-el-Anfàs wa Moh'àdatsa-t-el-Akïàs biman oqbira min el-Olama wa'-ç-Çolah'a bi-Fàs, le Nachr el-Matsàni, etc.; encore, ces publications, dépourvues d'index, ne sont-elles pas commodes pour les recherches (4).

Pour Tlemcen même, il existe un dictionnaire biographique des savants et des saints, dont Bargès a extrait quelques biographies, qu'il a traduites dans son *Complément*. Cet ouvrage, qu'ont eu à consulter tous ceux qui se sont occupés de l'histoire de Tlemcen, est très en faveur parmi les lettrés musulmans, et les copies en sont

<sup>(1)</sup> Outre les pèlerinages réguliers de l'c Aïd eç- ('eghîr et de l'c Aïd el-Kebir (sur ces processions, voyez Doutré: Les Aïssdoua à Tlemcen, Châlons-sur-Marne, 1900, p. 6 et suiv.), le tombeau du saint reçoit à peu près chaque jour des visiteurs. C'est surtout à l'époque de la moisson que l'affluence des pèlerins est considérable, car, des Marocains venus faire la moisson en Oranie, il en est peu qui retournent dans leur pays sans venir déposer leur obole au tombeau de Sidi Bou Median.

<sup>(2)</sup> Sur ce mot, voyez Doutte: Les Marabouts, p. 64.

<sup>(3)</sup> Sur ce mot, voyez Vie d'Abou Median, introd., p. vi.

<sup>(4)</sup> Nous avons essayé d'utiliser utilement les loisirs de nos élèves de la Médersa de Tiemcen, à la confection d'index pour quelques-unes de ces éditions orientales. Ce travail a été commencé cette année et nous pourrons peut-être en faire entreprendre un jour la publication.

nombreuses; il a pour titre: El-Bostán fl Akbâri-'l-Aoùlya wa'-l-Olama bi Tilimsán et pour auteur Moh'ammed ben Moh'ammed ben Ah'med, surnommé Ibn Mariam, né à Tlemcen (xvi' siècle. J.-C.). L'auteur du Bostán a eu souvent à puiser dans la Bighîa-t-er-Rowwad, bien qu'il n'en avertisse pas toujours le lecteur (1).

Pour l'histoire littéraire et l'hagiographie tlemceniennes, le Bostàn est un ouvrage très important, car il embrasse toute la période de l'épanouissement littéraire dont Yah'ia Ibn Khaldoun ne put voir que l'aurore. Abou H'ammou II fut, en esset, de tous les souverains 'abd el-wâdites, celui qui contribua le plus à la grandeur littéraire de Tlemcen. Grâce à l'argent qu'il employa à faire construire des écoles et à récompenser généreusement les prosesseurs et les savants qu'il attirait à sa capitale, il imprima aux études arabes une impulsion dont les heureux essets se continuèrent encore longtemps après lui (2).

Après ce chapitre sur les saints et les savants tlemceniens, Yah'la Ibn Khaldoûn retrace rapidement l'histoire sommaire des différents mattres de Tlemcen, depuis l'établissement de l'Islam. Cette partie de la Bighia-t-er-Rowwad présente des lacunes et des erreurs. Dans les notes de la traduction, nous avons essayé, avec l'aide des autres chroniques, de combler les vides et de rectifier les inexactitudes.

Le chapitre suivant traite des origines des Beni 'Abd el-Wâd. Il est très détaillé, trop détaillé même, et manque de clarté. Nous l'avons comparé aux chapitres correspondants de l'Histoire des Berbères et de l'Histoire des Beni Zelyan.

Puis vient un court chapitre pour l'exposé des conditions dans lesquelles les Beni 'Abd el-Wâd, en soutenant les Almohades, arrivèrent peu à peu au pouvoir, dans le Maghrib central. C'est un exposé précis de l'évolution de la tribu et de son rôle politique au moment de la décadence de l'empire fondé par 'Abd el-Moûmin.

La seconde partie de l'ouvrage commence avec le règne de Yaghmorasan, premier roi indépendant<sup>(3)</sup>, et traite de l'histoire de la dynastie 'abd el-wâdite et des destinées de Tlemcen jusqu'à Abou

<sup>(1)</sup> La publication du texte arabe, avec un bon index, du livre d'ibn Mariam, serait une œuvre utile pour la connaissance de l'hagiographie tlemcenienne et maghribine.

<sup>(2)</sup> Abou H'ammou II était lui-même un lettré ; il composa pour son fils et héritier présomptif, un traité d'éducation politique et administrative, intitulé Nadzm es-Soloûk fi sydsati-'l-Moloûk, qui a été traduit en espagnol par M. Mariano Gaspar, sous le titre El-Colar de Perlas (Saragosse, 1899). Les Andalous émigraient en foule de la Péninsule, fuyant le joug chrétien; un grand nombre d'entre eux vinrent s'établir à la cour 'abd el-wâdite, apportant avec eux leur civilisation, leur talent et leur science. Ils contribuèrent non seulement, pour une bonne part, au peuplement de Tiemcen, mais encore à son embellissement.

<sup>(3)</sup> Quelques-uns de nos manuscrits donnent à Yaghmoràsan et à ses successeurs le titre de Amir el-Moûminin, « Commandeur des Croyants ». Nous n'avons pas cru devoir suivre cette leçon, et nous avons seulement gratifié ces rois du titre de Amir el-Moslimin, qui figure dans les autres copies, dans les chroniques, ainsi que sur les monnaies et les inscriptions relevées jusqu'ici. Nous avons conservé la dénomination d'Amir el-Moûminin, dans les pièces de vers où les manuscrits s'accordent à la donner; d'ailleurs, cette qualification, dans ce cas, convient assez bien au caractère hyperholique des louanges des poètes, et ne saurait nullement indiquer que les rois de Tlemcen se la fussent jamais donnée. Des trois dynasties qui régnèrent simultanément sur l'Afrique mineure à l'époque des rois 'abd el-wâdites, ces derniers sont, selon nous, les seuls princes qui ne se soient pas fait appeler Amir el-Moûmintin.

H'ammou II. Le second chapitre nous fournit, sur la première restauration de la dynastie 'abd el-wadite, des détails que l'on ne trouve pas ailleurs, et qui complètent, sur ce point, l'Histoire des Berbères. C'est, en effet, un fragment fort curieux de l'histoire de l'Afrique septentrionale que le règne du mérinide Abou-'l-H'asan, de ce souverain qui tomba si rapidement, après avoir renversé lui-même en quelques années les dynasties 'abd el-wadites (prise de Tlemcen et mort d'Abou Tachfin en 737 = 1337 J.-C.) et h'afçide (entrée à Tunis en 748 = 1347 J.-C.), et qui avait fait revivre, pour un moment, l'unité de gouvernement dans le Maghrib, comme au temps de l'empire almohade. Yah'ia Ibn Khaldoun, dans cette partie de son livre, a voulu seulement montrer comment les deux sultans cabd el-wadites, les frères Abou Tsabit et Abou Sacid arrivèrent à chasser de Tlemcen leur cousin et ennemi 'Otsman ben Djarrar, lequel, après avoir embrassé la cause mérinide, contre sa tribu, avait trahi son bienfaiteur, Abou-'l-H'asan, causé la perte de ce dernier et rétabli à son profit, pendant quelques jours, le trône de Tlemcen. Le rôle important joué par Ibn Djarrar n'est bien marqué que dans l'Histoire des Berbères. Aussi répèterons-nous, avec de Slane (1), que, d'une manière générale, l'ouvrage de Yah'ia, demeure bien inférieur, au point de vue historique, à celui de son frère 'Abd er-Rah'man.

•\*•

Les Manuscrits. — Nous avons disposé, pour éditer le texte de ce premier volume de la Bighîa-t-er-Rowwâd, de cinq copies manuscrites; une sixième copie (Ms. de la Médersa de Tlemcen) prise, l'an dernier, sur l'une des cinq que nous avions, n'a pas été consultée.

Nous avons désigné ces copies par les lettres suivantes :

A: manuscrit d'Alger, nº 862, de la Bibliothèque nationale;

B: procuré par Si Cho'ib ben T'aleb, actuellement bach-adel à la mah'akma de 'Ammi-Moussa (département d'Oran);

C: manuscrit appartenant au qad'i Si Cho'ib, de Tlemcen;

P: manuscrit de Paris, n° 5031 (arabe) de la Bibliothèque nationale;

T: manuscrit de Si Moh'ammed ben Ah'med el-H'aççar, mort en janvier dernier, et qui était bach-adel à la mah'akma de Tlemcen.

Nous indiquerons maintenant les remarques à faire sur chacune de ces copies, qui sont toutes d'écriture maghribine.

A (2) a été copié en 1151 de l'hégire (1738-39 J.-C.); il est écrit en entier de la même main, et les feuillets 61-63 renferment des extraits du Ed-Dorr wa-l- $lq\ddot{u}a$ ... d'Et-Tenesi.

Pour la partie publiée dans ce premier volume, A a laissé de côté un grand nombre de pièces de vers. En outre, le scribe de ce manuscrit a fait de grosses fautes qui prouvent qu'il n'était pas très versé

<sup>(1)</sup> Voyez Hist. des Berb., tr., introd., p. xxxviii, note 1.

<sup>(2)</sup> Voyez, sur ce manuscrit, le l'atalogue des Manuscrits de la Bibliothèque nationale d'Alger, dressé par M. Fagnan, p. 450.

dans la grammaire; de plus, il a eu le tort d'écrire, sinon tout, du moins une partie du manuscrit, sous la dictée, et a commis ainsi une quantité de fautes d'audition, des tach'ifes-Sima', faciles à reconnaître. Cette copie, d'assez basse époque, est l'une des plus mauvaises. Elle renferme nombre d'annotations marginales en français, écrites à l'encre ou au crayon, sans doute dues à l'abbé Bargès, qui a lu ce manuscrit et en a fait prendre une copie. (Voyez Comp., p. 510)(1).

B est une copie de date assez récente; elle est datée (au f 66 recto) du mardi, dernier jour de dsou-'l-h'idjja 1295 (décembre 1878) et a pour auteur un nommé El-H'adjj Moh'ammed ben El-Faqih (ou ben el-Faqih (وين العاقب)) ed-Derwich et-Tamsamani. Le recto du premier feuillet contient de pieuses invocations et le titre de l'ouvrage. Le texte commence avec le verso du second feuillet.

Un grand nombre de pièces de vers ont été supprimées et les mêmes passages manquent en général dans A et dans  $B^{(2)}$ , ce qui nous permet de dire qu'ils ont été copiés sur des manuscrits d'une même famille.

La partie publiée dans ce premier volume se termine au f° 24 recto du manuscrit B, et le texte complet de la Bighia-t-er-Rowwad finit au f° 63 verso, où l'on peut lire les mots suivants:

Ce copiste n'a rien exagéré en disant que les fautes de son manuscrit étaient nombreuses, et nous le répétons avec lui.

Il ajoute ensuite:

Ces extraits d'Et-Tenesi s'arrêtent au f° 65 verso avec ces mots: انتهی ما وجد مهیدا; puis le copiste donne quelques courts renseignements sur la prise d'Oran par les Espagnols, qu'il fait suivre de quelques dates de pestes célèbres, dont les villes de Tlemcen, Fez et Alger eurent à souffrir. La fin du f° 65 verso et le commencement du f° 66 recto sont occupés par un extrait de la Doùh'a-t-en-Nachir fi disikri ma Kâna fl-'l-qarni'-l-'achir.

Les feuillets 66 verso à 68 recto sont occupés par une copie, non datée et non signée, d'un traité d'astrologie, indiquant les pronostics

<sup>(1)</sup> La bibliothèque de l'abbé Bargès comptait trois manuscrits de l'histoire des rois de Tiemcen, sous les titres : 1° Kitab bagiat arrouverdd fi akhbár el molouk min bani abdelurád (nº 713 du catal.) ; 2° Touhfat errouverdd fi dhikr el molouk min bani Abdelurád (nº 722); 3° (N° 723, même titre que le nº 722). Ces manuscrits figurent aux pages 65 et 66 du Catalogue des Livres orientaux de l'abbé Bargès. Paris, 1896.

<sup>(2)</sup> On pourra s'en rendre compte en parcourant les notes placées au has du texte arabe de cette édition.

à tirer pour les années, les saisons, les mois et les jours, de certains phénomènes et de l'inspection des astres. L'auteur de ce traité serait 'Abd Allah Ibn 'Ali El-Warchani. Cette copie n'est pas de la même main que la précédente.

Les feuillets 68 verso à 139 recto contiennent une copie de la Qaçida du cheikh Bou Ras, intitulée "Adjaïh al-Asfàr wa lat'aïf al-Akhbàr (1) avec le commentaire du même auteur, ayant pour titre Nafïsa-t-eldjomân, fi fath' tsighr Wahràn, 'ala iad el-Mançoùr billàh el-Bàï Sidi Moh'ammed ben 'Otsmân (2). Ce manuscrit est beaucoup plus complet que la traduction donnée par Arnaud, sous le titre Voyayes extraodinaires et Nouvelles agréables (Alger, Jourdan, 1885, un vol. in-8").

L'ouvrage a été terminé par l'auteur en 1206 (1791-92) et cette copie achevée le 10 djomàda I" 1305 (25 janvier 1888); elle est signée Moh'ammed ben Yousof ez-Zaiyani, qui l'a écrite pour lui et ses héritiers, après lui.

A la suite de l'ouvrage de Bou Ràs, on trouve, à partir du f° 139 recto, une copie de l'ouvrage intitulé Bahdja-t-en-Nàdzirah fl Akhbàr ed-Dakhilin tah't Wilàia-t-il-Asbaniyin bi-Wahràn min al-'Aràb Ka-Bani 'Amirah, dont l'auteur est Abou-'l-Mokarim Sidi 'Abd el-Qadir ben 'Abd Allah ben Abi Djallal El-Mochrafi(3) El-Gharisi; c'est une chronologie des faits, suivie de renseignements sur Oran, et la date de sa fondation; puis viennent des détails sur les tribus ou fractions de tribus indigènes qui se mirent au service des Espagnols. Cette énumération commence par la tribu des descendants de Krichtal (كرشتر) ben Moh'ammed ben Ràchid.

On lit, au f° 144 recto, l. 18-19: ...ouvrage achevé, au début de radjab 1178 (décembre 1764-janvier 1765), par l'auteur, 'Abd el-Qâdir ben 'Abd Allah ben Moh'ammed ben Ah'med Abi Djallal el-Mochrafi El-Gharisi.

Cette copie, non signée, est de la même main que la précédente et que la suivante, qui nous donne (f° 144 recto à 151 recto) une poésie avec commentaire, composés par Abou Moh'ammed (lisez: Mahd!) Sidi 'Isa ben Moùsa et-Tidjani ez-Zendari (lisez: ez-Zendadji), ensuite el-Maghili pour implorer le secours d'Allah contre le meurtrier de son fils Moh'ammed, assassiné le vendredi 8 dsou-'l-h'idjja 960 hég. (16 novembre 1553.) Cette copie, comme les précédentes, à partir du f° 63 verso, a été écrite de la main de Moh'ammed ben Yoûsof ez-Zaiyani; elle est datée du 30 rabi<sup>c</sup> 1° 1307 (novembre 1889).

Ce manuscrit tout entier est fait sur papier écolier rayé (format  $0^-32 \times 0^-22$ ). Le texte occupe, sans les marges,  $0^-23 \times 0^-14$  et compte 29 lignes à la page pour la Bighta-t-er-Rowicad et 32 à 36 lignes pour les autres copies. Les fos 91 recto à 111 verso, bien que de la même main que le reste, ont été écrits sur papier écolier, rayé au crayon par le copiste.

<sup>(1)</sup> Ce titre figure au f° 70 verso, lig. 6.

<sup>(2)</sup> Cf. f° 138 verso.

<sup>(3)</sup> Il y a encore aujourd'hui une fraction de tribu du nom de Mochraf, dans la plaine d'Eghris (Mascara).

La copie C est la meilleure de celles dont nous avons disposé. L'écriture en est bonne et d'une lecture facile, et l'auteur était certainement un lettré, à en juger par le peu de fautes qu'il a laissé passer. Cette copie n'est ni datée, ni signée; elle est malheureusement incomplète et se termine au commencement du règne d'Abou H'ammou Moûsa II (3° partie de l'ouvrage). Nous serons, par conséquent, privé du précieux secours de ce manuscrit pour éditer le second volume de cet ouvrage.

La copie P (Bib. nation. de Paris) est datée du 2 djoumâda 1059 (mai 1646); c'est donc la plus ancienne des cinq.

Le folio 1 verso est occupé par une carte datée du 23 rabi<sup>c</sup> II<sup>e</sup> 1271 (janvier 1855); presque tous les noms des pays et des villes qui y figurent sont écrits avec des fautes. Les feuillets suivanis, jusqu'au recto du folio 7 ne renferment rien qui se rapporte à l'histoire des rois de Tlemcen.

Le texte de la Bighîa-t-er-Rowicàd ne commence qu'au f° 8 recto et présente une lacune de quelques pages; il débute par les mots mots (Voyez, infrà, texte arabe, p. ٩), comme le manuscrit T, dont nous allons parler plus loin.

Le manuscrit P était acéphale, mais une main autre que celle du copiste a écrit au verso du f 7 le titre suivant :

هذه نجعة الرواد في اخبار بني عبد الواد احتو (sic) هذا الجزء على دولة يغمراسن وابنه ابا (sic) حوا (sic) وتاشعيت (sic) وما وفع بينهم وبين ملوك امرين (sic) بالفرن الثامن ٨٠٠على ملك تلمسان وصفعها والجزائر وكورتها والمستحور وصرتها وفد احتوا على انظام للاكامل وتعريف بالافاصل كاتبسم حج (sic) فر(1) معتى بلاد المدية ١٢٦٥

On lit également au verso du 1º 190, qui termine le texte de la Bighia-t-er-Rowwâd:

تم السبر الأول من كتاب بغية الرواد بي اخبار ملوك من بني عبد الواد بحمد الله وحسن عوند وذلك عشية يوم الاحد المبارك ثانى شهر جمادى الثاني سنة ستة وخسين والبعلى يد البغير اكفير المعترب بالعجز والتفصير المرتجى بوج الله الفادر الفارب بي بحر ذنوبه و عصياند رجب بس احد فورسو اغبر الله له ولوالديه ... النح ... وذلك بمدينة اكبزائر المحمية ... النح

Les derniers feuillets de ce manuscrit n'ont pas trait à l'histoire de Tlemcen.

Cette copie est d'une bonne main maghribine, et appartient à la même famille que la suivante.

T compte 160 feuillets; le texte de la Bighia-t-er-Rowwid en occupe 156. La partie publiée dans ce premier volume se termine au 1° 42

verso. Le format de cette copie est de  $0,223 \times 0,170$ , ou, sans les marges,  $0,138 \times 0,094$ ; chaque feuillet renferme 23 lignes à la page. Le premier feuillet est en blanc; le 2° porte, au verso, une pièce de vers à la louange de Sidi Bou Median, écrite en radjab 1306, par 'Obaida Moh'ammed ben Ah'med ben el-'Arbi ben el-H'adjj et-Tahir ben el-H'adjj el-'Arbi H'aççar.

On lit, au 1° 3 recto, que la copie appartient à Moh'ammed ben Ah'med el-H'accar.

Au f° 3 verso commence le texte de la *Bighia-t-er-Rowwâd* avec la formule بسعر التما<sup>ل</sup>غ et le titre suivant de la même main que la suite:

هذه نجعة الرواد في اخبار بني عبد السواد احتوى هدذا انجزه على دولة يغمراسن وابند ابا (8ic) حموا (8ic) و تاشفينت (8ic) و ما وفع بينهم ويسن ملوك امرين (8ic) بالفرن الثامن على ملك تلمسان وصفعها و انجزائر وكورتها والصحور وصرتها وفد احتوى على انظام للاكامل وتعريف بالافاصل كانبه حج فرمفتى بلاد المديد ١٢٦٥) (1)

Le nom du copiste et la date de la copie figurent à la fin du manuscrit (f° 156 recto) dans les termes suivants :

تم السبر الاول من كتاب نجعة الرواد في اخبار الملوك من بني عبد الواد بحمد الله وحسن عوند و ذلك عشية يوم الاحد المبارك سابع عشر رجب المبرد من عام ۱۲۹۹ تسعه و تسعين و مائتين و البب على يد العفير الحفير المعترف بالعجز و التفصير المرتجى فرج الا الاه (sic) الفدير الفارف في بحد ذنوب وصيانه محمد بن محمد بنعلي (sic) بن البشير بسن الطيب الوفوتسى اصلا التلمساني دارا و وجارا غفر الله لد النح

Cette formule finale, à part la date et le nom du scribe, est exactement la même que celle qui termine la copie P, et que nous avons reproduite ci-devant (p, xyi).

Ces remarques nous permettent de conclure que la copie T a été prise sur le manuscrit P, ou sur un manuscrit qui en dérivait directement.

Dans les notes qui accompagnent le texte arabe que nous publions aujourd'hui, on pourra remarquer que les mêmes lacunes et les mêmes leçons, à peu de choses près, sont présentées par P et T.

Tels sont les cinq manuscrits utilisés pour publier le texte de ce premier volume de la Bighîa-t-er-Rowwâd(2). Ils représentent deux

<sup>(1)</sup> Il suffira de se reporter à la formule figurant au fo 7 verso du manuscrit P, que nous avons donné plus haut (p. xvi) pour constater que celle-ci a été textuellement copiée sur celle-là.

<sup>(2)</sup> Ces cinq manuscrits sont les seuls que je sois parvenu à découvrir, après bien des recherches. Je me permets de faire appel à l'obligeance des arabisants, qui, par leurs relations dans le monde musulman, pourraient me procurer ou m'indiquer d'autres copies manuscrites de la Bighta-t-er-Rowwadd, pour la publication du second volume de cet ouvrage.

familles différentes: A et B, d'une part, C, P et T, d'autre part, descendent de deux souches, qui ne nous paraissent être, ni l'une ni l'autre, le manuscrit autographe. La seconde catégorie (C, P, T) est celle qui offre le meilleur texte, le plus voisin, nous semble-t-il, du manuscrit primitif de l'auteur, et la copie C est la meilleure et la plus complète des cinq.

Le texte arabe a été établi en relevant, avec soin, les variantes capables de modifier le sens d'un mot ou d'une phrase, et les orthographes différentes suivies, pour les noms propres, par chacun des copistes. Nous avons également noté les variantes représentant une forme arabe archaïque, tombée aujourd'hui en désuétude, ou une forme nouvelle inusitée autrefois; ces indications seront des jalons, qui aideront au philologue à marquer les étapes de la langue et son évolution dans le temps. Il est des copies (A surtout) qui ont modifié l'orthographe de certains mots, selon la prononciation de l'époque à laquelle écrivait le scribe; c'est ainsi que l'on trouve, par exemple, au lieu de مسلطان. مسلطان au lieu de مسلور A coté de cela, il est des variantes représentant évidemment des fautes dues à l'ignorance du scribe ou à sa négligence, comme des erreurs de cas et réciproquement) ou des tanouins, pris ابى au lieu de ابو ) pour des formes de pluriels réguliers et écrits يين et يين etc.; nous avons pensé qu'il était sans intérêt de les relever dans les notes. Nous n'avons pas, non plus, signalé les topies appelant Beni 'Abd el-Wadi, les Beni 'Abd el-Wad, pas plus que celles qui leur donnent le titre d'Amir el-Moûminin, puisque nous avons donné, ci-devant, les raisons qui nous ont fait adopter, d'une manière générale, pour les rois de Tlemcen, les leçons Beni 'Abd el-Wad et le titre de Amir el-Moslimin.

Nous n'avons pas manqué de rechercher tous les renseignements utiles sur les noms propres de personnes et de lieux mentionnés par Yah'ia Ibn Khaldoùn, pour en fixer l'orthographe et indiquer la position des lieux cités. Dans ce but, nous ne nous sommes pas borné à feuilleter les ouvrages intéressant le Maghrib, mais nous avons aussi interrogé les anciens Tiemceniens, car un grand nombre des noms des lieux, figurant dans la Bighia-t-er-Rowvâd, sont encore connus aujourd'hui, et il nous a été possible d'en déterminer l'emplacement précis, ce qu'il aurait été impossible de faire, si ce travail eut été entrepris loin de Tiemcen. Ces indications ont été résumées dans les notes qui accompagnent la traduction française; mais tout le mérite en revient à mes informateurs, les musulmans tiemceniens, que j'ai interrogés, et ils sont nombreux! Je n'en donnerai pas ici l'énumération, elle serait trop longue: je leur adresse à tous l'expression de mes sincères remerciments.

Dans ma traduction, j'ai serré de très près le texte arabe, et le style en a peut-être souffert quelquesois; mais mon intention était moins de faire de belles phrases que de reproduire, aussi sidèlement que possible, la pensée et l'expression de l'auteur arabe. Si parsois j'ai dû ajouter des mots ne sigurant pas dans le texte arabe, pour rendre la traduction plus claire, je les ai placés dans une parenthèse; si,

pour d'autres passages, je me suis cru obligé de respecter l'obscurité de l'auteur, j'ai du moins tenté d'éclairer ces passages dans les notes. Au surplus, j'ai indiqué, dans la marge de la traduction, la concordance avec les pages du texte arabe; de la sorte, il sera facile au lecteur de se reporter rapidement de la traduction au passage correspondant du texte.

Quant au système de transcription adopté pour les noms propres, il est le même que celui indiqué dans l'introduction de mon mémoire historique sur les Benou Ghânya (Voy. Table des abréviations, infrà) sauf pour les lettres ع, ض, ط, و qui seront représentées par h', t', d', f.

Je manquerais à mon devoir, si, en achevant cette introduction, j'omettais de renouveler, à tous ceux qui m'ont aidé dans ma tâche, l'assurance de ma gratitude. Je remercie respectueusement M. le Ministre de l'Instruction publique et M. le Recteur de l'Académie d'Alger, qui ont bien voulu me faire donner en communication les manuscrits P et A, et j'adresse l'expression de ma reconnaissance au gâd'i de Tlemcen, Si Cho'ib, pour le prêt de la copie C et pour la façon très aimable avec laquelle il m'a toujours autorisé à disposer des nombreux ouvrages arabes de sa bibliothèque personnelle, à Si Cho'ib ben Tâleb, bach-adel à 'Ammi-Moûsa, qui m'a prêté la copie B; au jeune El-Ghaoûtsi, fils du bach-adel de Tlemcen, Si Moh'ammed ben Ah'med el-Haccar, qui a consenti, après la mort de son père, à laisser le manuscrit T entre mes mains. Je suis heureux de remercier tout particulièrement mon collègue et ami, Si Ah'med Bel-Bachir, professeur de théologie à la Médersa de Tlemcen, qui m'a confié plusieurs manuscrits arabes de sa bibliothèque, et qui, grâce à sa grande habitude de l'écriture arabe manuscrite, m'a aidé, plus d'une fois, dans la lecture de passages mal écrits de la Bighia-t-er-Rowwad. J'ai trouvé aussi un précieux auxiliaire en Si Moh'ammed ben Mostapha ben el-Khodja, rédacteur au Mobacher, pour la correction des épreuves d'imprimerie; je lui en exprime ici mes sentiments de gratitude.

ALFRED BEL.

TLEMCEN, le 1" Novembre 1903.



### TABLE DES ABRÉVIATIONS

### FIGURANT DANS LES NOTES (1)

| 'ABD EL-Wâh'ID, éd. | The history of the Almohades by Abd el-Wahid al-<br>Marrékoshi, 2 édition, par R. Dozy, 1 vol. in-8.—<br>Leyde, Brill, 1881.                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'ABD EL-Wäh'ID, ir  | Histoire des Almohades d'Abd el-Wâh'id Merrâkechi,<br>traduite et annotée par E. Fagnan, 1 vol. in-8°. —<br>Alger, Jourdan, 1893.                                                                                        |
| ABOULFÉDA           | La Géographie d'Aboulféda, texte et traduction en deux parties, 3 vol. in-4°, par M. REINAUD. — Paris, Impr. nat., 1848.                                                                                                 |
| Bayân, éd           | Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-<br>Bayano-'l-Moyrib, édition R. Dozy, 2 vol. in-8. —<br>Leyde, Brill, 1848-1851.                                                                                    |
| Bayân, tr           | Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-<br>Bayano-'l-Mogrib, traduite et annotée par E. FAGNAN,<br>tome 1", in-8", Alger, Fontana, 1901. (Le tome 11" n'a<br>pas encore paru).                              |
| B. Ghânya           | Mon mémoire historique: Les Benou Ghânya, derniers représentants de l'empire almoravide, et leur lutte contre l'empire almohade (in Bulletin de correspondance africaine, tome xxvII), Paris, Leroux, 1903, 1 vol. in-8. |
| Belådsori           | Liber expugnationis regionum, auctore Al-Beladsori, édition de M. J. de Goeje, 1 vol. in-4°, Leyde, Brill, 1866.                                                                                                         |
| Berb., éd           | Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes<br>de l'Afrique septentrionale, par Ibn Khaldóûn, édi-<br>tion de Slane, 2 vol. in-4, Alger, 1847-1851.                                                                |
| Berb., tr           | Traduction DE SLANE, 4 vol. in-8°, Alger, 1852-1856.                                                                                                                                                                     |
| Bekri, éd           | Description de l'Afrique septentrionale, par Abou-<br>Obeid-el-Bekri, édition de Slane, 1 vol. in-8°, Alger,<br>1857.                                                                                                    |
| Bible               | La Sainte Bible, contenant l'ancien et le nouveau tes-<br>tament, traduite sur la vulgute par Le Maistre de<br>Sacy, 1 vol. in-8°, Paris, Smith, 1829.                                                                   |

<sup>(1)</sup> Dans ces indications bibliographiques, les mots texte et édition s'appliquent toujours au texte arabe, et le mot traduction signifie traduction française.

| Bighta-t-el-Moltamis .    | Desiderium quærentis historiam virorum populi An-<br>dalousiæ ab Adh-Dhabhi scriptum, édit. F. CODERA<br>(in Bibliotheca arabico-hispana, t. 111), 1 vol. in-8°,<br>Madrid, 1885.                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bostân                    | Kitabo-'l-Bostan, fi Alikbari-'l-Aoûliya wa-'l-Colama<br>hi-Tilimsan, par Moh'ammed ben Moh'ammed ben<br>Ah'med, surnomme Ibn Mariam, manusc. de M. W.<br>Marçais, 636 pages numérotées au recto et verso(1). |
| BROSSBLARD, Tombeaux      | . Mémoire épigraphique et historique sur les tombeaux<br>des émirs Beni Zeiyan, extrait du Journal asiatique<br>(janvfév. 1876), 1 vol. in-8-, Paris, Impr. nat., 1876.                                       |
| Comp                      | Complément de l'Histoire des Beni Zeiyan, rois de<br>Tlemcen, par l'abbé JJL. Bargès, 1 vol. in-8°,<br>Paris, Leroux, 1887.                                                                                   |
| Description de l'Afrique. | Description de l'Afrique, tierce partie du monde, es-<br>crite par Jean-Léon African, nouv. édit. (française),<br>annotée par Ch. Schefer, 3 vol. grand in-8°, Paris,<br>Leroux, 1898.                        |
| Fihrisa                   | Index Librorum de diversis scientiarum ordinibus quos a magistris didicit Abu Bequer ben Khair, édition F. CODERA (in Bib. arabhispana, t. x), 2 vol. in-8°, Saragosse, Comas, 1894-1895.                     |
| FOURNEL                   | Les Berbers, 2 vol. in-4*, Paris, Impr. nat., 1875-1881.                                                                                                                                                      |
| H'ADJI                    | Lexicon bibliographicum et encyclopædicum, par<br>Hadji Khalfa, édition FLAGEL, 7 vol. in-4°, Londres,<br>1835-1858.                                                                                          |
| IBN BACHKOWÂL             | Aben-Pascualis Assila (Dictionarium biographicum),<br>édition Codera (in Bib. arabhispana, t. 11), 2 vol.<br>in-8*, Madrid, 1883.                                                                             |
| IBN BL-ATSIR              | Ibn-el-Athiri Chronicon, édition CJ. TORNBERG, 14 vol. in-8, Leyde et Upsala, 1851-1876.                                                                                                                      |
| IBN KHALLIKÂN             | Wafayât el-A'yân, édition de Boùlâq, 1299 de l'hégire, 2 vol. in-4.                                                                                                                                           |
| Idrisi                    | Description de l'Afrique et de l'Espagne, par Edrisi,<br>édition et traduction par R. Dozy et M.J. de Goeje,<br>1 vol. in-8, Leyde, Brill, 1866.                                                              |
| Istibçâr                  | L'Afrique septentrionale au XII siècle de notre ère, traduite par E. FAGNAN, 1 vol. in-8, Constantine, Braham, 1900.                                                                                          |
| Istiqça                   | Kitâb al-Istiqea li Akhbâr Doucal il-Maghrib il-Aqea,<br>par Ah'med ben Khâlid en-Nâçiri es-Slâwi, 4 vol.<br>in-4°, édition du Qaire, 1304 de l'hégire.                                                       |
| JA                        | Journal asiatique.                                                                                                                                                                                            |
| Maqqari, ėd. Leyde        | Analectes sur l'histoire et la littérature des Arahes<br>d'Espagne, par Al-Makkari, édition de Dozy, Dugat,<br>Кввиц, Wright, 4 vol. in-4, Leyde, Brill, 1855-1861.                                           |

<sup>(1)</sup> Nous avons consulté aussi la copie appartenant à Si Ah'med bel Bachir (166 pages numérotées au recto et au rerso, format 0,29 $\times$ 0,19 ou, sans les marges, 0 195 $\times$ 0,140). Quand on aura à citer les deux copies, elles seront désignées par les lettres M et B, pour les différencier.

| Maqqari, éd. Qaire      | Kitâb Nafh' et'-t'îb min ghoçni-'l-Andalous er-rat'îb<br>wa dsikri wazîriha Lisân ed-dîn ben el-Khat'îb,<br>4 vol. in-4, édition du Qaire, 1304 de l'hégire.                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les Marabouts           | Notes sur l'Islâm maghribin; Les Marabouts, par<br>EDMOND DOUTTÉ, extrait de la Rev. de l'Hist. des<br>Religions, 1 vol. in-8*, Paris 1900.                                                        |
| MARÇAIS                 | Les Monuments arabes de Tlemcen, par W. et G. Mar-<br>çais, 1 vol. in-8° avec planches, Paris 1903.                                                                                                |
| Mas <sup>c</sup> oudi   | Les Prairies d'Or, texte et traduction par C. Barbier<br>DE MEYNARD et PAVET DE COURTEILLE, 9 vol. in-8°,<br>Paris, 1861-1877.                                                                     |
| MERCIER                 | Histoire de l'Afrique septentrionale (Berbérie) depuis<br>les temps les plus reculés jusqu'à la conquête fran-<br>çaise, par E. Mercier, 3 vol. in-8°, Paris, Leroux, 1888.                        |
| Mo4djam                 | Almôcham (dictionarium ordine alphabetico) de disci-<br>pulis Abu Ali Assadafti ab Aben Al-Abbar scriptum,<br>édition CODERA (in tome IV de la Bibliot. arabhisp.),<br>1 vol. in-8*, Madrid, 1886. |
| Mus. d'Esp              | Histoire des Musulmans d'Espagne, jusqu'à la con-<br>quête de l'Andalousie par les Almoravides (711-1110),<br>par R. Dozy, 4 vol. in-12, Leyde, Brill, 1861.                                       |
| Nédromah et les Traras. | Nédromah et les Traras, par R. BASSET (in Bull. de corresp. afric.), avec une planche, 1 vol. in-8°, Paris, Leroux, 1901.                                                                          |
| Nîl                     | Kitâb Nîl el-Ibtihâdj bi tat'riz id-Dibâdj, par Ah'med<br>Bâba, édition de Fâs, 1317 de l'hégire.                                                                                                  |
| En-Nowairi              | Conquête de l'Afrique septentrionale par les Musul-<br>mans et histoire de ce pays sous les émirs arabes,<br>traduction de Slane, in Berb., tr., tome 1".                                          |
| Pons Boigues            | Ensayo bio-bibliographico sobre los Historiadores y<br>Geographos arabigo-españoles, 1 vol. in-4°, Madrid,<br>1898.                                                                                |
| Prolégom., éd           | Prolégomènes historiques d'Ibn Khaldoun, édition<br>QUATREMÈRE (in Notices et Extraits des MSS. de la<br>Bibliothèque impériale et autres bibliothèques, tom.<br>XVI, XVII, XVIII), 3 vol. in-4.   |
| Prolégom., tr           | Traduction de Slane (in Notices et Extraits, etc., tom. xix, xx, xxi), 3 vol. in-4. Paris, I. I., 1862-1867.                                                                                       |
| Qartàs, éd              | El-Qartas fi Akhbar Mouloûk il-Maghrib wa tarikh<br>Madinat Fas, édition de Fas, 1303 de l'hégire, 1 vol.<br>in-8.                                                                                 |
| Qartûs, tr              | Traduction BEAUMIER, 1 vol. in-8°, Paris, I. 1., 1860.                                                                                                                                             |
| Raoûd'a                 | Raoûd'a-t-en-Nasrîn fi daoulat Beni Merîn, MS. de la<br>Mêdersa de Tlemcen, n° 22, folios 166 à 176.                                                                                               |
| Rev. af                 | Revue africaine.                                                                                                                                                                                   |
| Roqm el-H'olal          | Kitâb Roqm el-H'olal fi Nadzm id-dowal, par Lisân<br>ED-Din Ibn El-Khat'ib, 1 vol. in-8°, édition de Tunis,<br>1316 de l'hégire.                                                                   |
| Takmila-t-eç-Çila       | Complementum libri Assilah (dictionarium biographicum) ab Aben Al-Abbar scriptum, édit. Codera (in Bib. arabhisp., t. v et vi), 2 vol. in-8*, Madrid, 1887-1889.                                   |

| TENESI, MS        | Ed-dorr wa l-iqian fi charafi Bani Zaïyan, manuscrit<br>de la Médersa de Tlemcen, n·i.                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenesi, tr        | Histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen, traduction JJL. Bargès (c'est la traduction du chap. 7° de la 1° partie de l'ouvrage mentionné ci-devant; chapitre qui occupe dans le Ms n° 4, t. 1, de la Médersa, les folios 56 verso à 91 recto), 1 vol. in-12, Paris, Duprat, 1852. |
| Tlemcen           | Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom<br>(sa topographie, son histoire, description de ses<br>principaux monuments, anecdotes, légendes, récits<br>divers), souvenirs d'un voyage, par l'abbé JJL.<br>BARGÈS, 1 vol. in-8°, Paris, Duprat et Challamel, 1859.            |
| Vie d'Abou Medien | Vie du célèbre marabout Cidi Abou Medica, par l'abbé<br>JJL. Bargès, 1 vol. in-8, Paris, 1884.                                                                                                                                                                                     |
| Wüstenfeld        | Die Geschischtschreiber der Araber und ihre Werke,<br>par F. Wüstenfeld, 1 vol. in-4*, Goltingen, 1882.                                                                                                                                                                            |
| YAQOÛT            | Jacut's geographisches Worterbuch, édité par F. Wüs-<br>TENFELD, d'après les manuscrits de Berlin, Saint-<br>Pétersbourg, Paris, Londres, Oxford, 6 vol. in-8,<br>Leipzig, 1868.                                                                                                   |
| ZERKECHI, éd      | Târîkh ed-Daoulataîn el-Mowah'h'idîya wal H'afçîya,<br>par Еz-Zerкесні, 1 vol. in-8°, Tunis, 1289 de l'hégire.                                                                                                                                                                     |
| Zerkechi tr       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# HISTOIRE DES BENI 'ABD EL-WÂD

#### ROIS DE TLEMCEN<sup>(1)</sup>

Au nom d'Allâh, clément et miséricordieux! Puisse-t-Il répandre ses bénédictions sur notre Seigneur et Maître, Mahomet, sur sa famille et ses Compagnons, et leur accorder le salut.

### Louanges à Dieu,

qui a créé les empires, (tels, au début,) des embryons, perdus dans la nuit des temps! Qui en a tiré, ensuite, de brillantes étoiles, lumières des premières civilisations! Qui a fait grandir ces mêmes empires sous l'égide de gouvernements bienveillants! Qui les a revêtus de la cuirasse des lois — la plus sûre des protections! — Qui les a ensuite enveloppés du mystère de l'alternance des nuits et des jours!

De ces empires, les uns sont dans la plus tendre enfance, tandis que d'autres s'abandonnent aux faibles forces de leur jeune âge, et que d'autres enfin sont dans toute la vigueur de l'âge mûr... Il appartient aux pages de l'histoire de marquer ces étapes! N'y aura-t-il point là un enseignement (2) pour les penseurs?

Nous appelons les bénédictions d'Allâh sur notre Seigneur et Maître, Mahomet, son Élu le plus cher et son Prophète! Celui qui nous garantit du feu de l'Enfer; Celui qui est la plus noble

<sup>(1)</sup> On trouvera plus loin (infrà p. 6) le titre complet de l'ouvrage.

<sup>(2)</sup> Gpr. Qoran, ch. XXIX 22, et L 36.

**— 2** —

des créatures du Ciel et de la Terre, le dernier des Prophètes, le plus pur par sa race; Celui qui sera la meilleure des créatures, et par son origine et par son essence même, au jour du Jugement; Celui à qui Allàh a révélé le Qoran, — Livre dont les versets précisent les actions obligatoires et celles qui sont défendues, mettent en garde (contre le mal) et avertissent les humains; — Celui à qui Allàh a fait le plus beau des récits, en lui révélant, à la fois, sagesse, exhortations, avertissements et enseignements.

Que les divines bénédictions s'étendent aussi sur sa respectable famille et ses vertueux Compagnons! Ne sont-ce point eux qui ont indiqué formellement la droite voie et ont éternisé les traces du passé? Ne sont-ce point eux qui ont réuni les armées, établi la base de l'histoire (de l'Islàm), fondé les grandes cités? Ne sont-ce point eux qui ont donné l'exemple, en souffrant les premiers, pour s'abstenir de ce qui était défendu et se conformer à ce qui était prescrit! Ils ont (du reste) obtenu la faveur d'habiter la demeure de l'éternel séjour.

Qu'une miséricorde, en rapport avec la noblesse de leurs actions, se reflète sur le Prophète et ses Compagnons, tant que durera la succession des jours et des nuits et la suite des siècles!

Les esprits distingués et les nobles âmes ne cesseront d'élever leurs yeux vers les hautes cimes de la gloire, cherchant à prolonger, par-delà du tombeau, la vie des hommes illustres, grâce aux traces qui nous en sont restées.... Les écrits demeurent, on le sait, les paroles de l'homme, au contraire, disparaissent presque avec lui.

Nous avons écrit (cette histoire) au temps de notre maître, le Khalife et modèle des hommes, le sultan généreux, intrépide et brave, celui qui sert de guide dans le chemin de la gloire, but obligatoire de nos aspirations, celui qui est le soutien de la religion et compte au nombre des vertueux pontifes, celui qui a été choisi à cause de la noblesse de la souche admirable et pure dont il descend, l'homme excellent, parmi tous ceux qu'ont enfantés les temps et enveloppés les âges, le meilleur d'entre les pontifes, sur lesquels on se plaît à insister, lorsqu'on les énumère, le Commandeur des Musulmans, celui qui met toute sa confiance dans le Maître des Mondes, Abou H'ammou, fils de notre maître, le grand souverain, l'astre de la plus brillante générosité, celui qui par ses mérites a atteint à la perfection,

— Р. т —

Abou Ya'qoùb, fils de notre maître illustre Abou Zaïd, le célèbre martyr (1), fils de notre maître, très glorieux, l'heureux parmi les heureux, le vertueux incomparable, Abou Zakarya Yahîa, fils de notre maître, le Commandeur des Musulmans et lieutenant de Dieu (sur la terre) (2), le pontife de ceux qui sont dans la bonne voie, l'ornement du monde et de la religion, la terreur des méchants et des impies, celui qui met sa confiance en Allâh, le saint homme, que Dieu a rappelé à lui, Abou Yahîa Yaghmorâsan ben Zaîyân.

Qu'Allah accroisse le pouvoir (d'Abou H'ammou)! Qu'Il l'assiste et augmente sa puissance! Qu'Il rende impérissable, sur le livre des hauts faits, la gloire (de ce monarque, gagnée) en déployant ses efforts dans l'action, ou en étendant sans cesse son mérite dans la réalisation de ses espérances! Qu'Il fasse durer (le souvenir de) tout ce qui a trait à son noble gouvernement, à ses grandes actions, à son courage, à ses succès! (Qu'Il perpétue) les récits véridiques autant que magnifiques de sa haute valeur, de tous ses actes, durant sa carrière brillante, soit dans la guerre, quand il dispersait ses ennemis ou qu'il concentrait ses armées, soit dans la paix, par la sagesse et l'autorité de son administration! Qu'Il nous permette de conserver la mémoire des (grands) personnages, les contemporains de ce souverain, de la foi qui a régné alors, ainsi que des joies succédant aux tristesses, pour que tout cela enfin servit d'exemple à ceux qui recherchent la gloire pure, de modèle et d'enseignement aux hommes intelligents (3).

Je fus de ceux, à qui (Abou H'ammou) — qu'Allâh rehausse sa

- P. ε-

<sup>(1)</sup> Et-Tenesi nous apprend, en effet, que ce prince (Abou Zaïd 'Abd er-Rahman ben Abi Zakarya Yahia ben Yaghmorasan) excitant la défiance de son oncle Abou Sa'id, fut rélégué en Espagne, où il périt dans une bataille contre les Infidèles (cf. Tenesi, MS. f. 65 v., L. 11, 12; Tenesi, tr., p. 70; Berb., tr., III, p. 422).

<sup>(2)</sup> Le frère de l'historien que nous traduisons, n'est pas d'avis que le khalife soit le lieutenant (khalifa) d'Allàh, mais bien celui du Prophète (cf. Prolégom., tr., t. xix, p. 387-388); car, dit-il, Celui qui est présent, toujours et partout, n'a pas besoin d'un lieutenant.

<sup>(3)</sup> Cpr. Qoran. xxxvIII, 42. Toute cette sorte de préface de l'auteur est en prose rimée dans le texte; j'ai essayé de traduire le plus fidèlement possible la pensée de l'auteur, en serrant le texte d'aussi près que le permet le génie de notre langue. Le même passage a été traduit par BARGES (Comp. 214-216). Je me permets de renvoyer le lecteur à cette traduction, qui diffère sensiblement de la mienne.

situation — commanda d'entreprepare ce récit. Me conformer aux ordres (de ce maître) m'était une religieuse obligation, car l'obéissance, que je lui dois, est, pour moi, quelque chose de celle que je dois à Dieu.

Pour répondre aux exigences d'un pareil travail, il m'a fallu enfourcher la cavale du penseur, composer des phrases poétiques et harmonieuses, apportant ainsi ma part — combien médiocre, hélas! — au marché de la littérature; j'ai dû étaler tout mon talent, car je suis au milieu de foudres d'éloquence.

En entreprenant cette tâche, j'implore l'indulgence pour un travail qui m'a été imposé, pour une charge trop lourde à mes faibles épaules! J'ai dù parcourir (les ouvrages traitant de) la Syrie et d'El-'Irâq, interroger les villes des Arabes, piller aux jardins (de la littérature musulmane) sans donner trève à mes recherches; j'ai fait appel à ma mémoire: elle a répondu; j'ai écarté les (éléments) étrangers (au sujet): ils ne figureront point dans mon récit.

Je commencerai — prenant Allâh pour guide — par exposer le récit des qualités (1) de la puissante famille de notre sultan et de celles (2) qui ont fait la gloire de chacun des grands rois ses ancêtres; je parlerai ensuite des instants de sa vie (d'Abou H'ammou II) pleine d'actions généreuses, de ses malheurs, de ses tristesses, de ses sorties solennelles, au milieu de cortèges magnifiques et de son (glorieux) séjour (dans sa capitale).

L'ouvrage est divisé en trois parties :

PREMIÈRE PARTIE: Elle a pour objet de faire connaître l'origine de la famille de 'Abd el-Wâd et ses premiers âges; elle renferme trois chapitres.

CHAPITRE 1° : Du territoire occupé par cette tribu. Ce chapitre se subdivise en trois sections :

1re Section: Du nom et de la description du territoire de la tribu.

2<sup>me</sup> Section: De l'énumération des hommes pieux, des savants et autres personnages nés dans ce pays, ou qui y ont séjourné.

<sup>(1)</sup> Il s'agit plus spécialement ici des qualités héréditaires (قالد).

<sup>(2)</sup> L'auteur a voulu parler ici des qualités personnelles (طريف) de chaque prince en particulier.

3<sup>me</sup> Section: Des princes qui ont gouverné ce pays depuis la conquête musulmane.

CHAPITRE II: De l'origine et des qualités de la famille des Beni 'Abd el-Wâd. Il se subdivise en deux sections:

1<sup>re</sup> Section: Des Berbères, auxquels les Zanâta font remonter leur origine.

2<sup>me</sup> Section: De la fraction des Beni Abd el-Wad et des diverses branches, dans lesquelles elle se subdivise.

CHAPITRE III: Il traite de l'histoire des premiers âges de la tribu des Beni 'Abd el-Wâd et des temps qui suivirent. Il est divisé en trois sections:

1re Section: Du commencement de leur empire.

2<sup>me</sup> Section: Comment ils arrivèrent au pouvoir.

3<sup>me</sup> Section: De ceux de leurs princes qui ont gouverné sans être indépendants.

DEUXIÈME PARTIE: Histoire des premiers souverains d'entre \_\_\_\_\_\_ les Beni 'Abd el-Wâd. Elle renferme trois chapitres.

CHAPITRE 1<sup>cr</sup>: Du gouvernement de Yaghmorâsan ben Zaîyân et du règne des fils de 'Otsmân son successeur.

CHAPITRE II: De la restauration de l'empire après sa destruction<sup>(1)</sup>.

Chapitre III: Du gouvernement des fils<sup>(2)</sup> de 'Abd er-Rahmân ben Yahîa ben Yaghmorâsan.

TROISIÈME PARTIE: Elle traite de la brillante et solide noblesse de sentiments du Commandeur des Croyants, notre maître Abou H'ammou, et compte trois chapitres:

Chapitre 1<sup>or</sup>: De ses qualités morales et de sa conduite digne de louanges.

CHAPITRE II : Histoire de la jeunesse de ce prince et de son avènement au trône.

CHAPITRE III: De son glorieux règne; ses séjours (dans sa capitale), ses expéditions, ses déboires.

<sup>(1)</sup> Il s'agit de la restauration par les deux frères Abou Sa'îd et Abou Tsàbit en 740 hég. (1348 J.-C.).

<sup>(2)</sup> Cpr. la trad. de ce passage, ap. BARGÈS, Comp., p. 216. in princ.

J'ai donné pour titre à cet ouvrage (Satisfaction du) désir de celui qui demande à se repattre de l'histoire des Beni Abd el-Wâd, et du récit des hautes et solides qualités de notre maître Abou H'ammou.

Je demande à Dieu aide et protection et l'implore de me conduire dans la bonne voie, pour l'accomplissement d'une œuvre qui est bonne : il en est le maître et il est seul capable d'exaucer ma prière.

## PREMIÈRE PARTIE

Dans cette première partie, je raconterai, — qu'Allâh te fortifie! — ce qui nous sera utile pour connaître l'origine de la famille des Beni 'Abd el-Wâd, et son commencement, alors qu'elle fit son apparition et se répandit (dans les pays du Maghrib). J'ai retracé son histoire, depuis l'époque des premiers campements qu'elle a occupés; j'ai consacré un chapitre (spécial), à chacune des phases que traversa son évolution.

Dieu veuille que j'aie développé chaque chapitre, selon mes désirs, et que j'aie donné, à chacun d'eux, l'étendue qu'il comportait.

#### CHAPITRE PREMIER

Le premier chapitre, relatif au pays habité par les Beni 'Abd el-Wâd, comprend trois sections.

## PREMIÈRE SECTION

NOM ET DESCRIPTION DE LA PATRIE DES BENI 'ABD EL-WÂD

Ce pays est situé dans le quatrième climat<sup>(4)</sup>, le plus tempéré et le plus uniforme de tous; il se trouve entre l'Ifrîqîya et le Soûs du Magrib el-Aqça. C'est le pays, à propos duquel, Moslim<sup>(2)</sup> Ed-Dâraqot'ni<sup>(3)</sup> et d'autres (traditionnistes), d'après Sa'îd ben Abi Waqqâç<sup>(4)</sup>, ont rapporté, que le prophète d'Allâh — qu'il jouisse

<sup>(1)</sup> Cette division du monde connu en climats — division, du reste, reprise en partie, et d'une manière plus rationnelle, par la Géographie moderne — dont parle ici Y. Ibn Khaldoùn, avait, comme l'on sait, été empruntée aux Grecs; elle est fondée sur la longueur respective des jours et des nuits et sur la latitude (Voy. Aboulféda, introd., p. CCXXIV). Quant au quatrième climat, voici comment Aboulféda le définit: «Il commence là où, le jour est de 14 heures 1/4 et où la latitude est de 33° 1/2 plus 1/8. Sa position mitoyenne est, là où le jour est de 14 heures 1/2 et où la latitude est de 36° 1/5 plus 1/6. Il finit, là où le jour est de 14 heures 3/4 et la latitude de 39° moins 1/10 de degré et une autre petite fraction. Sa largeur est donc à peu près de 5 degrés 17 minutes.

<sup>(2)</sup> Abou-'l-H'osain Moslim ben El-H'adjjadj ben Moslim el-Qochairi en-Nisabouri († 261 heg. = 874-5 J.-C.), auteur d'un recueil de traditions musulmanes, intitulé Er-Cah'ih' (Cf. IBN KHALLIK., Qaire, II, 119; Prolèg. tr., xx, 475).

<sup>(3)</sup> Savant traditionniste (‡ 385 hèg. = 995 J.-C.), de Baghdàd, auquel Ibn Khallikan consacre une longue notice biographique (èd. Qaire, 1, 417); son principal ouvrage a pour titre: Kitah es-sonnan uca-'l-mokhtalif uca-'l-mo'talif.

<sup>(4)</sup> Sa'ld ben Abi Waqqaç († 55 hèg. = 674-5 J.-C.), était l'un des dix compagnons du Prophète auxquels ce dernier avait promis l'entrée au Paradis (Cf. K. Tahdib el-Asma, 275).

de la miséricorde et de la paix du Seigneur — a dit : « Une fraction de mon peuple, établie dans le Maghrib, ne cessera, jusqu'au jour du Jugement dernier, de suivre le chemin de la Vérité. » Cette tradition<sup>(1)</sup> a été établie par Al-Marwazi<sup>(2)</sup>, Baqîya ben Makhlad<sup>(3)</sup> et Ed-Dâragot'ni dans ses Fawâid<sup>(4)</sup>.

-- P. A --

L'auteur du Kitâb el-Ah'kâm a dit du Maghrib, que ce pays comprend: l'Ifrîqîya, le pays de Tâhart (Tiaret)<sup>(3)</sup> et ses dépendances jusqu'à Tanger et au Soûs el-Aqça.

'Obaïd Allâh' a raconté que douze hommes venant du Maghrib, se présentèrent devant 'Âmr ben el-'Açi en Egypte; ils s'étaient fait raser la barbe et les cheveux et désiraient se faire musulmans. 'Amr ben el-'Âçi leur demanda pourquoi ils s'étaient rasés de la sorte. Ils lui répondirent: « Le Prophète — qu'Allâh le comble de sa miséricorde et lui accorde le salut — est venu (pour enseigner aux hommes la vraie religion) et nous avons voulu détruire tous nos poils qui avaient poussé, alors que nous étions dans l'erreur, pour qu'ils fussent renouvelés dans la religion musulmane (7) ».

'Amr ben el-'Âçi appela sur eux la bénédiction divine, leur donna un de ses interprètes et les envoya à 'Omar ben el-Khat'-

<sup>(1)</sup> Ce h'adits se retrouve dans la plupart des recueils (voy. p. ex., El-'Azizi s. Es-Soyoùt'i, III, p. 427, l. 5, et des variantes, p. 426 et 427, l. 3; Voyez aussi V. Abou Medien, introduction, p. 1); mais les mots, établie dans le Maghrih, ne figurent dans aucun recueil sérieux, à ma connaissance du moins. Ils sont, sans doute l'œuvre de quelque commentateur maghribin. Voyez une parole analogue dans la bouche d'Ibn Toùmart ap. 'Abd el-Wâh'id, 135. Ghazāli, rapporte un h'adits, (Ih'ya, I, 29, in princ.) sur les غربة qui pourrait être l'origine des h'adits relatifs aux

<sup>(2)</sup> Abou Bakr 'Abd Allah ben Ah'mad ben 'Abd Allah († 417 heg. = 1026 J.-C.); voir IBN KHALLIK, Quire, 1, 316.

<sup>(3)</sup> Traditionniste célèbre († 276 hég. = 889-890 J.-C.), dont on trouvera une notice biographique ap. IBN BACHKWAL, 1, 121. Selon Ed-Dàraqot'ni, il serait né en 231 de l'hégire (815-6 J.-C.) et mort en 273 hég. (= 886-7).

<sup>(4)</sup> Le titre El-Faucàïd a été donné à un certain nombre d'ouvrages, mais nous ne pensons pas qu'il faille ici l'entendre de la sorte. Nous connaissons, de cet auteur, outre le recueil intitulé Es-Sounan, les deux ouvrages ayant pour titres العلل et العلى cités par I. el-Abbar, comme expliqués aux cours d'Abou 'Ali-'ç-Çadafi: Ct. Mo'djam, intr., p. viii.

<sup>(5)</sup> On trouvera des renseignements historiques, géographiques et bibliographiques sur Tiaret in B. Ghânya, p. 149 n° 2

<sup>(6)</sup> EL-BEKRI (+ chawwal 487 = oct.-nov. 1094).

<sup>(7)</sup> J'ai cité ce passage, à propos des croyances musulmanes relatives à la chevelure, dans une note de mon 3 article sur La Djázya, in J. A., marsavril 1903, p. 357 et tir. à p., p. 176.

t'ab — qu'Allah en soit satisfait. — Ils lui firent leur soumission et le khalife les réconforta par de bonnes paroles; il interrogea ensuite, ces visiteurs berbères sur leurs demeures ; ils lui dirent qu'ils étaient nomades. « (Parlez) sans crainte, » reprit 'Omar. « Nous élevons des chevaux, s'écrièrent-ils, qui nous emportent dans les expéditions guerrières. » — « Louanges à Dieu, dit 'Omar, qui m'a donné la faveur, de voir de tels hommes, avant ma mort ». Ses interlocuteurs lui demandèrent pourquoi il parlait de la sorte. « Me trouvant un jour, leur dit-il, en compagnie du Prophète — Dieu le gratifie de sa miséricorde et lui accorde le salut — en train de guerroyer, comme je considérais la multitude des infidèles, à côté du petit nombre des musulmans, je me pris à pleurer. Alors, le Prophète - puisse-t-il jouir de la miséricorde et de la paix du Seigneur - s'écria: Allah fortifiera cette religion grâce à l'appui des peuples de l'Occident qui viendront la chercher auprès de vous!»

Après les avoir généreusement traités, 'Omar les renvoya à 'Amr ben el-'Âçi, en Egypte, et donna l'ordre (à ce général), de les joindre à ses troupes.

'Abd Allâh a dit à son tour: J'ai lu dans le livre de 'Omar ben 'Ali<sup>(1)</sup> l'andalou, qu'un berbère étant venu à Médine, à l'époque de la mort du Prophète, demanda à Fât'ima-t-ez-Zohra — qu'Allâh en soit satisfait — la permission d'entrer. Cet homme disait qu'il était berbère et originaire du Magrib el-Aqça. « Ne serais-tu pas un tel? » lui demanda Fât'ima. — « Qui, donc, s'écria-t-il, t'a dit qui j'étais? Je suis, en effet, un tel! » — J'ai entendu dire, reprit-elle, au Prophète de Dieu — qu'Allâh lui accorde miséricorde et salut! — O Fât'ima, les gens de Médine me soutiendront (dans ma mission), quant à ma postérité, elle trouvera un appui chez les populations du Maghrib el-Aqça. El-H'asan et El-H'osaīn périront assassinés (2) — maudits soient leurs meurtriers! Heureux soient ceux qui les aiment! — et leurs descendants ne trouveront d'autre secours, que chez

— P. 9 —

<sup>(1)</sup> Je n'ai trouvé aucun renseignement sur ce personnage.

<sup>(2)</sup> El-H'asan mourut à Médine en 49 de l'hég. (669 J.-C.), empoisonné, dit-on, par ordre de l'omayyade Yazid ben Mo'awiya. El-H'osain fut tué à l'issue de la bataille de Kerbela, et sa tête emportée à Koufa (moh'arram 61 de l'hég. = oct. 680). Il fut assassiné par l'ennemi, sur les bords de l'Euphrate.

les Berbères du Maghrib el-Aqça(1). O Fât'ima, Allâh a pénétré les Berbères d'amitié et de compassion pour ma postérité. Il y aura dans le Maghrib un peuple de Berbères qui conservera la foi et la vraie religion jusqu'au jour du Jugement dernier. La capitale de l'empire de ce peuple, se trouve entre le Sahara et le Tell; elle se nomme en langue berbère Tlam San, nom composé de Tlam, c'est-à-dire, elle réunit et de San, qui signifie deux, c'està-dire le Sahara et le Tell.»

Voici ce qu'a dit feu notre maître Abou 'Abd Allah el-Aīli' (2) qui était versé dans la langue du peuple (berbère) : «·On appelle aussi (cette ville) Talchan, nom composé de Tal qui signifie courage (3) et de chân qui veut dire qu'elle a une grande magnificence (chân). (4)

(Tlemcen) est une ville réputée entre les villes; son climat est délicieux, ses eaux agréables à boire, son sol couvert d'une luxuriante végétation. Dominée par la montagne sur le vaste penchant de laquelle elle s'étale d'Est en Ouest, elle ressemble à une jeune femme sur son lit nuptial; les cimes rocheuses, qui la dominent (5), forment comme un diadème recouvrant son front. A partir de la montagne, la ville se répand vers une campagne immense et fertile, dont le dos arqué est parsemé de mamelons, - p. 1. -

<sup>(1)</sup> Les chi'ites ont fabriqué de toutes pièces, pour les besoins de leur cause, mainte tradition analogue à celle-ci; on en trouvera une, par exemple, dans la bouche du dâ'i Abou 'Abd Allah et relative aux Kotama (Cf. Bayan, ed. 1, 121).

<sup>(2)</sup> Voyez infrà, des renseignements sur la biographie et le nom de ce personnage qui eut pour élèves les frères Ibn Khaldoùn.

<sup>(3)</sup> Ce paragraphe et le suivant sont cités par BARGES (in Tlemcen, 195-196), qui a traduit ... a par « terre haute ».

<sup>(4)</sup> L'historien des Berbères dit à son tour : « Le nom de Tlemcen (Tilimsan) est composé de telem et de sîn, mots qui dans l'idiome des Zenàta signifient : elle est composée de deux (choses), c'est-à-dire la terre et la mer» (Cf. Berh. ed., II, 105-106; tr. III, 334). Le traducteur, après avoir remarqué le peu de valeur qu'ont ces étymologies, croit voir dans la syllabe lam une racine latine qu'il rapproche de deux racines hébratques. (Cf. ibid. III, 334, n° 3). On peut s'étonner de voir de Slane attribuer une origine latine au nom de Tlemcen, après avoir eu soin de citer l'opinion de Mac Carthy, établissant très justement d'ailleurs, que Tlemcen est l'ancienne Pomaria. Le nom de Tlemcen est berbère; on le retrouve donné à des villages du Maroc (Cf. MOULIÉRAS. Maroe inconnu, II, 486). Tlemcen, dans le dialecte des Braber, signifie antique (Cf. MOULIÉRAS, Les Beni-Isquen, Oran 1895, p. 41, cit. p. Doutté, Les Djebala du Maroc, Oran 1899, p. 13).

<sup>(5)</sup> BARGES (loc. cit.) traduit : Les branches des arbres qui s'élèvent au-dessus de ses édifices.

semblables à des bosses de méhari. Tout comme le sein d'une jeune femme, son sol s'entrouvre<sup>(1)</sup> (et enfante les plantes), aux moindres ondées que lui versent les nuages.

Les rois de cette ville possèdent de magnifiques palais, faits des plus belles bâtisses, des châteaux élevés, des parcs admirables, grâce aux bosquets qui les ornent et dont les plantations couvrent le sol avec symétrie.

(Les palais de Tlemcen) éclipsent le Khawarnâq<sup>(2)</sup>, font rougir Er-Roçâfa<sup>(3)</sup> et se moquent d'Es-Sadîr<sup>(4)</sup>.

En dehors de la ville est une ceinture d'arbres touffus, d'épais fourrés, de jardins, pour la plupart d'une beauté enchanteresse. Les arbres fruitiers, grenadiers, oliviers, figuiers charment l'œil du promeneur qui parcourt ces sites admirables, ces vallées fleuries, ces carrefours, où l'on trouve tout ce que l'on peut souhaiter, de (sources étincelantes comme) la lame du glaive qu'on tire du fourreau, d'endroits où l'on s'arrête, pour y admirer le paysage ou pour y sommeiller (au milieu du jour), de lieux capables de conquérir les cœurs et tout pleins du ramage des rossignols (5).

Du haut de la montagne, descendent vers Tlemcen de véri-

<sup>(1)</sup> L'abbé Bargès (loc. cit.) a traduit : (les ondulations) sont déchirées par le soc de la charrue dont la houe ouvre les entrailles.

<sup>(2)</sup> Du persan خورنگاه lieu à repas, est le nom d'un célèbre palais que No'man ben Imro-'l-Qaïs avait fait bâtir à El-H'ira, capitale de ses États, par le fameux architecte Sinnimàr (Cf. YAQOOT, II, 491; D'HERBELOT, Bib. or., p. 502, et p. 786 s. v. Seunamar; Al-Mostat'raf, tr. Rat, II, 357).

<sup>(3)</sup> Nom d'un autre palais remarquable de Koûfa (Cf. deux vers d'Abou-'l-Walid Ibn el-Koûfi, ap. YAQOÛT, II, 788); Voyez les notes de FOURNEL (in Berbers, I, 431, note 5 et 451, note 4).

<sup>(4)</sup> Es-Sadir est le nom d'un château très réputé, construit tout près d'El-Khawarnaq. On en trouvera la description dans le Mo'djam de Yâqoùt (t. III, p. 60; Voyez aussi d'Herbelot, p. 786-7, s. v. Es-Sedir). Ce passage sur les rois de Tlemcen et leurs palais a été traduit par Bargès (in Tlemcen, 362-3). Dans une note (362, note 1), cet orientaliste donne également quelques détails sur les trois palais dont il est ici question. Nous ne sommes pas de son avis, quand, à propos d'Er-Roçâfa, il veut voir de la part de Yah'la I. Khaldoùn, une allusion à la maison de plaisance construite près de Cordoue par les Omayyades d'Espagne. Le voisinage des noms d'Es-Sadir et d'El-Khawarnaq, prouve que l'auteur songeait au palais d'orient et qu'il a voulu parler de la Roçâfa de Koûfa, laquelle du reste a donné son nom à celle de Cordoue.

<sup>(5)</sup> Les lignes qui suivent, jusqu'aux pièces de vers, exclusivement, ont été traduites par Bargès (in *Tlemcen*, p. 196) qui a répété cette même traduction à la page 353 du même ouvrage.

tables rivières, dont l'eau limpide, après avoir alimenté les ruisseaux et les canaux couverts par intervalles, est distribuée entre les mosquées, les médersas, les pièces d'eau de la ville, les châteaux, les riches maisons et les établissements de bains ; elle sert encore, à remplir les bassins et les citernes, elle arrose ensuite, en dehors de la ville, les jardins, les plantations d'arbres et les champs de céréales.

Tlemcen par sa beauté ensorcelle les cœurs; elle atteint aux limites de la perfection; elle a fourni aux panégyristes matière à déployer leur talent.

Entre autres éloges, décernes à cette ville, voici d'abord ce qu'en a dit un poète qui a chanté Tlemcen, le cheîkh<sup>(1)</sup>, le çoûfi<sup>(2)</sup> le savant Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben 'Omar ben Khamis <sup>(3)</sup> — qu'Allah lui accorde miséricorde!

### [T'AWIL]

- P. 11 -

- « Les nuages, o Tlemcen, déversent sur toi d'abondantes ondées et tu es caressée par les fécondantes effluves des zéphyrs.
- « Les fortes averses, qui tombent sur tes campagnes, du côté de Bâb el-Djîyâd 4 en vivifient le sol et l'applanissent.
- « Mon cœur tressaille au moindre éclair de bonheur et mes larmes se mettent à couler à la vue de la plus petite misère.

<sup>(1)</sup> Le mot cheikh, qui est entendu dans un grand nombre de sens, vieillard, chef, membre de la djemá'a (sous les Almohades p. ex.), chef d'une confrérie religieuse, chanteur, professeur, etc., a ici le sens de savant, homme respectable à la fois par sa science, sa sagesse, la pureté de sa vie, etc. C'est dans ce sens qu'il sera généralement entendu dans la suite de cette traduction.

<sup>(2)</sup> Nous avons cru pouvoir conserver ici ce mot arabe, auquel il eut été difficile de trouver un équivalent, en français; le mot mystique ne rend qu'imparfaitement le sens de ce mot. La bibliothèque de la Médersa de Tlemcen renferme plusieurs Mss. d'ouvrages sur le Coufisme, comme par exemple: Risàla de 'Abd Allah er-Rifauci avec commentaire d'EL-AZHARI; sur l'interdiction du coufisme, p. Ch. Es-Snoosi (Cf. MS. n° 32); voir aussi le commentaire du qàd'i Zakarya ben Moh'ammed bl-Ançari († 926 hég.), sur cette risàla, MS. Mèdersa, Tlemcen, n° 14.

<sup>(3)</sup> Voy. infrà, la biographie de ce personnage.

<sup>(4)</sup> C'était l'une des portes de Tlemcen; on la franchissait pour aller au village d'El-'Obbàd, séparé de Tlemcen par un immense cimetière. Elle est sur le côté Sud du rem art d'enceinte de la ville (Voy. infrà, p. 26; Bekri, éd. p. v1). Au dire des vieux Musulmans de Tlemcen, l'origine du nom de cette porte viendrait de ce qu'elle était percée dans un endroit du rempart, très voisin du parc aux chevaux (el-djiyàd) des rois 'Abd el-Wadites. Aujourd'hui les Tlemceniens donnent encore le nom de Bàb el-Djiyàd à la porte (du

« Chacune de mes paupières ressemble au bord d'un puits, toujours prêt à donner l'eau qu'on lui demande et mon cœur s'enstamme à la moindre étincelle (de bonheur).

" Si l'on ne trouvait pas d'eau dans mes yeux, il serait inutile d'en chercher ailleurs; il n'y aurait de feu nulle part, si l'on n'en trouvait pas dans mes flancs.

« O mes deux amis! (je sais qu') il n'y a pas d'hospitalité confortable à espérer, pour le voyageur qui se présente pendant la nuit (or je suis un voyageur nocturne) et l'aurore n'apparatt point encore pour moi!

J'ai beau regarder; aucune lumière, annonçant le matin, ne se montre à mon œil (et pourtant) aucune étoile ne luit au couchant!

- « Au nom de votre justice, cessez de me blûmer et pardonnezmoi : il n'y a de véritable ami que celui qui sait pardonner!
- a Ne m'adressez pas de reproches et excusez-moi! j'ai si peu de bons conseillers, pour me ramener dans la bonne voie (quand je m'en écarte)!
- « J'ai (d'abord) caché mon amour (pour Tlemcen), mais ma douleur (d'en être séparé) a éclaté au grand jour : Comment aurais-je pu en garder le secret, alors que les larmes brillaient (dans mes yeux)!
- " J'ai contracté une dette de reconnaissance envers la fontaine du Roùmi (1); (je ne m'en cacherais pas), quand bien même les collines (qui la dominent) et, dont le pied est humecté par les sources, devraient s'opposer (à son paiement).
- « Que de visites j'ai fait à cette fontaine, auprès de laquelle les prières sont exaucées et les faveurs accordées!

rempart français) que nous appelons « porte de Bou Médine ». D'après les renseignements que j'ai pu recueillir de la bouche des anciens du pays et d'après les indications des textes arabes, je crois devoir placer la porte Bàb el-Djtyàd, dont il est ici question, immédiatement avant le pont jeté sur l'oued Metchkana, et que l'on passe pour aller de Tlemcen à El-Obbàd. Les ruines appelées aujourd'hui «Bit er-Rich», à côté de ce pont, représentent, à mon avis, les restes d'une tour protégeant la porte. Voy. aussi Marçais, p. 131-132. Cependant Bargàs (in Tlemcen, 264-265), dit qu'après être sorli d'Agadyr par Bàb el-Djyad, il marche dans un sentier ombreux et arrive ensuite au Bit er-Rich; mais il faut voir là un état postérieur de la porte en question.

<sup>(1)</sup> Appelée aujourd'hui Saqiyat en-Noçrani, est mentionnée, bien qu'ils n'en donnent pas le nom, par EL-Bekri (éd., p. v1) et l'auteur du Kitàh el-Istihçar (tr., p. 115). « Les anciens, disent ces auteurs, avaient amené à Tlemcen, l'eau de sources nommées Loûrit (sic) [et Boûrit in Istih. tr.; voyez aussi, éd. Kremer, Vienne 1852, p. 65], situées à six milles de la ville ». Le nom

- « Mon regard, alors, se promenait librement sur ces jardins et ma monture parcourait ces hippodromes(1).
- « Là bas, (à Tlemcen) l'esprit est vif et se donne libre carrière ; des rêves séduisants y voltigent, comme des flocons de neige.
- « Les jeunes filles ressemblent à de jeunes chamelles qui penchent P. 17 gracieusement le cou, tandis que les oiseaux des jardins chantent et gazouillent (sans cesse).
- « (Ceux-ci et celles-là) sont fascinés par le regard qui les contemple ; (les uns et les autres) font verser des torrents de larmes.
- « Que le salut, de ma part se répande sur El-Obbad(2) comme se répand l'odeur du musc, autour du vase qui le contient.
- « Le territoire du diadème de la science (3) a (toujours) été généreusement gratifié d'abondantes pluies, qui inondent les collines et les vallons (voisins).
- « Vers toi, 6 Cho'th ben el-H'osain, nos pensées s'envolent, alors que nos corps sont loin de toi.
- « Tu es parti, mais tes désirs ont été entièrement comblés ; ton voyage (vers l'éternel séjour) est digne de louanges et ton commerce a été lucratif (4).
- « J'ai tout oublié<sup>(5)</sup>, mais je n'oublierai jamais El-Oûrît', ni les haltes (que j'y ai faites), pour y humer (l'odeur) de ses jardins, le parfum de ses fleurs.

de cet aqueduc, les paroles des géographes, qu'on vient de lire, ainsi que la construction solide de cette conduite d'eau, que nous avons suivie dans toute sa longueur, sont autant de raisons, qui nous font incliner à l'attribuer aux Romains. Idrisi l'appelle du reste Wàdi en-Naçràni (cf. tr., p. 92, note 2) et Barges (Tlemcen, p. 133, n° 1) a tort de l'identifier au ruisseau d'El-Fawwàra, dont nous parlerons plus loin; cf. Comp. 549, n° 3.

<sup>(1)</sup> Un hippodrome pouvait se trouver non loin d'El-'Obbàd; mais, autant que l'on peut en déduire de l'explication, du reste assez vague, que l'on trouve dans la pièce de vers qui suit celle-ci, le mal'ab était à l'W. de Tlemcen.

<sup>(2)</sup> Sur El-'Obbad, voyez Marçais 223 à 230.

<sup>(3)</sup> C'est-à-dire Abou-Mdièn (prononciation des Tlemceniens, voy. E. Doutté, Les Marabouts, p. 64, note 3), dont le nom Cho'ib ben el-H'osain, figure au vers suivant. On trouvera plus loin (II sect.), la biographie de ce grand saint, qui, ainsi qu'on le sait, est enterré à El-'Obbàd.

<sup>(4)</sup> Les quatre vers précèdents ont été traduits par Bargès (Vie d'Abou-Medien, p. 72); les deux derniers figurent également dans son Tlemcen, p. 282.

<sup>(5)</sup> Les sept vers qui suivent se trouvent (texte et traduction) chez Bargès, Ttemcen, p. 315-316. Sur El-Oùrit', voy. Marçais, Le dialecte arabe parlé à Tlemcen. Paris 1902, iu-8°, p. 214, note 1.

« Je m'arrêtais au haut de la cascade(1) et à travers l'eau transparente, j'apercevais les pierres qui en tapissaient le fond.

« Etait-ce ton eau ou bien mes larmes (que traversait mon regard) ce jour-là? le rocher élevé (sur lequel j'étais) peut seul dire la vérité, car, à nos côtés, il n'y avait pas de (témoin) jaloux.

« Ah! si seulement, (rivière chérie!) ton lit pouvait s'emplir de mes larmes qui débordent! — car mon cœur, pour toi, déborde d'amour.

- «. Ah! si seulement ma cavale pouvait être (avec moi) sur tes bords! elle ferait comme la gazelle (aimée) qui nage parmi les rides de ton eau!
- « (Là-bas), une eau limpide s'écoule du haut des rochers les eaux claires ne sortent-elles pas d'endroits ayant ces mêmes qualités?
- « Ces eaux sont plus subtiles que l'amour, que je cache, plus pures que les larmes, que je verse!
- « Certes, la passion, qui m'obsède, pour qui je veux taire le nom car, je suis mon seul conseiller, dans mes affaires permettra de dire, après le temps que j'ai passé, isolé et solitaire, loin de l'objet de mon amour : « un tel a été vivement affligé! » (2)
- « J'ai abandonné la bonne voie dans laquelle je me trouvais pour m'égarer dans le chemin de l'erreur! Combien n'y a-t-il pas d'hommes pieux, qui, comme moi, se sont mis en route, bien qu'ils fussent très fatigués! (3)
- P. IT « Quel est l'endroit, où je ne rencontrerai pas d'envieux ! Quelles sont les paroles, à mon adresse, qui ne renfermeront pas d'injure!
  - « Mais je dirai à (ces) chevaliers de l'éloquence « sellez vos

<sup>(</sup>t'est le mot du texte que nous venons de traduire par «cascade ») à la cascade d'El-Oùrti' tout entière. Ils appellent غدير انجوزة (mentionné plus loin, p. 23) le haut de la même cascade.

<sup>(2)</sup> Il est bien difficile de faire passer dans notre langue les métaphores et les jeux de mots du poète, que nous traduisons. On aura peut être compris cependant, qu'il parle de Tlemcen et se défend d'avoir usé de partialité à l'égard de cette ville dont il fait la louange.

<sup>(3)</sup> Peut-ètre doit-on penser que le poète s'excuse, de s'être fourvoyé en essayant de chanter les charmes de Tlemcen.

. chevaux, car vous avez en moi, un (adversaire) que vous n'effrayez point et qui ne craindra pas de vous attaquer ».

- « Pourraient-ils ignorer la réputation, dont je jouis, alors qu'elle est si grande? Est-ce que ma valeur serait, par eux, dédaignée, alors qu'elle est si considérable?
- « Quand les ténèbres enveloppent la terre, la lune brille de tout son éclat ; quand le matin paraît, le lion s'attriste!
- « J'ai abandonné (Tlemcen) le marché de la victoire, mais ce n'est point par dédain : Comment pourrait-il en être ainsi, puisque que ma gazelle (objet de mon amour), y est demeurée et y past librement.
- « Certes que moi-même, et mon cœur tout entier, soupirons à revoir ces lieux, et que l'objet de mes pensées, (ô Tlemcen) est, encore, dans tes murs élevés.
- « O gens que j'affectionne et je parle franchement pourrai-je jamais m'acquitter de la reconnaissance que je vous dois? ou bien ma dette est-elle trop considérable?
- « Est-ce que cette gazelle, qui est mon guide dans le chemin du bonheur, sera pour moi un conseiller, dont les yeux doivent me fendre le cœur?
- « Par ma gazelle, j'ai voulu désigner l'objet de mon affection ; c'est par pudeur et par respect (que je l'ai ainsi appelé) et je m'en excuse sincèrement.

Le poète distingué Moh'ammed ben Yoûsof el-Qaïsi<sup>(1)</sup> l'Andalou — qu'Allàh le gratifie de sa bonté — a dit, à son tour :

<sup>(1)</sup> La pièce de vers qui suit a éte traduite par Bargès (in Comp., append., p. 547). Le nom du poète était Abou 'Abd Allân Moh'ammed ben Yoùsof el-Qaīsi el-Andalousi et-Tilimsâni, connu sous le nom de Et-Tsoghri (viii siècle de l'hèg. = xiv de J.-C.). On trouve dans le Bostân (MS., p. 471-472) une courte biographie de ce personnage qui fut employé au service du roi Abou H'ammou Moùsa II. Quelques-unes de ses poèsies, ainsi que de celles du poète, qui a composé la pièce de vers précédente, sont citées par Maqqari dans son Nafh' et'-T'fb. Cette pièce et la précédente y figurent, notamment, ainsi qu'on l'a remarqué dans les notes du texte arabe. Sur Moh'ammed ben Yoùsof el-Qaīsi, voy. Maqqari, éd. Qaire, iv, 258 (passage traduit par Bargès, Comp. p. 218, d'après le manuscrit de la Bib. Nat. nº 759, f' 127); Nîl el-Ibtihâdj, p. 294, in fine; infrà (II' sect.). Dans le tome II de cet ouvrage, on trouvera d'autres poésies de cet auteur.

### [Kâmil]

« Lève-toi, quand viendra le printemps, et regarde... tu verras tout ce qui peut plaire à un amateur de la belle nature et du pittoresque.

« Hume le parfum des jardins, encore humides de rosée, et recois les senteurs variées des plantes.

« Admire les brillantes couleurs des jardins, comparables aux perles (qui ornent) la poitrine des femmes.

« Le gouvernement de ce pays, répand à plaines mains les générosités ; il accorde ses faveurs, à qui les lui demande.

« C'est un gouvernement d'une haute équité; il élargit l'horizon de l'espérance, mais traite durement le rebelle qui s'est écarté du droit chemin. >

H'AMMOU, de noble et haute origine.

« Grâce à la beauté de son site admirable, Tlemcen, sous l'administration de ce prince, s'est élevée au-dessus de toutes les cités.

« Ses charmes sont séduisants et de légers zéphyrs la caressent. Puisse ma poésie lui être douce et mes compliments agréables!

« Arrête-toi en dehors de Bâb el-Djîyâd, cette porte t'ouvrira le chemin fermé de l'espérance!

« De là, par une matinée, rends-toi à El-Obbad, les soucis qui te hantent t'auront bientôt quitté!

« Va visiter, là-bas, le tombeau de Cho'ib, ce diadème des savants — quel illustre saint que celui-là!

« Une visite à ce (tombeau sacré) est profitable à la fois pour ce monde et pour l'autre, car elle efface les fautes et dissipe les ennuis.

<sup>(1)</sup> Sur le mot maoûla (maître, seigneur, et aussi, affranchi, client), le rôle des maoùlas dans l'Islàm, et en particulier sous les Omayyades, voy. G. Van Vloten, Recherches sur la Domination arabe, le Chittisme et les Croyances messianiques sous les Omayades, tir. à p., Amsterdam, J. Müller, 1894, p. 13 et seq. En Maghrib ce mot se prononce Moûla; on donne le nom de Maoùlas aux Chérifs, c'est dans ce sens qu'il est entendu ici. On trouve encore d'autres détails sur ce mot, ap. B. Doutté: Les Marabouts, ext. de la Rev. H. R., t. xl-xli, p. 36, note 2; ma note in J. A., sept.-oct. 1902, p. 207, et tir. à p., 101.

- « La joie habite en ces lieux : arrête-toi et regarde! ta vue se reposera sur des campagnes d'une parfaite beauté.
- « Promène-toi à travers ces vergers et ces jardins, dirige-toi vers ces terres bien arrosées.
- « Tu seras charmé, dans les bosquets et sur les mamelons d'El-Obbad, par le chant des rossignols et le murmure des ruisseaux<sup>(1)</sup>.
- « Il en sera de même sur les hauteurs d'El-'Ochchaq'2, endroit de consolation pour l'amant, dont le cœur s'est épris à la vue de la gazelle à l'œil noir.
- « L'odeur des fleurs qui s'entr'ouvrent comme par un sourire, t'offrira des parfums comparables à ceux du Mandal<sup>(3)</sup>.
- « Si jadis, Imrou-'l-Qaïs(4) fils de H'odjr avait vu Tlemcen, il aurait chanté ces lieux, après les avoir quittés, pour se consoler de leur perte.
- « S'il avait visité cette ville et (connu) ses gazelles, il ne se serait pas amusé à parler du pays de Haoûmal<sup>(5)</sup>.
- « Rappelle, à Tlemcen, mon amour pour ses étendards; ma passion pour elle, est de celles que le temps n'efface point!
- « Mes prières étaient alors généreusement exaucées; et des nuages de toute sorte déversaient sur moi une pluie de bienfaits!
- « Le second jour, va jusqu'à la Çafçîf<sup>(6)</sup>, elle te consolera dans \_\_p. 10 \_\_ tes peines et répondra toujours (à tes désirs).

<sup>(1)</sup> Voir texte arabe et trad. de ces six derniers vers, ap. BARGÈS, Vie d'Abou Medien, p. XXVII, XXVIII; texte et trad. des cinq derniers, ap. BARGÈS, Tlemcen, 281 282

<sup>(2)</sup> Une ondulation de terrain, au Sud du Jardin public actuel (Pépinière), entre El-Qal'a et el-'Obbàd, est encore appelée, aujourd'hui, Koùdiyat el-'Ochchaq.

<sup>(3)</sup> Plante odoriférante de l'Inde.

<sup>(4)</sup> Voyez sur ce poète de l'Arabie antéislamique, des renseignements et une légende maghribine, dans ma Djâzya (in J. A., mars-avril 1902, p. 292-293). La biographie d'Imrou-'l-QaIs, extraite du Kitâb el-Aghâni, a été traduite par de Slane (in Le Diwan d'Amro'lkaïs, Paris, I. R., 1837, p. 1-31).

<sup>(5)</sup> Sur l'emplacement de cette localité, Cf. YAQOÛT, II, 370-371.

<sup>(6)</sup> Les Tlemceniens prononcent nettement Cafcaf (صعصاف) et je n'ai jamais entendu dire Saysef (prononciation signalée par Bargès, Tlemcen, p. 313 et n. 2). Sur la position de cette rivière et les différentes orthographes de ce nom propre dans les Mss., voy. Bargès (Comp., 127); Bekri (سطفسیف), p. 76-77; l'auteur de l'Istibçar, copiste d'El-Bekri, lui donne le même nom (Cf. Istibc., tr. 115-116); Yaqoùt, dans son dictionnaire géographique (III, 401), mentionne un village du nom de الصفصاف. L'orthographe d'El-Bekri, doit représenter assez exactement l'ancienne prononciation de ce mot berbère.

- « Là, tu verras une vallée, parée de fleurs et capable d'orner un pays dénudé et même un site déjà pittoresque.
- « Cette rivière, qui ne tarit jamais, ressemble à un serpent ou à un sabre que vient de fourbir la main de l'ouvrier;
- « Son eau limpide est agréable au goût; son aspect réjouit tous les yeux.
- « Le troisième jour, va visiter El-Fawwara (1) et suis le cours merveilleux de ce ruisseau;
- « Tantôt tranquille, tantôt rapide, il roule, sur des perles, ses eaux, qui serpentent, plus douces et plus savoureuses que l'odeur du parfum.
- « En montant sur la hauteur voisine d'El-Fawwara, tu apercevras, à tes pieds, la noble ville de Tlemcen, la reine de la splendeur, ornée d'un diadème, que couronne la beauté.
- a Lorsque, sur le soir, le soleil s'inclinera (vers le couchant), descends lentement vers le Mocalla (2).
- « Porte, alors, tes regards sur les nombreux cavaliers qui sillonnent le vaste hippodrome<sup>(3)</sup>;
- « Car, chaque après-dinée, des bandes de chevaux courent sur cette vaste esplanade.
- « Derrière ce champ de courses, et dans son prolongement, se trouvent le Modjalla<sup>(4)</sup> et le Moçalla.
- « Parmi ces chevaux, l'un part, un autre le suit; les rénes repliées du premier se tendent vers le second.
- « Chacun veut devancer son voisin: cela platt à l'œil et excite l'attention.

<sup>(1)</sup> Ce mot, qui signifie jet d'eau, puits artésien, source jaillissante, est encore aujourd'hui le nom d'une source abondante, sur le pluteau de Lulla-Sitti, au S.-W. de Tlemcen. Bargès (in *Tlemcen*, 360) dit que les eaux d'El-Fawwara étaient amenées au Méchouar par des tuyaux de poterie; mais on a remarque (supra, p. 15) qu'il confond El-Ourit' et El-Fawwara. Ce vers et le suivant sont cités par Bargès (in *Tlemcen*, p. 132).

<sup>(2)</sup> Il s'agit du Moçalla (endroit non couvert où l'on fait la prière pour les deux 'Ald et dans quelques autres circonstances fixées par la sonna), qui se trouve entre Tlemcen et Mançoùra. On voit, encore, les ruines des anciens murs et elles portent ce nom de Myalla (prononc. populaire).

<sup>(3)</sup> Ce nom d'*El-Mal'ab* est inconnu des Tlemceniens. Nous n'avons pu en déterminer l'emplacement, mais ces vers semblent indiquer qu'il se trouvait entre Tlemcen et Mançoùra. Voyez encore Marçais, 213, 214.

<sup>(4)</sup> L'auteur veut peut-être parler d'un jardin public dont le souvenir est perdu aujourd'hui parmi les Tlemceniens.

« L'un des chevaux est couleur de rose, comme le crépuscule du soir; un autre, tacheté de blanc et de noir, ressemble à ces étoiles filantes (qui sillonnent les ténèbres).

« Un autre, parmi les bais-bruns, est tel, qu'on n'a jamais vu plus beau: rapide à la course, il est de noble et illustre race(1);

« Celui-ci est rouge-vif, comme de la poudre d'or ; celui-là, de couleur rouge-sombre, est embelli encore par des taches blanches.

« Tel autre est noir, comme la nuit, sauf la tache blanche, - P. 11 comme l'aube, qu'il a sur le front ; il a, en outre, grâce à Dieu, les quatre pieds blancs;

« Il semble posséder toutes les qualités, quand le regard s'arrête sur lui et l'examine.

« Tous ces chevaux, montés par leurs cavaliers, ressemblent à des lions, dont la course est aussi rapide que celle du gerfaut.

« Les cavaliers Abd el-Wadites, sont (eux-mêmes) de vrais lions dans la guerre : ils défendent leurs droits et jouissent d'une haute réputation.

« Lorsque le soleil sera sur le point de disparaître au couchant, reviens à Tlemcen; entre en ville par la porte de l'hippodrome ct (dirige-toi) ensuite vers Bab el-H'adid(2) en examinant les réunions d'hommes.

« Une fois en ville, repose-toi un peu, puis tu iras du côté du palais du prince le plus juste.

« Il est l'objet des espérances — en nommant le palais, j'emploie une métonymic (c'est du prince que je veux parler); la joie (d'avoir un tel roi) est ressentie, en effet, par les habitants et non par leurs maisons —

« Quand tu verras le Commandeur des Croyants (Abou H'ammou II) prosterne-toi et embrasse la terre l

« (Le fait seul) d'énumérer les qualités de ce personnage énumération en tête de laquelle il faut placer la gloire — est un honneur pour un homme noble.

<sup>(1)</sup> Littéralement : rapide à la course et qui a beaucoup d'oncles paternels et maternels, ayant remporté la victoire.

<sup>(2)</sup> Ce vers semble montrer que Tiemcen, à cette époque, avait plusieurs murs d'enceinte (Cpr. Marçais, p. 113 et suiv.). Aujourd'hui encore les Tlemceniens donnent le nom de Bàb el-H'adid, à la porte des Carrières, au S.-S.-W. de la ville. « Quelques minutes après avoir franchi Bab el-Hadid, on longeait le Sahridj (grand bassin actuel), puis on passait à côté de Sidi Bou Djema » (Cf. BARGÈS, Tlemcen, 249-250).

- « Le mot « gloire » est déjà bien beau lorsqu'il s'applique à qui le mérite, mais il est encore plus beau lorsqu'il s'adresse à un homme aussi parfait.
- « Vouloir raconter, aux B. Abd-el-Wad, le règne du prince qui a (entre tous) illustré cette tribu, est un sujet trop difficile pour moi.
- « Des souverains de cette famille, il est le plus puissant comme voisin, le plus redoutable par ses moyens de défense, le plus illustre seigneur et le chef le plus considérable.
- « C'est un monarque plein de justice et l'on recherche son appui; il est énergique et bien conduit par Allah, en qui il met toute sa confiance.
- « Abou H'ammou égale, en bonheur, tous les autres princes de sa famille, dont il défend le territoire, par sa puissante épée, sa bonté envers ceux de sa tribu, sa haute réputation, sa bonne chance et ses efforts continuels.
- « C'est un homme aux conceptions si hautes, que leur seule renommée dépasse les limites les plus élevées.
- « C'est une mer de générosité et une gloire pour les hommes généreux, une lumière éclatante au milieu des ténèbres, une beauté au milieu des foules.
- P. IV « Pour nous, il est une source intarissable de bienfaits. (Tel un soleil), l'apparition de sa brillante personnalité éclaire l'obscurité.
  - « Il est capable d'augmenter, encore, les charmes du printemps. Dis-lui en quels termes j'ai parlé du meilleur et du plus aimable des hommes de bien ;
  - « Puissent se répandre, à nouveau, sur sa Majesté, les parfums du plus parfait salut, de la part de (celui qui est) l'œuvre de sa générosité.»

Voici maintenant une autre pièce de vers du médecin El-H'âdjj Abou 'Abd Allâh ben Abi Djom'a et-Talâlisi(1):

<sup>(1)</sup> Sur ce personnage tlemcénien, d'une samille de médecins, voy. W. MARÇAIS, Note sur six inscriptions arabes du Musée de Tlemcen, Paris, I. N, in-8\*, 1903, p. 540-541, et tir. à p., p. 5-6.

#### [T'AWIL]

- « Allah arrose, sans cesse, de pluies abondantes, les campements printaniers de Tlemcen, la puissante cité.
- « Là-bas sont des demeures, où j'ai eu la jeunesse pour compagne; où j'ai possédé le bonheur en partage!
- « Que de désirs, (pourtant) difficiles à réaliser, j'y ai vu aboutir pour moi! Que de fois, en ce beau temps-là, mes vœux ont été comblés!
- « Que de jeunes filles, là-bas, m'ont rempli de bonheur, quand nous jouions ensemble (qu'on me pardonne) des paroles que n'admettent guère les censeurs!
- « Que de nuits nous avons passé, nous moquant des jaloux, à vider les coupes si pures de la réunion.
- « Que de nuits nous ont vus, sur les bords de la Çafcîf (Çâfçâf), rivière plus belle que toutes les autres et qui n'admet aucune comparaison;
- « Et sur la colline d'El-'Ochchâq, site d'une telle beauté que le vieillard y sent revenir la jeunesse.
- « Et sur (les berges du) Ghadir el-Djoûza<sup>(1)</sup> qui captive les cœurs; j'y ai été heureux dans ma jeunesse et j'en garde aujourd'hui le (doux) souvenir.
- « (C'est que) je me suis abreuvé, de l'eau de cet étang, et de de celle de la source d'Oumm Yah'îa (2), eau pareille et même plus douce que celle du Nil.
- « El El-Obbad le cœur ne saurait oublier la reconnaissance qu'il lui doit où se trouve un jardin, placé là comme une parure pour embellir le bien.
- « C'est là que repose le savant vénérable, celui dont la P. IA réputation est si grande, parmi les hommes, Abou Médian; puisse-t-il en être toujours ainsi ! (3)

<sup>(1)</sup> Voyez suprà, p. 16, note 1.

<sup>(2)</sup> Source près de Tiemcen, dont l'eau était très agréable et très légère; elle était amenée dans les palais des rois. Il restait encore, à l'époque d'El-Maqqari, des vestiges et des traces de cette fontaine (Cf. Maqqari, Qaire, IV, 265.) Aujourd'hui, l'emplacement de cette source et le nom en sont inconnus.

<sup>(3)</sup> Ce vers et le précèdent ont été traduits par Bargès, Tlemcen, 283 et Vie d'Abou Medien, 72.

- « Tlemcen, par sa beauté, éclipse toutes les autres cités; avec le diadème formé par ses montagnes, elle est comme la mariée, qui se dévoile pour la première fois devant son époux.
- « O toi, paradis terrestre, dont l'étincelante beauté enveloppe toutes les villes de son éclat,
- « Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que tu sois si belle, puisque Moûsa, le pontife choisi par Dieu, règne dans tes murs.
- « Les belles qualités de ce prince, brillent à nos yeux dans ton enceinte, et tu étincelles d'un éclat pareil à celui du soleil et même plus vif encore.
- « (Ce roi), docilement obéi, est courageux dans le combat et jouit du respect (de tous), car il est comme un glaive tout prêt à frapper les rebelles;
- « Plein de générosité et de bonté, ses largesses le fant comparer à H'âtim et'-T'aï(1); prince heureux et digne de louanges, il est à la fois sincère et énergique.
- « Sa main est généreuse, comme le nuage qui répand sur la terre, sa bienfaisante pluie; allié (puissant, c'est un vrai) sabre dont la lame toute neuve, serait finement aiguisée.
  - « C'est un prince magnanime et aimable, magnifique et sublime.
- « Toutes les qualités sont réunies dans sa personne; il possède toutes les hautes vertus.
- « Souverain, qu'Allah a gratifié d'un puissant empire, il n'y a pas de roi, qui ne lui soit soumis.
- « Depuis le Zûb, il étend (sur tout le pays) son autorité absolue, puissante et indiscutée, grâce à la valeur de sa personnalité.
- « Le roi d'Occident a éprouvé sa grande bravoure; les solliciteurs ont connu ses faveurs qui n'ont pas leurs égales.
- « (Le sultan mérinide) s'est hâté de demander la paix pendant qu'il en était encore temps ; il la lui a accordée, mais rien ne l'y forçait.
- « Mousa graces en soient renducs à Allah roi parfait, mérite des louanges ; il a rendu ce bas-monde agréable et nous nous sommes abreuvé à la source de ses générosités.
  - « Dans les grandes actions, il occupe un rang auquel nul autre

<sup>(1)</sup> Ce personnage de l'Arabie préislamique est demeuré le type de la générosité chez les Arabes.

ne saurait aspirer, et les pages, qui contiennent le récit de ses hautes vertus ne périront jamais.

- « Toutes les créatures se hâtent de se soumettre à ses volontés. Heureux est celui qui tient ses engagements! Malheur à qui les viole!
- « O vous, ses envieux, périssez! Car vos cœurs seront sans cesse P. 19 consumés par le feu dévorant de la jalousie qui y loge.
- « Par la scule réputation (de ce monarque), Allah a protégé l'empire (tout entier) qui jouit de la paix et de la justice.
- « Puisse cet empire durer ainsi! Puisse durer (longtemps) aussi son vaillant défenseur et plus haut serviteur.

Un Tlemcenien m'a récité des vers d'Ibn Khafâdja<sup>(1)</sup>; ils sont, selon moi, bien mérités :

## [BASTT']

« Le paradis éternel, n'est point ailleurs que dans vos demeures et si je pouvais choisir, c'est parmi vous que je voudrais rester.

« Ne craignez pas d'entrer en enfer après avoir habité en ces lieux, car, on n'entre plus en enfer, après avoir été au paradis!(2) »

Tlemcen est au centre d'une région couverte de nombreux

Maqqari conte ensuite qu'un ambassadeur espagnol étant venu trouver le mérinide Abou 'Inàn Fàres († 759 = 1358 J.-C.), lui récita ces vers d'Ibn Khafâdja pour lui faire l'éloge du pays d'Andalousie.

<sup>(1)</sup> On trouvera de nombreuses citations en vers et en prose rimée d'Ibn Khafadja (Abou Ish'àq), ap. Maqqari, voyez éd. Leyde, index. s. v. Ibn Khafadja. Voyez sa biographie ap. Ibn Khallikân, i, p. 16 (éd. Qaire); et *Tlemcen*, p. 227, note 1.

<sup>(2)</sup> On voit ici que Yah'ia Ibn Khaldoùn applique à Tlemcen ces deux vers d'Ibn Khafàdja et, suivant son exemple, Bargès a fait de mème (Tlemcen, p. 1 et 226), ainsi que MM. Piesse et Canal (qui ne citent que le premier des deux vers, in Tlemcen, 1 vol. in-8, 1889, Paris, p. 1). C'est là une erreur, car Ibn Khafàdja a adressé ses vers à l'Andalousie, ainsi que nous l'apprend El-Maqqari (Nafh' et'-T'ih, Leyde, t. 1, p. 451), grâce à un troisième vers qu'Ibn Khafàdja a placé avant ces deux-ci:

البسيط يا اهـل اندلس لله دركـر \* ماء و ظـل و انهـار و اشجـار يا اهـل اندلس لله دركـر \* ماء و ظـل و انهـار و اشجـار و O vous, Andalous, que Di u a gratifiés, d'eau, d'ombre, de fleuves et

d'arbres, etc. »

Maqqari conte ensuite qu'un ambassadeur espagnol étant venu trouver le

villages, peuplés de Berbères et d'Arabes. La ville est entourée de riches terres; son territoire est propice aux animaux, aussi bien qu'aux plantes; très apte à la culture, il donne d'excellentes récoltes. Certaines années, la superficie d'un arpent<sup>(1)</sup> de terrain rend jusqu'à quatre cents grands  $modds^{(2)}$ — le modd étant de soixante berchâlla et la berchâlla de treize livres — en froment seulement, sans parler de l'orge et des légumes, ainsi que l'atteste un acte de l'année 758 (1356-57 J.-C.)<sup>(3)</sup>.

Tlemcen a cinq portes<sup>(4)</sup>: au Sud, Bâb el-Djiyâd; à l'Est, Bâb-— P. r. — el-'Aqba<sup>(5)</sup>; au Nord, Bâb el-H'alwi<sup>(6)</sup>(porte de Sidi El-H'alwi) — qu'Allâh agrée ce saint homme — et celle d'El-Qarmâdîn<sup>(7)</sup>; à l'ouest, Bâb Kechchoût<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> Le mot (1) du texte (lat. jugum; Cf. ma note, in J. A., sept.-oct. 1902, p. 203) qui a été traduit par arpent, signifie charrue, c'est-à-dire la surface que peuvent labourer deux bêtes attelées à une même charrue.

<sup>(2)</sup> Sur le modd et la herchâlla, voyez ma note, in J. A., sept.-oct. 1902, p. 184; Voyez aussi Bekri, éd. de Slane, p. 78.

<sup>(3)</sup> Ce passage a été traduit par BARGES (in Tlemcen, p. 197).

<sup>(4)</sup> Il semble que Tlemcen ait eu, à certaines époques, plusieurs enceintes (Voy. Marcais, p. 113 et s.); on en aperçoit encore aujourd'hui les vestiges épars sous forme de blocs plus ou moins volumineux, de pans de murs en pisé, rares témoins des anciens remparts. Nous avons vu, du reste, dans une précédente pièce de vers (Cf. suprà, p. 21) que, d'après Moh'ammed ben Yoùsof el-Qaïsi (XIV siècle de J.-C.), il fallait franchir deux portes successives pour entrer dans la ville. El-Bekri nous donne l'énumération des portes de Tlemceu (l'ancienne), c'est-à-dire d'Agadir (on trouvera plus loin, p. 28, ce passage, cité par Yah'la Ibn Khaldoùn; voy. aussi Marçais, p. 115-116). Après la fondation de Tagrart par l'almoravide Yoûsof ben Tachfin, en 462 hég. (1069-1070 J.-C.), les deux villes furent réunies dans une même enceinte (\*). Bargés a fait remarquer qu'Aboulféda se trompe quand il donne treize portes à Tlemcen, car, dit-il, Yah'ia Ibn Khaldoùn n'en nomme que cinq, c'est là une erreur et l'on relève dans l'ouvrage, que nous traduisons, les noms d'une quinzaine de portes. (Voyez aussi: MARÇAIS, p. 117, note 3 et l'index s. v. Bab). Au reste, il n'est pas douteux, que ces portes ont pu prendre des noms différents, ainsi Bàb 'Ali et Bàb el-'Aqba ont pris les noms des saints Sidi-'l-H'alwi et Sidi-'d-Dàwoùdi, enterrés près d'elles.

<sup>(5)</sup> Voyez Marçais, p. 123 et note 1.

<sup>(6)</sup> Bàb el-H'alwi (et non Bàb el-H'alwah, comme l'écrit Bargès, dans son introduction à l'H. des B. Zeiyan, p. LXX), reçut le nom du saint dont on trouvera plus loin (u' sect.) la biographie. Ce nom a été conservé, jusqu'à ce jour, au petit village qui s'élève autour de la mosquée de ce saint. (Voyez MARÇAIS, p. 285).

<sup>(7)</sup> Cf. MARÇAIS, p. 124.

<sup>(8)</sup> Cf. Marçais, p. 125 et note 2.

<sup>(\*)</sup> Ce fut l'almohade Abou 'Imrån Moûsa ben Yoùsof ben 'Abd el-Moûmin « qui commença le mur d'enceinte de Tàgràrt en 566 de l'hég. (1170-71), mur qui fut achevé par son successeur en 581 (1185-86). Cf. Bargès : H. des B. Zeiyan, intr., p. Lxxi.

(Tlemcen) est composée de deux villes aujourd'hui réunies par un rempart unique; l'une d'elle est ancienne. On prétend qu'une partie de ces murs datent d'El-Khid'r<sup>(1)</sup> — sur lui, soit le salut — et que leur origine remonte au temps d'un pharaon égyptien.

J'ai appris de la bouche du sage Abou-'l-H'asan el-Mayoùrqi (de Majorque), l'une des notabilités de Tlemcen, que le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed, fils du vénérable et vertueux Abou-'l-'Abbâs Ah'med ben Merzoûq et-Tilimsâni (2), lui avait dit : « Un jour, que j'étais en train de causer avec un célèbre juriste du Qaire, sur les différents pays, la conversation vint à tomber sur Tlemcen. Mon interlocuteur m'exhiba, alors, un recueil historique qu'il avait chez lui et dans lequel il était dit que Tlemcen était une ville considérable de l'extrême Occident et que le prophète de Dieu, Solaïmân fils de David — le salut soit sur tous deux — s'y était arrêté et y était resté pendant un mois ».

Le même personnage m'a dit aussi : « J'ai entendu conter, par l'un de nos maîtres, qu'au nombre des compagnons du Prophète Mahomet — qu'Allâh le comble de sa miséricorde et lui accorde le salut — qui vinrent jusqu'à Tlemcen, on doit mentionner El-Mondsîr el-Ifrîqi, cité dans l'Isti'ab d'Ibn 'Abd el-Berr' (3); Tlemcen s'appelait alors Agâdîr (4) ».

<sup>(1)</sup> On lit dans le Nachr el-Matsàni (éd. Fàs, 1 vol., 1310, p. 45) quelques renseignements sur El-Khad'ir. Les Noçaïris l'appellent Khod'ir; (voyez: R. Dussaud, La Religion des Nosaïris, 1 vol., Paris 1900, p. 128 et suiv.). C'est le personnage que le Qoran fait rencontrer à Moise (sour. xviii, vers. 64 et suiv.). Les Musulmans le considèrent comme un prophète et un grand nombre de légendes ont cours sur cet heureux élu, qui avait bu à la fontaine de la vie (Cf. Qoran, trad. Kasimirski, nouv. éd., p. 238, n° 1; Mas'oudi, Pr. d'Or, éd. et tr. B. de Meynard et P. de Courteille, Paris 1861, t. 1, p. 92; Lisân el-'Arab, v, 332; Berb. éd., II, 105 et tr., III, 333; J. A., aoùt-sept. 1852, p. 72-73; voyez surtout René Basset, Nédromah et les Traras, 1 vol. in-8°, Paris 1902, introd. xi, xii et notes; Vie d'Abou Medien, 31 et s.; 101 et s.; Tlemcen, 169.

<sup>(2)</sup> Né en 710 ou 711 hég. (entre 1310-1313 J.-C.), voy. BARGÈS, Comp., p. 99 et s. et infrà (in  $n^*$  sect.).

<sup>(3)</sup> Abou 'Omar Yoùsof ben 'Abd Allah ben Mohammed ben 'Abd el-Berr en-Nomaïri el-Qortobi, né en 368 (978 J.-C.), mort en 463 (1070). L'ouvrage cité ici a pour titre: الاستيعاب في معرفة الاصحاب c'est un dictionnaire alphabétique des compagnons du Prophète. Cf. P. Boigues, p. 147-148 et la note 4, p. 147. Ajouter, à la bibliographie donnée par ce savant, Fihrisa, éd. Codera, p. 214.

<sup>(4)</sup> Agâdir, que nos manuscrits écrivent اجادير (par suite de la permutation fréquente dans la langue parlée du عربة), semble avoir été délaissée depui. longtemps déjà par ses habitants (Cf. Marçais, 15 et 133).

On lit dans El-Masalik (wa-'l-Mamalik) d'Abou 'Obeïd (el-Bekri): « (Tlemcen) est bâtie sur le flanc d'une montagne, couverte de noyers. Elle compte cinq portes, dont trois au sud: la porte d'El-H'ammâm, la porte d'Wahb, la porte d'El-Khoûkha; une à l'est, la porte d'El-Aqba; une à l'ouest, la porte d'Abou Qorra. Cette ville renferme de vieux monuments et des églises, — p. ri — fréquentées, encore aujourd'hui, par des chrétiens. Il arrive souvent que l'on trouve des trésors dans ces ruines.

Une canalisation amène (à Tlemcen) l'eau d'El-Oûrît', source qui se trouve à six milles de distance. Non loin de la ville coule l'oued Çafçîf, qui descend de la montagne (dominant Tlemcen). De nombreux moulins sont construits sur cette rivière.

Tlemeen est la capitale du Maghrib et le siège du gouvernement des Zenâta. Elle est la patrie de savants, de traditionnistes, d'hommes vertueux.

Solaīman<sup>(1)</sup> ben 'Abd Allâh ben el-H'asan ben 'Ali ben Abi T'âlib — qu'Allâh les agrée — s'y arrêta, et l'un de ces descendants, Abou-'l-'Ich 'Isa ben Idrîs ben Moh'ammed ben Solaīmân régna sur ce pays. »<sup>(2)</sup>

Voici maintenant ce qu'a dit de Tlemcen l'auteur de la Djaghráfya (3): « C'est une capitale, qui renferme de vieux et superbes
édifices; l'air y est sain et l'on y fait d'abondantes récoltes de fruits
et de céréales; les sources y sont nombreuses et l'industrie
prospère. Pendant les rigoureux hivers, le pays se couvre d'une
épaisse couche de neige. Les habitants portent sur leurs visages
l'expression de leurs qualités; ils se distinguent entre les tribus
voisines ».

Voilà ce qu'ont dit les auteurs.

La seconde des deux villes (qui ont donné naissance à Tlemcen) est appelée Tâgrârt; elle fut fondée par le roi des Lamtoùna (les Almoravides) Yoûsof ben Tâchfin en l'an 462 de l'hégire (1069-1070 de J.-C.), à l'endroit même, où il avait dressé son camp.

<sup>(1)</sup> BEKRI (p. 77, in princ.) = Moh'ammed ben Solaiman.

<sup>(2)</sup> On pourra comparer cette extrait à l'édition de Slane (El.-Bekri, p. 76-77).

<sup>(3)</sup> L'ouvrage d'Ibn Sa'1d († 673 hég. = 1274-75) porte ce titre; voyez REINAUD, introd. d'Aboulféda, t. 1, p. CXLII et CXLIII. Peut-être faut-il voir ici une citation de l'ouvrage (Djaghráfya) dont M. R. Basset a donné une traduction dans ses Documents géographiques, p. 14-30 et qui ren'erme (ibid. page 23-24) une courte description de Tlemcen.

C'est pourquoi la nouvelle ville reçut le nom de Tagrart, qui, en langue berbère, signifie camp (1).

La construction du rempart de cette ville fut entreprise par le Sid Moûsa ben Yoûsof El-'Asri ben 'Abd el-Moûmin ben 'Ali, en l'année 566 hég. (1170-71 J.-C.). Ce rempart fut achevé par Abou-'l-H'asan ben es-Sid Abou H'afç ben 'Abd el-Moùmin en l'an 581 hég. (1184-85 J.-C.), à l'époque où les Benou Ghânya s'emparèrent de Bougie, d'Alger et de Médéa. Il redoutait en effet qu'ils - p. rr vinssent jusqu'à Tlemcen; mais il n'en fut rien, car les rebelles furent repoussés par Abou Zeïd ben Abou H'afç ben 'Abd el-Moùmin, que son cousin Yacqoùb el-Mançoùr avait envoyé contre eux (2).

Aujourd'hui, Tlemcen est plus grande et plus réputée qu'autrefois; elle compte (de beaux édifices), sa grande mosquée, les palais de ses rois, de magnifiques maisons; elle est si attrayante, que les étrangers y viennent en foule. Tlemcen est, en outre, la patrie d'une foule d'hommes de bien et d'honneur, de personnes très sûres et très respectables, de gens honnêtes et religieux, ne mettant de recherche, ni dans la nourriture, ni dans la toilette, ni dans le logement et qui s'appliquent à suivre la droite ligne de conduite que leur ont tracée leurs pieux ancêtres — qu'Allàh les agrée!

Pour la plupart, les habitants de Tlemcen s'adonnent à la culture et à la fabrication des h'aïk(3) de laine; ils excellent dans la confection des vêtements fins. On y trouve des ksa et des bernous<sup>(4)</sup> depuis le poids de huit onces, des ih'ram<sup>(5)</sup> de cinq onces. C'est ce qui a valu aux Tlemceniens la réputation dont ils jouissaient jadis et qu'ils ont encore à présent. Les produits de l'industrie tlemcenienne sont vendus sur les marchés les plus reculés de l'Orient et de l'Occident.

<sup>(1)</sup> Voyez Marçais, p. 15 et note 1.

<sup>(2)</sup> On trouvera des détails, sur ces événements, dans mon mémoire historique sur les Benou Ghânya, p. 43-55.

<sup>(3)</sup> C'est le vètement de dessus, de la femme musulmane dans le Maghrib. Il est formé d'une longue pièce d'étoffe blanche qui la recouvre complètement de la tête aux pieds.

<sup>(4)</sup> Voyez J.-A., sept.-oct. 1902, p. 211, où j'ai cité ce passage.

<sup>(5)</sup> Vêtement de laine, appelé ih'râm au début, parce qu'il s'appliquait seulement au vêtement du pèlerin sur le territoire sacré. Bargès, qui a traduit ce passage de Yah'ta Ibn Khaldoùn (in Tlemcen, p. 205), a rendu ce mot par ceinture, parce qu'il a lu sans doute احزام au lieu de احزام.

Ajoutez, à celà, que Tlemcen renferme une pépinière de savants, réputés par leur enseignement remarquable, et de saints, bien connus pour leur profonde piété. Ce dernier point n'est-il pas sérieusement établi, par les nombreux pèlerinages dont ces personnages sont l'objet et par les attestations de tous, à quelque milieu qu'ils appartiennent (1).

Nous allons maintenant parler, en les classant par ordre (2),

— p. rr — des différents personnages célèbres et qui ont atteint un rang
élevé (parmi les hommes). (Nous mentionnerons) ceux qui ont vu
le jour à Tlemcen — qu'ils y soient morts ou non — et ceux
qui, étrangers à Tlemcen, sont venus y demeurer et y mourir.
Quand bien même, la liste de ces personnages serait incomplète,
leurs noms (seuls) — chacun selon son mérite — seront (pour
nous), une source de bénédictions et l'exposé de leurs biographies sera pour ce livre un grand honneur. Qu'Allâh veuille nous
assister dans notre tâche!

<sup>(1)</sup> Ce passage a été traduit par Bargès (in Tlemcen, p. 221).

<sup>(2)</sup> On verra que l'auteur ne s'est guère astreint à cette règle et que les personnages mentionnés dans le chapitre qui suit ne sont classés, ni d'après l'ordre alphabétique, ni dans l'ordre chronologique.

#### II SECTION

#### INDEX BIOGRAPHIQUE DES SAVANTS ET DES SAINTS NÉS A TLEMCEN OU Y AYANT DEMEURÉ

Nº 1. — Le prince de Tlemcen, vénérable et saint, Abou Zakarya Yah'îa ben Boûghân eç-Çanhâdui(1), fut dirigé dans la voie de la vraie piété, par le cheîkh Abou Moh'ammed 'Abd es-Salâm et-Toûnsi. Ce dernier lui ordonna, conformément à la règle des mystiques, d'abandonner les honneurs mondains, de porter sur son dos une charge de bois et de se présenter ainsi à son palais, au milieu de sa cour. Le prince exécuta les ordres qui lui étaient donnés; il vendit le bois et vint en apporter le prix au cheîkh, qui lui dit : « A présent, tu es plus digne d'adresser à Allâh une prière en ma faveur, que moi de le faire pour toi; car tu t'es détaché des biens de ce monde, sacrifice que je n'ai jamais eu à faire ».

A partir de ce jour, (le prince) s'adonna à la vie ascétique et atteignit le rang des saints, dont le peuple implore les bienfaits.

Après la mort de son maître, Abou Zakarya se mit à voyager, en dévot, à travers les campagnes; il paissait deux vieilles chamelles, qui le nourrissaient de leur lait.

Il arriva, qu'une fois, son maître lui apparut dans un songe et lui dit: « Comment, Yah'îa, depuis que tu t'es éloigné de nous, tu n'es point revenu visiter notre tombeau? »

Il comprit que sa fin était proche et qu'Allâh, le Très-Haut, voulait qu'elle eut lieu à Tlemcen. Il y revint donc et y mourut —

- P. FE -

<sup>(1)</sup> Je n'ai pu trouver d'autres renseignements sur ce prince de Tlemcen, qui vivait sous les Almoravides (puisqu'il mourut en 536 ou 539 de l'hég.). Il ne dût pas demeurer longtemps, sans doute, au gouvernement de Tlemcen, puisqu'on n'en trouve pas trace chez les chroniqueurs de l'époque. Si ce prince était mort en 539 (comme l'indiquent deux de nos mss.) il est probable que Yah'ia Ibn Khaldoùn — qui ne dit pas où il a pris les renseignements, donnés ici — aurait fait allusion aux troubles qui agitaient alors le Maghrib et se terminèrent par la chute de l'empire almoravide (prise de Tlemcen en 539 hég. = 1144-45).

qu'Allâh lui soit miséricordieux — deux mois après son retour, l'an 536 (1141-42 J.-C.). Il fut enterré à côté des tombeaux de Sidi 'Abd es-Salâm (et Toûnsi), et de Sidi Abou Median (1).

Nº 2. — ABOU-'L-H'ASAN 'ALI BEN ABI-'L-QÂSIM 'ABD ER-RAH'-MÂN BEN ABI QANNOÛN '2) eut pour maîtres: Abou-'l-H'asan Charîh' (3), Abou 'Abd Allâh Ah'med el-Khaoùlâni (4), Abou 'Ali ec-Qadafi (5), Abou 'Imrân ben Abi Talîd (6). Ses disciples furent: Abou-'l-H'asan ben Moh'ammed ben Khaîyâr, Abou-'l-Khat't'âb ben El-Djamîl, Abou T'âlib 'Oqaïl ben 'At'îya, Abou 'Abd Allâh ben 'Abd el-H'aqq, Abou Moh'ammed Qâsim ben el-H'acha.

Il avait des connaissances très vastes en droit musulman qu'il établissait par les  $Ouçoù ls^{(7)}$ . Il composa de nombreux ouvrages dont le plus remarquable est le Moqtad'ab el-Achfa fikhtiçûr il-Mostachfa<sup>(8)</sup>.

Bon et vertueux, ce savant jouissait (de son vivant) d'une réputation considérable. Il fut nommé qâd'i de la djema a d'en remplacement d'Abou Yoûsof ben El-H'adjjâdj. Il s'acquitta de ces fonctions avec justice et dignité.

Il mourut l'an 557 (1161-1162).

### No 3. — Le respectable Abou-'L-H'ASAN 'ALI BEN 'ISA BEN

<sup>(1)</sup> On trouvera plus loin, au cours de ce chapitre, des détails sur la vie de ces deux personnages. Le tombeau de Sidi Abou Median ne pouvait exister à cette date, puisque ce saint homme ne mourut qu'en 594 hég. (1197-98 J.-C.).

<sup>(2)</sup> Cf. Takmila-t-eç-çila, II, 685-686; une longue biographie in Mo'djam, p. 288-290.

<sup>(3)</sup> Cf. Bighta-t-el-Moltamis, p. 305, n° 849; Maqqari, Leyde, i, 567-896; Çila, i, p. 233, n° 531; il enseigna les Traditions (rec. de Вокнаті) à Séville (Cf. Nil, 117).

<sup>(4)</sup> Cf. Bighia-t-el-Moltamis, p. 155, no 364; MAQQARI, Leyde, 1, 551; Çila, 1, p. 76.

<sup>(5)</sup> Voy. infrà n° 33.

<sup>(6)</sup> Cf. Mo'djam, p. 187, nº 166.

<sup>(7)</sup> La science des Ouçoûls (sources) du droit et de la religion s'était éteinte en Maghrib, on les Malékites se bornaient (en droit) à appliquer les manuels et les traités établis : ce fut Ibu Toumart et les Almohades, qui ouvrirent de nouveau la période d'Idjtihûd (Voy. mon mêm. hist. Les Benou Ghânya, p. 32-35).

<sup>(8)</sup> C'est un choix de Traditions islamiques. L'auteur du Mo'djam (p. 288) lui donne pour titre : المفتضب الاشعى سن اصول المستصعى.

<sup>(9)</sup> Sur les fonctions de qàd'i, cf. Prolégom. tr., t. xix, p. 448 et s.

'Imrân Ben Dâfâl el-Wardamichi (1) descendait d'une tribu voisine de Tàza et habita Marrâkoch.

Ibn el-Anbâri el-Miknâsi<sup>(2)</sup> a dit à son sujet : Abou-'l-H'asan — P. ro — eut pour maître, son père et pour disciples Abou-'r-Rabi' et Abou-'l-'Abbâs ben 'Ali-'s-Sebti-'l-Qant'ari <sup>(3)</sup>.

Ce fut un juriste de valeur et un homme vertueux, il exerça les fonctions de gâdi à Fâs et dans d'autres villes.

Il mourut l'an 594 (1197-98).

Nº 4. — 'ALI (ABOU-'L-HASAN EL-QAL'I) BEN YAHÎA BEN SA'ÎD BEN MAS'OÛD BEN SOHL EL-ANÇARI, habita Séville, Marrâkoch et d'autres villes de l'Espagne et du Maghrib.

Ses maîtres furent : Abou-'l-H'asan ben Abi Qannoûn (4) et Abou 'Abd Allâh et-Todjîbi (5).

A la fois juriste et littérateur, il maniait également bien la plume et la parole (dans le dialecte) de l'Orient comme dans celui de l'Occident.

Il étudia quelque temps à la mosquée de Cordoue.

Il nous a laissé un résumé des nobles qualités d'Ibn el-Mondsir<sup>(6)</sup>. Abou 'Ali et-Todjîbi <sup>(7)</sup> lui a adressé ce distique :

## [T'AWîL]

Les plaisirs d'ici-bas s'en vont, pour l'homme, avec les premiers cheveux blancs<sup>(8)</sup>. J'ai sondé ma conscience et ai reconnu l'insuffisance de ma piété, durant ma longue carrière.

L'évidence même m'a crié: tu attends (et il est trop tard pour te repentir), car une fois que les premiers cheveux blancs ont apparu, ils deviennent bientôt innombrables (et la mort est proche).

<sup>(1)</sup> Voyez infrà nº 6, la biographie de son père.

<sup>(2)</sup> Deux de nos Mss. l'appellent Ibn el-Anbadsi, et trois autres, Ibn el-Abbar (?)

<sup>(3)</sup> Deux de nos Mss. l'appellent El-Mondzari (?)

<sup>(4)</sup> Cf. suprà n° 2.

<sup>(5)</sup> Cf. Takmila-t-eç-Çila, 1, 253, n. 816; MAQQARI, Leyde, 11, 765.

<sup>(6)</sup> ll est difficile de dire si cet Ibn Mondsir, est celui qui composa un commentaire du Qoran et auquel H'adji Khalfa (11, 382) donne les noms d'Abou Bekr Moh'ammed ben Ibràhim en-Nisàboùri († 310 hèg. = 922-923 J.-C.).

<sup>(7)</sup> H'asan ben 'Abd el-'Azīz ben Ismā'il et-Todjībi, de Valence, mourut à Tunis en 635 (1237-38 J.-C.) : cf. Takmila-t-eç-Çila, 1, 23, n° 53.

<sup>(8)</sup> Littéralement: la femme suit l'homme qui commence à blanchir.

Nº 5. — Abou Moûsa 'Isa ben H'ammâd ben Moh'ammed el-Aourabi(1) eut pour maître, en Espagne, Abou 'Ali-'ç-Çadafi.

Abou Moûsa compte au nombre des hommes de conviction ferme, et sincères dans leur foi ; il était simple et d'une piété à toute épreuve.

Nº 6. — Abou Moûsa 'Isa ben 'Imrân ben Dâfâl (2) demeura — P. 17 — à Marrâkoch et dans d'autres villes. Ses maîtres furent : Abou 'Ali-'l-H'asan ben 'Abd Allâh ben El-Kharrâz (3) et d'autres savants.

Il passa en Espagne pour y chercher la science. Il apprit (la logique dans le traité intitulé) *Es-Sollam*<sup>(4)</sup>, à Alméria, au cours du professeur Abou-'l-Qàsim ben Ward, dont il devint l'ami.

Il rencontra à Aghmàt-Ourika (5) le qâdi Abou Moh'ammed, petit-fils d'Ibn 'Abd el-Barr (6), aux conférences duquel il assista à Marrâkoch, ainsi qu'à celles d'Abou Yoûsof H'adjjâdj ben Yoûsof (7).

Il eut pour disciples : Abou-'l-Khat't'àb ben el-Djamîl, Abou 'Abd Allâh ben 'Ali ben Marowân<sup>(8)</sup> et Abou 'Ali ben el-H'asan ben El-H'adjjâdj.

Abou Moûsa Isa fut un personnage considérable, un juriste, sachant par cœur ses textes de droit et fort savant en jurispru-

<sup>(1)</sup> Ce personnage est à ajouter à la liste biographique des disciples et compagnons d'Abou 'Ali-'ç-Cadafi, que renferme le Mo'djam d'IBN RL-ABBÂR.

<sup>(2)</sup> Il se lia d'amitié avec Abou-'l-Qàsim ben Ward; il rencontra, en 530 hég. (1135-36 J.-C.) Abou Moh'ammed el-Lakhmi; ce fut un savant également versé dans la science des Ouçoùls et dans celle des applications juridiques; littérateur, poète et orateur, il compte parmi les hommes les plus parfaits. Il occupa avec dignité les fonctions de qàd'i de Marràkoch et mourut en cha'bàn 578 (décembre 1182) [Cf. Takmila-t-eç-Çila, II, 690, n° 1931; voy. aussi Bighia-t-el-Moltamis, p. 391, n° 1154].

<sup>(3)</sup> Le nom d'un autre élève tlemcenien, H'asan ben 'Abd Allàh ben H'asan, de ce maître Abou 'Ali-'I-H'asan nous est donné par la *Takmila-t-eç-Çila* (1, 25, n° 66). Celui-là quitta également Tlemcen pour aller étudier à Alméria en 540 hég. (1145-46 J.-C.)

<sup>(4)</sup> Ce traité de *Mant'iq* (logique) est encore aujourd'hui expliqué dans différentes mosquées et médersas d'Algérie. Il en existe un commentaire manuscrit de Sa'td Qaddoùra à la Médersa de Tlemcen (Ms. n° 21, f° 146 v° et suiv.)

<sup>(5)</sup> A 8 milles d'Aghmàt-Ilàn, selon Bekri (p. 153).

<sup>(6)</sup> Cf. MAQQARI, Leyde, 1, 393.

<sup>(7)</sup> Il devint aveugle et mourut de la peste, à Marrakoch, en 572 (1176-77); le sultan assista à son enterrement (cf. Takmila-t-er-Çila, 1, 33, n° 93).

<sup>(8)</sup> Mort en 601 (1204-5) [cf. Takmila-t-ec-Çila, 1, 374, nº 1063].

dence ainsi que dans la science des Ouçoûls. Prédicateur et écrivain, il fut aussi un fin lettré. Il est l'auteur d'une pièce de vers pleine de bons conseils. Il exerça les fonctions de qàdi à Séville, puis à Marrâkoch, avec justice et dignité.

Il mourut dans cette dernière ville le 25 du mois de cha'ban de l'an 578 (décembre 1182).

N° 7. — Le juriste fameux, Abou Moûsa 'Îsa ben Yoûsof ben Abi Bakr eç-Canhâdji eut pour maîtres Abou 'Abd Allâh et-Todjîbi et Abou 'Abd Allâh ben 'Abd el-H'aqq.

Il eut une heureuse carrière et se fit un nom dans la science des traditions et dans la littérature. Il récitait des poèmes de sa composition et était bon calligraphe. Il manifesta, en outre, une grande circonspection d'esprit. Il occupa successivement les fonctions de secrétaire, auprès d'Aboù Zaïd ben Bordjan, puis auprès du fils de ce dernier, Moh'ammed, et ensuite, auprès du roi d'Espagne Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben Yoûsof ibn Naçr<sup>(1)</sup>

titalia

Il mourut à Marrâkoch en 641 (1243-44).

Nº 8. — Moh'ammed ben Ah'med ben Moh'ammed el-Lakhmi, — p. rv — est connu aussi sous le nom d'Abou Abd Allâh ben El-Lah'h'âm, surnom de son père.

Il naquit à Tlemcen l'an 558 (1162-63), apprit les sept lectures du Qoran<sup>(2)</sup>, sous la direction d'Abou-'l-'Abbas el-A'radj (le boiteux), suivit, à Fàs, les cours d'Abou-'l-H'adjjadj ben 'Abd eç-Çamad<sup>(3)</sup> et d'Abou-'l-Qasim ben Yoûsof ben Zanif; il se lia d'amitié avec Abou Zaīd el-Fazzāzi<sup>(4)</sup>.

Il eut pour disciples, son fils Abou Moh'ammed Abd Allâh et Abou Zakarya ben Moh'ammed ben T'ofaïl.

Ce fut un excellent homme, pieux, vivant de privations, bien doué pour la littérature et la poésie, d'une intelligence supérieure, il fut le grand savant de son époque. Il avait la voix

<sup>(1)</sup> Ge prince mourut le vendredi 29 de djoumâda second de l'an 691 (juin 1292) selon Ibn el-Khat'ib (in Roam el-H'olal, Tunis, 1319 hég., un vol., p. 115).

<sup>(2)</sup> Il y a sept manières orthodoxes de lire le texte du Qoran; elles sont toutes basées sur des traditions authentiques (Cf. Prolégom, t. xx, 454-455).

<sup>(3)</sup> Cf. Takmila-t-ec-Cila, nº 2099.

<sup>(4)</sup> Abou Zeïd 'Abd er-Rah'man ben Ykhlaftan ben Ah'med el-Fazzazi, mort a Marrakoch en dsoul-qa'da 627 (sept.-oct. 1230) Cf. Takmila-t-eç-Çila, II, 585, n° 1641.

agréable et une grande facilité de mémoire; c'était au point qu'il lui suffisait d'entendre parler une seule fois, pour tout retenir (ce qu'il avait entendu).

(Le troisième souverain almohade) Yaqoùb el-Mançoûr ben Yoûsof el-'Asri ben 'Abd el-Moûmin ben 'Ali le fit venir à Marrâkoch; il y demeura en grande estime auprès de ce prince et de ses successeurs En-Nacir et El-Mostançir.

(Moh'ammed) employait l'argent, qu'il recevait de ces souverains, à faire des aumônes et à doter les filles pauvres.

Pour exhorter au bien ses compatriotes, il composa un ouvrage intitulé «H'odijat el-h'afidz'in wa moh'adijat el-Wa 'idzin ».

(Son disciple) Abou Zakarya Yah'ia ben Moh'ammed ben T'ofaïl, écrivit ensuite un résumé de cet ouvrage sous le titre de « Madjâlis el-Adskâr wa Abkâr 'arâïs el-Afkâr ».

Quant aux œuvres d'Abou 'Abd Allah ben el-Lah'h'am, voici un extrait de ce qui nous en reste sur le Çoûfisme :

« L'homme dont la vie est admirable est celui qui est doué d'une science spéciale; celui dont le cœur est brisé par l'amour qu'il éprouve pour son Ami (Dieu).

« Celui qui, dans la nuit sombre, se lève pour pleurer et dont l'âme est brisée par la douleur.

« Celui qui passe ses nuits à de (pieuses) méditations et à réciter des oraisons, par lesquelles il invoque la faveur divine (1).

« Celui qui, pour son Seigneur est tout plein d'un amour que ni médecin, ni remède ne saurait guérir.

« Celui-là qui sera un adorateur passionné, parfumera la terre inodorante de son tombeau (2). »



<sup>(1)</sup> Le livre intitulé: روضة الميسريين في التعريب بالاشياخ الاربعة الميسريين في التعريب الاشياخ (MS. de Si Ah'med bel Bachir, professeur à la Médersa de Tlemcen, f° 20 et s.), renferme de longs renseignements sur la veille pendant la nuit et le jeune pendant le jour. On lit, par exemple, au f° 21 r°, d'après Abou 'Abd Allah er-Ràzi, qu'un qàd'i de Miçr, étant descendu une nuit au Nil, pour y faire ses ablutions et y prier. entendit une voix qui lui dit: «S'il n'y avait pas des gens qui jeunent et d'autres qui se relèvent la nuit pour réciter des oraisons, certes que votre terre tremblerait sous vos pieds, au point du jour, car vous êtes un peuple méchant et vous ne vous en doutez pas ». Sur le sommeil et la veille, d'après la Tradition, Cf. Mostat'raf, tr. Rat, II, 189 et s.

<sup>(2)</sup> Cette croyance au parfum qui s'exhale du tombeau des saints, est très répandue dans l'Islàm (Ibn H'adjar dit que la terre du tombeau de Bokhàri exhalait une odeur de musc, et que les gens des environs venaient prendre de

Nombreux sont les efforts qu'il fit pour amener les hommes au bien (lisez au çoufisme).

Le respectable Abou-'l-Qâsim el-Balwi a raconté la scène que voici : « J'assistais, dit-il, un jour à un sermon que faisait (Abou 'Abd Allâh ben el-Lah'h'âm) aux fidèles, du haut de la chaire de la grande mosquée de Séville. Il conviait ses auditeurs à racheter généreusement leurs fautes. Je vis, alors, les vêtements (donnés par les fidèles en aumônes) s'amonceler devant le prédicateur, au point que celui-ci fut presque dérobé aux regards (derrière ce tas d'offrandes) ».

Abou 'Abd Allâh mourut aveugle à Marrâkoch, le vendredi 16 ch'abân 614 (novembre 1217) — qu'Allâh lui accorde sa miséricorde.

Nº 9. — Le savant Moh'ammed ben Ibrâhîm el-Ghassâni, suivit à Tlemcen, sa ville natale, les cours d'Abou 'Abd Allâh et-Todjîbi, d'Ibn 'Abd el-H'aqq et d'autres savants.

A Ceuta, il eut pour maître Abou-'l-'Abbàs Ah'med el-'Azfi; à Séville, Abou Bakr ben T'alh'a<sup>(1)</sup> et Abou 'Ali ech-Chaloùbin<sup>(2)</sup>. Il résida à Asfi, ville du Maghrib el-Aqça. Il était doué d'une belle écriture, réputé honnête (عادل) dans la transmission des h'adîts, fort en littérature et en histoire, instruit dans la science des généalogies; il connaissait aussi la jurisprudence et excellait dans l'art de réciter les pièces de vers; il fut, en un mot, l'un des favorisés de la fortune.

Il s'occupait aussi de commerce et tenait boutique au marché de la Qaïsàrya de la ville d'Asfi<sup>(3)</sup>.

cette terre: Cf. Moqaddima, 494, in fine); elle n'est pas cependant particulière à l'Islàm, comme l'a remarqué M. R. Basset (in Nédromah et les Traras, Paris-Leroux, 1901, introd., p. vr-vn). L'auteur du livre intitulé: الدر النعيس الدر النعيس في منافب مولى ادريسس consacre tout un chapitre aux parfums suaves que répand le tombeau d'Idris.

<sup>(1)</sup> On trouvera une longue biographie de ce personnage, ne à Evora en 545 (1151 J.-C.), in Takmila-t-er-Çila, I, 319, n. 951; voyez aussi MAQQARI, Leyde, II, 320: Nil, 118. Abou Bakr ben Talh'a fut aussi le mattre de Moh'ammed ben 'Abd el-Wah'id ben Ibrahim el-Ghafiqi († 610 hég.) Cf. Nil, p. 222 in princ.

<sup>(2) &#</sup>x27;Omar ben Moh'ammed ben 'Omar el-Azdi en-Nah'wi, de Séville, mourut au milieu du mois de çafar 615 (juin 1217) Ct. MAQQARI, Leyde, I, p. 137; Takmila-t-eç-Çila, II, 658; Nil, 118, in fine.

<sup>(3)</sup> Voyez sur cette ville du Maroc actuel : Léon L'Africain, éd. Schefer, t. 1, append., p. 348 et s.

Il était fermement attaché à la religion et ne fréquentait pas -r.ra - les autorités (de la ville). Il mourut le mercredi 28 de djoumâda premier 663 (mars 1265). Les personnes qui l'ont connu font de lui le plus bel éloge — qu'Allâh le comble de sa miséricorde.

Nº 10. — Le juriste distingué Moh'ammed ben Abi Zaîd 'Abd er-Rah'mân ben Moh'ammed ben Abi-'l-'Îch el-Khazradji, d'une famille originaire de Séville, fit ses études à Tlemcen, sa ville natale, où il eut pour maîtres, Abou Bakr Moh'ammed ben Yoûsof ben Mofarradj (1), Abou 'Abd Allâh ben 'Abd er-Rah'-mân et-Todjîbi (2), Abou 'Abd Allâh ben 'Abd el-H'aqq (3) et Abou Moh'ammed ben H'oût' Allâh (4).

Moh'ammed ben Abou Zaïd était un lettré; il écrivait avec une réelle supériorité; c'était en outre un poète distingué et un calligraphe; il s'adonna à diverses branches de la science.

Auteur érudit, il commenta le Qoran, expliqua les (quatrevingt-dix-neuf) noms (d'Allâh) et composa (des ouvrages), comme son traité « Des croyances fondamentales de la religion » et un livre sur les sources du droit.

Sur le coûfisme, il écrivit de belles pages, ayant trait pour la plupart à l'ascétisme, à la voie qui mène au bien, aux exhortations, à l'abandon de ce qui peut offenser Dieu — qu'il soit glorifié et exalté.

Voici un fragment (d'une poésie), de sa composition :

# [Kâmil]

« Dis : Allàh! et laisse de côté tout ce qui est matériel, si tu veux atteindre à la perfection ;

a Car tout, sauf Allah, n'est que le néant le plus absolu.

<sup>(1)</sup> Deux de nos Mss. l'appellent Abou Bakr ben Moh'ammed ben Sa'ada; son nom nous est donné par Ibn Mariam (Bostán, p. 476): Abou Bakr Moh'ammed ben Yousof ben Mofarradj ben Sa'ada el-Ichbili.

<sup>(2)</sup> Etait de Séville, voyagea en Espagne pour s'instruire, fit le pélerinage, s'établit enfin à Tlemcen où il mourut en djournada premier 610 (sept.-oct. 1213); il est l'auteur de nombreux ouvrages. Cf. Maqqari, Leyde, i, 713.

<sup>(3)</sup> Moh'ammed ben 'Abd el-H'aqq ben Solaïmân, mort à Tlemcen en 625 hèg. (1227-28 J.-C.). Cf. *Takmila-t-eç-Çila*, 11, 751, n° 2137; HADJI KHALFA, 11, 289.

<sup>(</sup>i) Abou Moh'ammed 'Abd Allah ben Solaiman ben Dawoud ben 'Abd er-Rah'man ben Solaiman ben 'Omar ben Khalaf ben H'out' Allah († 612 = 1215-16 J.-C.) Cf. Takmila-t-er-Cila, II, 506, n°1435.

- « Sache que, sans Lui, toi-même et toutes les créatures, n'existeriez point et seriez anéantis.
- « Les savants, nos ainés, ont tous attesté l'existence du Très-Grand et Très-Haut.
- « Ils ont vu que, sauf Lui, tout est périssable, soit que l'on P. r. envisage le présent, le passé ou l'avenir.
- « Il est immatériel(4) et s'Il n'existait pas, la substance ne saurait être.
- « Que tu regardes avec tes yeux, ou que tu réfléchisses, ton regard ou ta pensée seront toujours limités aux choses matérielles d'ici-bas.
- « Mais si tu scrutes plus haut ou plus bas que la matière palpable, (tu trouveras Dieu), dont tu auras ainsi, par la raison, établi l'existence.
- « Tout ici-bas est la manifestation de sa Grandeur; elle nous est révélée par les choses et par les êtres.
- « Il embrasse toutes choses, les plus grandes comme les plus petites ; c'est Lui qui a tout créé sans avoir besoin de modèle.
- « L'existence de son Être et de ses Attributs est obligatoire ; Il est un ; Il n'a ni égal, ni semblable.
- « Cherche en Lui un refuge en élevant tes pensées, tu contempleras tout autre chose que les actes des humains.
- « Allah restera, alors que tout doit avoir une fin ; Il ne disparaîtra point, comme ceux qui sont destinés à périr.
- « C'est Lui en qui l'on espère et c'est Lui que l'on doit craindre. Quel que soit ton état, c'est en Lui seul que tu chercheras refuge.
- « La loi est ainsi faite et les lumières de la vérité, n'ont pu que la confirmer. Que la paix soit avec toi! »

Voici d'autres vers du même auteur, dans lesquels il décrit son détachement du monde, pour se vouer à la recherche de la vérité :

# [WâFIR]

- « Je me suis contenté de ce qu'Allâh m'a donné et ne suis point allé solliciter autrui ;
- « J'ai abandonné ma demeure pour rechercher le séjour (auprès de Dieu) ; je ne vois personne et personne ne me voit.

<sup>(1)</sup> Littéralement : L'essence de son Étre n'a pas son origine dans une essence matérielle.

« Je ne recherche d'autre ami que la patience, qui est l'unique secours pour atteindre la science et arriver à la connaissance de ce qui nous est caché.

« J'ai la certitude que la fortune (que je désire) doit fatalement venir et que même si je ne m'approche pas d'elle avec effort, elle viendra à moi.

-- P.TI --

- " Je l'ai ainsi reconnu, par la raison et la science, et tout homme qui voit, en a la preuve (comme moi).
- « Applique-toi à suivre, à la lettre, ces prescriptions et tu atteindras, en ce monde et dans l'autre, la plus haute place (à laquelle un homme puisse prétendre)... »

Il mourut à Tlemcen — qu'Allàh lui accorde son pardon et le nôtre — et fut enterré en dehors de la porte Bâb Kechchoût.

Nº 11. — Le fils du précédent, 'ABD ER-RAH'îm, fut un savant; il avait étudié plusieurs sciences, était versé dans la connaissance des actes judiciaires et avait une belle écriture<sup>(1)</sup>. Il exerça l'emploi de prédicateur à la grande mosquée de Tlemcen et celui d'imâm à cette même mosquée — qu'Allàh le comble de sa miséricorde. 'Abd er-Rah'îm est le grand-père du juriste Abou-Zakarya Yah'îa ben Moh'ammed ben 'Abd er-Rah'îm<sup>(2)</sup>, actuellement ministre de l'intérieur à la cour de notre maître, le commandeur des Musulmans, Abou H'ammou — qu'Allàh le fortifie!

'Abd er-Rah'im fut un homme de bien, connaissant à fond la partie de la jurisprudence relative aux successions; il était aussi très fort en arithmétique et en géométrie. Il s'acquitta du pèlerinage et fit un intérim en qualité de prédicateur à la mosquée de Fàs la nouvelle, où il prononça de remarquables sermons.

Nº 12. — L'illustre juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Moh'ammed ben 'Abd Allâh el-Kotâmi, naquit à Tlemcen le

<sup>(1)</sup> Il n'est pas rare, dans les biographies des savants musulmans, de voir faire une mention spéciale à l'écriture; c'est que, en effet, l'importance d'une écriture, facile à lire, est évidente, à une époque où l'imprimerie était inconnue et où, d'autre part, la critique de la transmission des h'adits exigeait toutes les garanties d'origine et de forme. Sur l'art de l'écriture chez les peuples musulmans, voyez : Prolégom., tr., t. xx, 391-406.

<sup>(2)</sup> C'est sans doute celui dont ont lit une courte biographie, dans le *Nil el-Ibtihâdj* (p. 391), et qui porte les noms de Yah'ia ben Moh'ammed et-Tilimsani († 807 hèg. = 1404-1405 J.-C.).

lundi, 15 du mois de dsoù-l-qa'da 609 (avril 1213). Il assista, à Ceuta, aux cours du professeur Abou-'l-Qàsim el-Maghribi, qu'il entendit, à plusieurs reprises, faire la biographie du Prophète — qu'Allàh lui accorde sa miséricorde et lui donne le salut — et expliquer le *Dorar el-mandzoûma*, ouvrage dont ce professeur est l'auteur.

Abou 'Abd Allàh rencontra en Espagne, dans la Berbérie et en Orient, des savants dont il suivit les leçons.

Il mourut à Ceuta, après la prière du Çobh' (avant le lever du jour), le samedi 30 de chawwâl 667 (1er juillet 1269).

Nº 13. — Son frère, le très illustre Abou-'l-H'asan 'Ali, compte — p. rr — au nombre des pieux musulmans — puisse-t-il jouir de la miséricorde divine!

Nº 14. — Le célèbre juriste Marowan ben Moh'ammed ben 'Ali ben Marowan ben Djabal el-Hamdani, eut pour maîtres son père et d'autres savants, à Tlemcen, sa ville natale, à Marràkoch et ailleurs. Ce fut un juriste connaissant bien la jurisprudence et qui manifesta une grande perspicacité de jugement dans les fatura qu'il rendit en diverses circonstances.

Il fut successivement qâd'i de Tlemcen, de Ceuta, de Grenade et de Murcic, et mourut — qu'Allâh lui accorde son pardon — dans cette dernière ville.

Nº 15. — ABOU 'IMRÂN MOÛSA BEN 'ÎSA BEN 'IMRÂN BEN DÂFÂL EL-WARDAMÎCHI Était d'une grande famille, qui a fourni des personnages réputés pour leur science et leurs qualités; lui-même est célèbre. Il eut pour maîtres, son père<sup>(1)</sup>, puis Abou 'Ali H'asan ben 'Abd Allâh ben el-Kharrâz<sup>(2)</sup>, Abou-'l-Qâsim Qarchi, Abou Moh'ammed 'Abd el-H'aqq ben el-Kharrât'<sup>(3)</sup>, Yahîa ben Yâs'în.

<sup>(1)</sup> Voyez suprà, au nº 6, la biographie de ce personnage.

<sup>(2)</sup> Il est mentionné (in Takmila-t-eç-('ila, 1, p. 25) comme ayant été le maître du tlemcenien Abou 'Ali-'l-H'asan ben 'Abd Allâh ben H'asan.

<sup>(3)</sup> Abou Moh'ammed 'Abd el-H'aqq ben 'Abd er-Rah'man ben 'Abd Allah ben H'osaïn ben Sa'id el-Azdi el-Ichbili, connu sous le nom d'Ibn el-Kharrat' (fils du tourneur), eut pour maîtres Abou-'l-H'asan Charih' et d'autres savants; il mourut en rabi' premier, 581 (juin 1185) Cf. Takmila-t-eç-Çila, II, p. 647, n° 1805.

Abou Imrân Moùsa fut un savant, entouré de beaucoup de considération. Il aimait à user de sa grande fortune ou de sa haute situation, pour rendre service au peuple. Nommé qàd'i, dans sa ville natale, par le (khalife almohade) En-Nàcir ben el-Mançoùr ben (Yoûsof) el-'Asri ben 'Abd el-Moùmin ben 'Ali'l), il succéda dans cet emploi à Abou 'Abd Allàh ben Çîqal. Il fut ensuite maintenu dans sa charge par (le khalife) El-Mostançir, en raison de sa valeur remarquable.

Sa conduite fut irréprochable. Il mourut à Marràkoch, l'an 618 (1221-22 J.-C.).

Nº 16. — Le savant juriste Yah'îa ben 'Îsa ben 'Ali el-Morri et-Tilimsâni'<sup>(2)</sup>.

- P. P. Tr - Nº 17. — ABOU-'L-H'ASAN BEN ÇÎQAL compta parmi ses maîtres 'Ali ben Sakra et fut un habile traditionniste, un homme vertueux et pieux — qu'il jouisse de la miséricorde divine!

Nº 18. — Le vénérable, généreux et saint Abou Ish'Aq et'-T'Alyàr<sup>(3)</sup>, un des plus grands saints (de l'Islâm), avait une profonde connaissance du Livre d'Allàh. Il resta vingt-quatre ans sans se coucher, passant ses jours à jeuner et ses nuits à veiller. Il mourut à la fin de l'an 700 (1300-1 J.-C.). Son tombeau, qui se trouve à El-'Obbâd, en dehors de Tlemcen, est un but bien connu de pèlerinage; il a la réputation d'exaucer les prières qu'on y adresse — qu'Allàh soit satisfait de ce saint homme!

No 19. — Le pieux Abou Moh'ammed 'Abd Allâh ben 'Abd

<sup>(1)</sup> Mort en 610 = 1313 J.-C. Ul. B. Ghánya, p. 159-160.

<sup>(2)</sup> Yah'ia ben 'Isa ben 'Ali ben Moh'ammed ben Ah'med el-Morri, Abou-'l-H'osaIn surnommé Ibn eç-Çiqal, eut pour mattre Abou 'Ali à Murçie puis fut nommé qàd'i; il naquit en 348 (959-960 J.-C.) et mourut en 450 (1058-59 J.-C.). Voyez sa biographie détaillée in *Mo'djam*, p. 310, n° 301.

<sup>(3)</sup> Maqqari mentionne un certain Moùsa et'-T'aiyàr qui jouissait de la propriété de voler dans les airs et de marcher à la surface de l'eau: Cf Maqqari (éd. Qaire, IV, p. 272). Le monument funéraire d'Abou Ish'àq n'offre plus aujourd'hui que quelques pans de murs ruinés, offrant encore quelques arcades; MM. Piesse et Canal en ont donné un assez mauvais dessin dans leur Tlemcen, p. 24, sous la rubrique «Ruines de la Koubba d'Abou Ishak et Thyas (sic) ». Voyez Marcais, 282-284 et Pl. XXIII.

EL-Wâh'id EL-Madjâci EL-Bakkâī (1) fut un traditionniste; il vécut dans l'ascétisme et la crainte d'Allàh. Il affectait un humble maintien et pleurait fréquemment. Son humilité était telle qu'il restait jusqu'à un mois entier sans lever les yeux par crainte d'Allàh. Il adressait à ses élèves de sages exhortations et leur faisait des leçons sur le dogme, la pratique des devoirs de religion et l'extase.

J'ai entendu dire qu'il fît le pèlerinage, accompagné d'un âne, sur lequel il ne montait que lorsqu'il était fatigué (2).

On raconte, encore, qu'un Tlemcenien, connu sous le nom d'Ibn el-Gharib (3), qui avait habité, pendant plusieurs années, la banlieue de Tlemcen, vit en songe notre Seigneur Mahomet qu'Allàh le couvre de bénédictions et lui accorde le salut — qui lui dit : « Fais parvenir le salut, de ma part, à Abou Moh'ammed - p. reel-Madjàci et dis-lui que je l'entends, de mon tombeau, psalmodier le Ooran (4) ».

Il présidait, en qualité d'imâm, à la prière dans la mosquée située en face de la porte Imeztedimi (5); il venait à la mosquée en passant par la porte Bàb-Zìr<sup>(6)</sup>; (sur son chemin) il s'astreignait à ne pas regarder ce qu'on ne doit pas voir et ce lui était fort difficile; aussi lui fit-on construire (pour son logement) une chambre attenant à la mosquée.

Des personnes dignes de foi m'ont raconté, qu'un individu se présenta à lui dans la mosquée au moment où le saint homme venait d'avoir une crise de larmes. Or, celui-ci ne reconnaissait les gens qu'à leur voix. Lorsque le nouveau venu l'eut salué et se fut (ainsi) fait connaître, son estime pour le saint fut ébranlée,

<sup>(1)</sup> Ibn Mariam donne la biographie de ce saint homme (Bostán, 246-248).

<sup>(2)</sup> Il fit dans ces conditions, vingt-quatre fois le pèlerinage, selon l'auteur du Bostán (p. 247).

<sup>(3)</sup> Sur les noms de ce genre (El-Gharth, El-Mokhfi, etc.) donnés à des saints, voyez E. Dourré: Les Marabouts, in Rev. Hist. Relig., t. XI. et XII, et tir. à p., Paris 1900, p. 53-56; R. Basset: Nédromah et les Traras, introd., p. v. vi.

<sup>(4)</sup> Ce passage est cité par Ibn Mariam (Bostân, p. 247-248).

<sup>(5)</sup> Nous n'avons trouvé nulle part mention d'une porte de Tlemcen ayant ce nom, que nous reproduisons d'après deux seulement de nos manuscrits, sur cinq, les trois autres l'ayant omis. Ne faudrait-il pas rapprocher le nom de cette porte du nom de l'une des portes de Tunis, mentionnée à la page 46 de l'édition de Tunis (p. 82 de la trad. fse.) d'Ez-Zerkechi.

<sup>(6)</sup> Aujourd'hui, cette porte n'existe plus (voy. MARÇAIS, 117, note 3), mais la mosquée (masjid bâb Zir) n'a pas disparu (voy. MARCAIS, 328-329).

parce qu'il aperçut une souillure, sur le vêtement de celui-ci. Le maître lui dit aussitôt: Un élève, qui suivait les leçons de certain professeur, vit un jour une souillure sur le vêtement du maître et s'écria: « Louanges à Dieu, si cet homme était un saint, est-ce que son costume pourrait être ainsi souillé, sans qu'il le remarquât? » et il sortit. Or, des policiers (à la recherche d'un criminel) l'arrêtèrent, sous prétexte qu'il était le coupable à la poursuite duquel ils étaient, et le trainèrent devant le chef de la police. Là, l'étudiant établit qu'il sortait de chez le professeur et réussit à prouver son innocence du crime, dont on l'accusait. Il fut remis en liberté et revint à l'instant auprès du maître. A peine entrait-il que celui-ci lui dit: « Il vient de se passer telle et telle chose. » — « C'est exact », répondit l'élève. — « Gardez-vous donc, reprit le maître, de vouloir être malveillants à l'égard des saints. » L'étudiant sollicita son pardon.

Celui qui a conté cette histoire, a ajouté que c'était là, à ce qu'il avait appris, l'un des faits établissant que le respectable (Abou Moh'ammed el-Bakkàī) avait le don de lire au fond des cœurs.

Le saint homme avait coutume de répéter souvent ce vers du poète :

« Eux (les gens instruits dans la religion) sont des hommes, et c'est une ironie, que d'appeler « homme » quelqu'un qui, comparé à ceux-là, ne mérite pas ce nom. »

### - P. ro - Il disait aussi cet autre vers :

« Vous voudriez sans fatigue arriver aux grandeurs! mais celui qui désire un rayon de miel, ne doit-il pas affronter la piqure des abeilles. »

Il citait encore le distique suivant :

« S'il n'y avait pas des hommes qui passent leurs nuits debout à réciter de pieuses oraisons, et d'autres, qui ne cessent de consacrer leur jour au jeûne, la terre s'ébranlerait sous vos pieds, au point du jour, car vous (les humains) vous êtes des méchants, et vous n'y prêtez point attention (1). »

<sup>(1)</sup> On trouvera (supră, p. 36, note 1) la traduction de ces deux vers, qui figurent dans l'ouvrage d'Ibn Sa'd el-Ançàri, d'après le manuscrit de Si Ah'med bel Bachir.

Le tombeau de ce pieux personnage se trouve à El-Obbâd, près de la source (appelée) 'Aïn Wânzoûta(1).

Nº 20. — Le grand et illustre Abou Yoûsof Ya'qoûb ET-Tafrisi<sup>(2)</sup>, compte parmi les saints les plus influents et les ascètes les plus révérés du monde entier. Il vécut en homme de bien, réputé pour sa foi et sa piété. On lui attribue aussi le don de lire au fond des consciences. Homme instruit, il enseignait la science, dans sa chapelle, aux hommes et aux génies; la voix de ces derniers était entendue par les autres étudiants.

Cependant, l'un de ses élèves se refusait à croire que le maître put voir les génies; or, un jour, tandis que le professeur faisait son cours, un énorme serpent entra par la porte de la chapelle. Les assistants effrayés (songèrent à) fuir. « Laissez-le (faire)! » s'écria le maître. Le serpent s'approcha de lui et lui tendit une lettre, qu'il portait dans la gueule. Le cheîkh demanda une plume et de l'encre, traça quelques mots au bas de la lettre et la rendit au serpent, en présence de tous les auditeurs. Le serpent prit la lettre dans sa gueule et s'éloigna, après s'être — P. M. D.

Voici du reste l'épitaphe que l'on peut lire encore sur ce tombeau sacré, avec les fautes qu'elle contient:

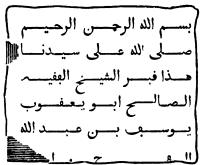

Traduction: Au nom d'Allah, clément et miséricordieux. Qu'Allah répande ses bénédictions sur notre Seigneur (Mahomet). Ceci est le tombeau du chelkh, juriste et saint, Abou Ya'qoùb Yousof ben 'Abd Allah [la dernière ligne manque; on peut lire encore, cependant, au commencement ment deux barres, peut-ètre l'article de النجرسي et à la fin un lam qui représenterait alors على المنافعة المنا

<sup>(1)</sup> Cette source, connue encore aujourd'hui sous ce nom, se trouve à gauche du chemiu de Tlemcen à El-'Obbàd (Bou-Médine) et près d'un caroubier-marabout bien connu.

<sup>(2)</sup> C'est le saint généralement connu à Tlemcen sous le nom de Sidi Ya'qoùb; sur son tombeau, vénéré encore aujourd'hui par les Tlemceniennes (musulmanes et juives). Cf. Doutté: Les Marahouts, tir. à p., p. 69. Voyez aussi Marcais, p. 337 et les références de la note 1.

A l'autre extrémité du tombeau se dresse une inscription coranique. Non loin de là se trouve une hawita qui représente la tombe de la mère d'Abou Ya'qoub, au dire des Tlemceniens.

roulé aux pieds du maître, comme pour lui demander sa bénédiction, puis il reprit le chemin par lequel il était venu. Les assistants s'écrièrent alors : « Que signifie donc le spectacle que nous venons de voir et auquel nous n'avons rien compris ? » — « Ce serpent, dit-il, est envoyé par un peuple de génies, du pays d'El 'Irâq (l'ancienne Chaldée); il m'a été adressé, pour m'apporter la missive à laquelle j'ai répondu ».

Ces paroles du professeur s'adressaient à celui (de ses auditeurs), qui ne croyait point qu'il put voir les génies.

Les récits de miracles, opérés par ce saint, sont innombrables. Son tombeau se trouve près de la porte Bâb Wahb (1); il est réputé pour exaucer les prières qu'on y adresse (2).

- Nº 21. Le vénérable Abou-'L-'OLA était un des plus grands saints, d'entre ceux qui ont le don de scruter les consciences et de lire au fond des cœurs. Il mourut, pur de toute tache qu'Allâh lui accorde sa miséricorde dans le courant du mois de djoumâda I de l'an 735 (décembre 1334-janvier 1335). Il fut enterré à El-'Obbâd, près de l'oratoire de la miséricorde (Masdjid er-Rah'ma). Ce saint a la réputation d'exaucer les prières adressées sur son tombeau.
- Nº 22. Le mystique Abou 'Otsmân Sa'îd ben Abou Ish'âq, versé dans la connaissance du Qoran et dans le droit, jouissait des faveurs divines et se fit remarquer par sa foi et sa piété. Il compte parmi les grands saints et son tombeau, bien connu, se trouve près de la porte d'Wahb puisse-t-il jouir de la miséricorde divine.
- N° 23. Le respectable Abou 'Ali 'Omar ben el-'Abbâs — р. гу — Eç-Çanhâdji<sup>(3)</sup>, surnommé El-H'abbâk (le passementier). Il passa

<sup>(1)</sup> Bargès (Comp., p. 97) appelle cette porte la porte Wahâb Ibn-Moniah pour porte d'Wahb ben Monabbih, nom qu'elle a encore aujourd'hui. Le tombeau et la qobba d'Wahb ben Monabbih se trouvent encore à 50 mètres du tombeau de Sidi (Abou) Ya'qoùb. Sur l'emplacement de cette porte, voyez Margais, 336-337.

<sup>(2)</sup> Cette biographie a été reproduite presque textuellement in Bostán, 599, 600, et traduite d'après un ms. de la Bighia-t-cr-Roucucâd, par Bargès (in Comp., p. 96,97).

<sup>(3)</sup> Cf. MAQQARI, Qaire, IV, p. 273.

sa vie dans l'isolement du monde et s'efforça d'élever son âme (jusqu'à Dieu).

- « Voici comment, a-t-il dit lui-même, je trouvai la voie, que je devais suivre : ayant assisté aux obsèques du pieux et plus grand des saints, Abou Median Cho'ib, je compris(1) que nul n'était plus puissant que les pauvres et que personne n'était plus méprisable que les riches. Alors, me dis-je, s'il en est ainsi en ce monde. que doit-ce être dans l'autre! et je fis cadeau de mes habits à un pauvre, pour me couvrir de ses haillons; puis je revins à la maison. — « Malheureux, s'écria ma femme, dans quel état es-tu? » -- « Si tu ne veux pas, lui répondis-je, partager ma manière de voir, tu peux me compter au nombre des morts. » Je lui laissai mon fils et tout ce que je possédais; puis je partis, errant en dévot. Au bout de quatre ans (d'absence), je revins à Tlemcen. Comme j'allais et venais sur le petit marché d'Agâdir. je rencontrai ma femme, accompagnée de sa servante, qui portait sur son dos, l'un de mes enfants. Je pris un pain à un boulanger et me mis à crier, à travers le marché: « Qui m'achètera ce pain!»
- « Mon but était de faire perdre, à mon épouse, tout espoir de me voir jamais, au foyer conjugal. En la regardant, à la dérobée, je vis que les larmes baignaient son visage.
- « Je rendis le pain que j'avais pris et me mis en route vers l'Orient, pour le H'idjàz (la province des deux villes saintes). » Il se noya dans la mer, vers (2) l'année 613 (1216-17).
- Nº 24. Le respectable Abou 'Amr 'Otsmân ben 'Ali ben EL-H'Asan et-Tilimsâni était un homme très pieux; il savait psalmodier le Qoran, qu'il récitait chaque nuit en entier.

<sup>(1)</sup> Sans doute par l'affluence de la foule recueillie qui s'y pressait. On trouvera mention de cette conversion dans le *Bostân*, dans le récit de l'enterrement de S. Bou Medtan. Mais le personnage y est appelé Abou 'Omar el-H'abbàk (Ms. Marçais, p. 233; Ms. Si Ahmed bel Bachir, p. 66).

<sup>(2)</sup> On a traduit ici par « vers » les mots في حدود سنة du texte arabe. A propos du sens de cette expression assez fréquente dans les textes, on pourra consulter la savante note de FLügel, Notizen, Correspondenzen und Vermischtes über die Bedeutung des Ausdrucks في حدود سنة in ZDMG, B. V, Leipzig 1851, p. 60-77. Aux nombreux exemples cités par Flügel de phrases r nfermant cette expression, nous nous permettrons de renvoyer encore à la p. 35 du Mo'djam, ligne 5. Bargès, qui a traduit cette biographie (in Vie d'Abou Medien, p. 66-67), a rendu cette expression par « dans le courant de l'année ».

Il fit le pèlerinage en passant par le Sahara; puis, revenant à

— P. FA — Tlemcen, il entendit, alors qu'il n'était plus qu'à un jour de
marche de la ville, la voix d'un être invisible qui lui disait :

« Hâte-toi pour voir encore une fois ta mère qui vient de mourir ».

Il hâta le pas et arriva au cimetière à la fin de l'enterrement,
alors que le corps de sa mère était encore sur le bord de la
tombe

Il mourut en ramad'an 542 (janvier-février 1148) — puisse la miséricorde divine lui être acquise.

Nº 25. — Le très illustre juriste, le pieux Abou-'R-Rabt' Solaïmân ben 'Abd er-Rah'mân ben el-Mo'îzz eç-Çanhâdji, connu sous le nom d'Et-Tilimsâni.

Il eut pour disciples, Abou Bekr ben Khalf, (plus) connu sous le nom d'El-Morrâq et Abou-'l-'Abbâs Ah'med ben Moh'ammed, surnommé El-H'accâr<sup>(1)</sup>.

Il vécut dans l'ascétisme et la crainte d'Allah.

Il habita Sla (Salé), où il travaillait du métier de tisserand, n'acceptant comme rémunération, que le juste prix de son travail.

On raconte qu'un homme, dans son sommeil, vit un spectre, qui lui dit: « Va prier auprès de telle colonne de la grande mosquée, et l'homme que tu trouveras à prier avec toi au pied de cette même colonne, sera destiné à entrer au paradis ». Lorsqu'arriva le matin, celui qui avait eu ce songe, se trouva à prier, auprès de la colonne indiquée, avec le juriste Abou-'r-Rabîcet-Tilimsâni.

Voici maintenant ce qu'a raconté Ibrâhîm ben Abou Bakr el-'Adjîsi:

Le père de ma femme étant mort au Soudan, ma part de succession me fut apportée à Fâs (Fez); or, elle comprenait, (entre autres objets), une bourse sur laquelle était le nom du juriste Abou-'r-Rabi' et-Tilimsâni. Nous lui fimes part de cette nouvelle et il répondit : « J'avais, en effet, chargé le défunt de vendre des manteaux. » — « Alors, nous écriàmes-nous, peut-être est-ce là

<sup>(1)</sup> On trouve dans le Nil el-Ihtihādj (p. 54) mention d'un personnage du même nom Ah'med ben Moh'ammed ez-Zanāti, surnommé El-Il'aççàr († 709) : il ne saurait être confondu avec celui que cite, ici, l'auteur de la Bighia-t-er-Roucucâd, et dont le maître mourut en 579.

le prix de ces manteaux? » — « Si, reprit-il, vous l'avez trouvé spécifié ainsi, sur la bourse, je l'accepte. »

Les héritiers lui donnèrent alors la bourse. « Je ne saurais, dit — P. 19 — Abou-'r-Rabi', accepter cette offre; que cet argent demeure dans votre héritage, car rien ne s'oppose à ce que vous acceptiez un cadeau de ma part, si réellement la bourse m'appartient. »

Tel est l'exemple qu'il donna de son désintéressement — qu'il jouisse de la divine miséricorde!

Il mourut à Sla (Salé), l'an 579 (1183-84 J.-C.).

Nº 26. — Le savant juriste Abou Ish'âq Ibrâhîm et-Tilimsâni, est l'auteur d'un poème connu, sur le mètre radjaz et traitant de la partie de la jurisprudence relative aux successions (1). Il n'avait que vingt ans lorsqu'il composa cette poésie. Ce fut un savant d'une intelligence claire et subtile, renommé par les qualités de son cœur et par sa foi profonde : qu'Allâh lui soit miséricordieux!

Nº 27.— Le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben 'Omar ben Khamis, poète du vii (siècle) (2), mena la vie ascétique et fut un savant dont l'intelligence embrassait les sujets les plus divers (de sorte, qu'au point de vue des idées, on ne saurait mieux comparer son cerveau, qu'à la boutique d') un marchand d'étoffes; aux couleurs variées : il n'avait pas son pareil.

Il mourut assassiné à Grenade le jour de la mort du ministre Abou 'Abd Allâh ben el-H'akîm<sup>(3)</sup>. Son meurtrier fut l'officier (الرئيس) 'Ali ben Naçr, surnommé le muet, qui, d'un coup de lance, le blessa mortellement.

<sup>(1)</sup> Cf. Dibādj, p. 90 in fine; Bostān, 110 et s.; Comp., 30 et s. Notre manuscrit (M) du Bostān le fait mourir après (Lea) l'an 690 (p. 112); Bargès dit qu'il mourut en 690 (Comp., 32). La Médersa de Tlemcen possède un manuscrit (n° 21) qui contient un commentaire, ayant pour titre El-Ghorra el-Maçriya fi charh' Ardjoùza et-Tilimsaniya (f° 244 recto) et donne à l'auteur les noms de Abou Ish'àq Ibrahim ben ech-Chetkh Abi Bekr el-Ançary, connu sous le nom d'Et-Tilimsani, et le fait mourir en 697 hég. Ce commentaire a pour auteur 'Ali ben Moh'ammed ben Moh'ammed ben 'Ali el-Qarchi, appelé encore El-Qalaçadi, el-Andalousi, el-Basti. Voy. encore R. Basset, La Khazradjyah, p. x, xi.

<sup>(2)</sup> Baroks (Comp., p. 22) a traduit : « Poète de la septième centaine ».

<sup>(3)</sup> Il s'agit du complot à la suite duquel, le roi de Grenade, Moh'ammed fut déposé, et le ministre ici mentionné, assassiné en 708 (1308-9) c. Comp. p. 23, note 1. Bargés (ibid.) appelle ce ministre Abou 'Abd Allah Ibn 'Abd el-H'akim al-Rondy, d'après son ms. de la Bighia-t-er-Rowwâd.

Au moment même, où l'assassin frappait sa victime, il ressentit lui-même, par un décret divin, un coup de lance, qui lui fit une blessure, au même endroit, que lui-même avait blessé Ibn Khamîs. La blessure de 'Ali ben Naçr lui interdit le sommeil et l'absorption de toute nourriture. A partir de ce jour, il commença à râler. Il ne cessait de répéter : « C'est Ibn Khamis qui m'a frappé! » jusqu'au moment où il rendit l'âme. Voilà qui nous montre assez qu'Ibn Khamîs jouissait d'une réelle puissance, entre tous ceux qui pratiquent la magie blanche (السيميا). Sa force dans cet art est, au reste, bien connue. Je me bornerai à conter, à ce sujet, ce que m'ont appris des personnes dignes de foi : Le personnage en question, à ce que l'on m'a dit, avait pour demeure une chambre dans un caravansérail; des peaux de moutons, étendues à terre, en formaient le seul ameublement. Un jour, un étranger de ses amis, étant venu à Tlemcen, Ibn Khamis lui offrit l'hospitalité, en présence d'une tierce personne connaissant(1) sa situation (misérable) et la pauvreté de son ameublement et de sa demeure. Cette personne, s'étonnant de pareille invitation, ne quitta pas Ibn Khamis jusqu'au moment où l'hôte s'apprêtait à se retirer pour la nuit; elle les accompagna tous deux et voici ce qu'elle a raconté: « Quand nous entrâmes dans le caravansérail (2). j'aperçus une porte, qui n'existait pas (auparavant). Ibn Khamis l'ouvrit et nous entrâmes avec lui. Cette porte donnait accès dans une pièce où se trouvait une servante noire, tenant à la main une bougie; elle marcha devant nous et nous conduisit à un vaste et magnifique appartement; puis nous entrâmes dans une chambre, dont le parquet était couvert de riches tapisseries. Tandis que nous admirions ce salon, Ibn Khamis nous fit servir à manger. On nous apporta de tout ce que l'on peut désirer et de tout ce qui peut charmer les regards; notre amphitryon nous fit donner tout ce que nous désirames et nous nous couchames. J'étais profondément étonné du spectacle auquel je venais d'assister.

<sup>(1)</sup> Cette biographie d'Ibn Khamts, jusqu'aux pièces de vers qui suivent, exclusivement, a été traduite par Bargès (Comp., 22-24). Ici, le traducteur dit: « en présence de ceux qui connaissaient, etc. » Voyez encore: Vie d'Abou Medien, p. 105-107.

<sup>(2)</sup> Bargès a traduit ici : « Lorsque nous fàmes entrés dans l'hôtellerie », et il ajoute entre parenthèses : c'est l'ami étranger qui raconte la chose!!

Le lendemain matin, Ibn Khamis sortit avec son hôte<sup>(1)</sup> et me laissa endormi. Comme le soleil était déjà haut, (je m'éveillai); or, j'étais étendu sur une peau de mouton et dans la (misérable) chambre que je connaissais ».

Parmi les meilleures pièces de vers d'Ibn Khamis — qu'Affah lui accorde sa miséricorde et soit satifait de lui! — il faut citer:

#### PREMIÈRE PIÈCE

## [T'AWIL]

- « Après m'être entêté (à rester dans le péché) et avoir perdu toute ma jeunesse, je suis entré dans la bonne voie, mais seulement, après (que ma conscience m'eut fait) de longs reproches.
- « Je ne cessais point (de faillir), alors que le Mattre suprême me réclamait le tribut que je lui devais, et je renvoyais toujours à plus tard le moment du repentir.
- « Longtemps encore, après la jeunesse et l'âge mûr, je me plaisais dans les festins et dégustais des boissons ennivrantes (2).
- « Cette vie joyeuse que je menais, avant que la jeunesse eut refroidi mes sens, m'a abusé, comme l'effet du mirage (dans le désert) trompe le voyageur altéré.
- « L'ignorant croit voir un couteau de miel, tiré de la ruche et (se figure) qu'il n'a qu'à le prendre, mais ce n'est rien autre chose qu'un amer poison.
- « Les gens qui aiment les plaisirs d'ici-bas ne sont-ils pas comparables aux hommes de Bakr, de Taghlab ou encore de Kolaïb qui nous apparaît comme la tribu la plus héroïque dans les batailles.
- « Lorsque les cavaliers de cette tribu se précipitaient dans la \_ P. El \_ mélée, rien ne pouvait les arrêter; ils étaient réputés, pour leur bravoure, entre les plus braves des Arabes.
- « Quand survenait une affaire, une lutte redoutable, chacun de leurs vaillants chefs entrait dans la lice.

<sup>(1)</sup> Bargès (Comp., 24): sortit en compagnie des autres hôtes.

<sup>(2)</sup> Le poète compare le musulman qui demeure dans l'erreur et ne suit pas les obligations de l'Islam, aux gens de ces tribus de l'Arabie, avant le Prophète, à ces héros dont la vie et les exploits ont été si joliment chantés, par leurs poètes de cette époque.

« Leur adversaire, (même) le plus terrible, éprouvait la supériorité de leur valeur, soit qu'il les attaquat, soit qu'il cherchat à les éviter.

« Grâce à cette valeur, une attaque à l'improviste, de leur part, était un horrible carnage; voilà ce qui distinguait (entre tous), les guerriers de Kolaïb, habiles à lancer les projectiles et à renverser les campements (de l'ennemi).

« Les cris sauvages, que ce peuple redoutable poussait dans les combats, étaient plus épouvantables encore, que le mugissement des torrents.

« On n'entendait plus alors, dans les campements de la tribu, que les lamentations des mères pleurant la mort de leurs fils, ou le croassement du corbeau.

« Vous pouvez interroger les guerriers (d'alors) sur ce qu'il y a de vrai du courage de cette tribu et sur ce qu'il y a d'authentique quant à leur histoire, au temps de Dja far ben Kilâb!

« Sa puissance (tutélaire) abritait les empires et quand Kolaïb leur retirait sa protection, ils perdaient le meilleur de leurs soutiens.

« Sous sa tutelle étaient placées les deux tribus de Qaïs et de Khindif<sup>(1)</sup>, et les Kolaïbites les comblaient des générosités de leur cœur et des qualités de leur parole.

« Cette glorieuse tribu, dont on recherchait les faveurs, était l'espérance de tous, ses prières étaient écoutées et ses souhaits exaucés.

« Qui donc aurait pu la surpasser, elle, dont les vaillants guerriers comblaient ses vœux et ses désirs.

« Mais, hélas! la vie de l'homme est bien éphémère, cet homme fut-il même de noble origine.

<sup>(1)</sup> La tribu arabe de Quis, chantée mille fois par ses nombreux poètes, est bien connue. Quant au nom de la tribu de Khindif بخنب, je l'avais lu d'abord Khandaq avec les manuscrits de la Bighta-t-er-Rowicâd. Ne trouvant aucune tribu de ce nom dans l'Arabie, j'eus recours à l'amabilité de mon savant mattre M. René Basset et voici sa réponse: « Il y a évidemment une faute, il faut lire . Vous pouvez rapprocher ce vers de celui de 'Obeïd Allah ben Ah'med ben Ya'la, cité par le Holla-t-es-Siara, éd. Dozy. Notices, 1 vol. Leyde-Brill 1847-1851, p. 140 وهم نزلوامن خندو عيث تلتغي رؤس فعي في الذري والمعاطس (le texte de Dozy porte par erreur المغاطس .) Il s'agit de Khindif, femme d'Elyàs, fils de Modhar, père de Modrikah, père de Kinànah et ancètre de Qosaf père d'Abd Menaf, père de 'Abd Chems, père d'Omayah, père de H'arb, père d'Abou Sofyàn, père de Mod'ouyah et des Omayades».

- « Il est constant qu'ici-bas, il n'y a pas de milieu et qu'il faut choisir entre les célestes jouissances ou les plaisirs mondains!
- « Tu ne dois point espérer trouver le bonheur en ce bas monde et quand bien même tu l'y rencontrerais, il ne durerait pas plus que l'ombre du nuage.
- « Il sied, sur cette terre, de ne prendre aucune résolution, sauf celle de délaisser les plaisirs! Les plus méprisés des hommes ne sont-ils pas parmi ceux qui ont la conscience pure aussi bien qu'au milieu des criminels.
- « Je me refuse à goûter aux joies du monde, même si elles s'offrent à moi ; je les laisse passer devant mes yeux et se dérouler à mes côtés.
- « Que le monde est pauvre en (réelles) demeures et en (vrai) plaisir! Que de déception dans les consolations et les amitiés (qu'on y rencontre)!
- « Et comment ne me plaindrais-je pas de ce temps, quand la majeure partie de ce qui vient de lui est ce que je possède de plus insignifiant.
- « La seyle cause de ma tristesse est, que ma jeunesse se soit P. Er écoulée (sans profit), que la vieillesse me refuse tout plaisir, sauf celui de voir mes cheveux perdre leur couleur.
- « Et que ma vie se soit passée tout entière, sans me laisser d'impression durable, autre que ce que j'y ai enduré de souffrances morales et de dégoût.
- « J'ai passé les nuits de ma jeunesse, hanté par le démon qui savait m'égarer et ce que je mérite de plus doux, c'est un terrible châtiment.
- « Nous avons été contre nos intérêts, entraîné par la force de l'habitude et ce n'est point sensé pour quelqu'un d'intelligent.
- « Que la plus sincère salutation se répande sur (le Prophète), l'Élu le plus pur! C'est ce salut qui me servira de viatique au jour du Jugement.
- « Ces vers sont mon œuvre ou ma gloire; je les ai façonnés à l'image du nuage étincelant ou de la perle d'un chapelet. »

#### SECONDE PIÈCE

## [Kâmil]

. . . . . .

- « Si tu as pu douter que je ne dormis point, interroge sur mon compte Es-Soha et El-Farqad<sup>(1)</sup>.
- « Si tu supposes que je sois de connivence avec elles, je prends alors à témoin ton image (qui m'apparaît sans cesse).
- « Je passe ma nuit sans jamais connattre le sommeil, comme celui qui souffre des yeux.
- « Je contemple les étoiles et attends le matin, mais il fuit malgré mon désir, et s'éloigne!
- « Seul, je m'endurcis à la souffrance et m'accoutume aux ténèbres de la nuit, jusqu'à l'heure où les dévots se lèvent pour débiter leurs oraisons.
- « Les hommes réunis (pour prier) se séparent au moment du Sah'r et chacun d'eux emporte un lambeau de mon cœur ! ainsi l'a annoncé le corbeau noir! (2)
- « Les pensées et les corps se séparent! l'homme (demcuré seul) est plus faible et la peine tourmente son esprit!
- a Aussi mes habituels amis sont-ils, seulement, la promenade nocturne, la fermeté du caractère et l'étoile Farque.
- « Je courrais (sans doute) encore au mal, s'il me restait un peu de force et si je possédais la jeunesse heureuse.
- « Ne vous étonnez donc point de ma résolution et de mon ardente dévotion ; mais, tant que le monde durera, (l'homme) se lèvera à la voix des passions.
- v. 2r « Ma jeunesse a fui, sans grand profit pour moi, et je n'ai plus de force dans mes membres usés.
  - « La canitie est venue me visiter ; 6 quel triste visiteur que celui-là!
  - « La jeunesse et l'âge mûr sont partis, sans me laisser la satisfaction de voir mes vœux comblés.

<sup>(1)</sup> Es-Soha ou Eç-Caidaq est une étoile de 6 grandeur au-dessus de « la Chevrette » (Grande Ourse); El-Farqad est le nom d'une (ou de deux étoiles) de la Petite Ourse (Cf. Motylinski: Les Mansions lunaires des Arabes, Alger, 1899, 1 vol. in-8, 123 p., p. 91 et 92; et aussi Lisan el-Arab, s. v. فوف.

<sup>(2)</sup> Le corbeau est l'oiseau de la séparation. Voyez ma note in J. A., marsavril 1903 p. 358-359 et tir. à p., p. 177-178.

- « Mes cheveux noirs sont devenus gris; de même le tapis de selle gris clair perd sa couleur par l'usage.
  - « Aujourd'hui, quand je veux me lever, une torpeur, autrefois inconnue, s'empare de tous mes membres... Hélas toute chose a son terme! »

#### TROISIÈME PIÈCE

## [Kâmil]

- « Quand elle te regarde, ses yeux sont pareils à ceux du djoudâr(1); lorsqu'elle sourit, elle découvre des dents semblables à deux colliers de perles ;
- « Par leur pureté, elles sont comparables à des perles ou à (la lumière de) l'éclair : elles sont comme les dents d'une scie et ressemblent au Tal' ou à la (fleur) de camomille(2).
- « Sa lèvre (3) répand, sur ces dents, (une salive limpide comme) une goutte d'eau, ou plutôt, d'un vin que n'aurait point foulé le pressoir.

1º de 'Abd el-Qàdir ben Mohanna el-Maghribi:

افدى الذي زارني سرا باتعبني \* بافعوان سحاكى ثغير مبتسو بنت من برحمى ابنى مفبله \* لثمار وارشب من رين له سيمر Cf. EL-IBCHIHI, El-Mostat'raf, II, 241; tr. RAT' II, 521.

أن عاء ثغر الافاحى في تشبهه \* بثغر حبك واستولى به الطرب فقل له عند ما يحكيه مبتسما \* لغد حكيت ولكن فاتك الشنب فقل له عند ما يحكيه أنه ibid; ibid.

3° de D'zàfir el-Haddad

والأفعوانة تحكى ثغير فانية \* تبسمت فيدمن عجب ومن عجب في الغيد والنود والريف الشهب \* وطيب الريم والله والشنب كشمسة من تجيب في زيرجدة \* فد شرفت حول مسمار من الذهب Cf. Es-Soyoûti: Hosn el-Moh'ad'ara, 11, 230, 231.

<sup>(1)</sup> C'est le petit de la vache sauvage.

<sup>(2)</sup> Le mot Tal' signifie « spathe de palmier ». M. R. Basset, à qui je me suis adressé à propos du sens à donner ici aux deux mots المحوان et المحوان a bien voulu me répondre que, peut-être, le sens de Tal' aurait été altéré et que par ne طلع il désignerait une fleur (ZAMAKHCHARI, s. voce المحوان) ne donne pas de sens satisfaisant); quant à la comparaison des dents de la belle, chantée par le poète, avec les fleuis de camomille est fréquente et voiciles exemples que M. Basset a eu l'obligeance de me communiquer :

traduit par « lèvre » signifie plus exactement « la tache noire لمي traduit par « lèvre » marquant la levre d'une femme, comme d'un grain de beauté»; c'est un signe très recherché dans la beauté d'une semme.

- « Comparer ce liquide à autre chose qu'au premier vin sortant du pampre et que le pressoir n'a point encore souillé, serait une injure; toute autre comparaison est impossible et serait injuste.
- « Ses yeux sont langoureux; pourquoi chercherait-on à les éviter s'ils ne captivaient les cœurs?
- « Si tu eus contemplé ses joues maquillées, et que tu n'eus pas craint d'être séduit par (le charme de) ses tempes parfumées;
- « Certes, goûter, de la sorte, à ce fruit défendu, t'eut procuré une jouissance paradisiaque; buvant à sa lèvre, tu eus cru boire de l'eau du Kaoutsar<sup>(1)</sup>.
- « (Cette belle) allait te trouver (jadis) au milieu de la nuit, à l'heure où les étoiles étaient pareilles à des grains de perles (semés) sur un vert tapis ;
- « C'était l'heure où les astres passent au zénith et où les hommes en sont au milieu du temps du sommeil.
- « Son visage était blanc, au milieu de ses épaisses tresses de cheveux; elle était si pâle, que ce serait lui faire injure de la comparer à l'aurore matinale.
- P. 22 « Quand elle quittait son vétement, elle apparaissait belle comme une statue d'argent ou de marbre.
  - « Elle t'a donné et ne t'a rien refusé, à toi, qui veillais ; elle ne cherchait ni à se soustraire à ses promesses, ni à les modifier.
  - « Et, comme si elle eut craint les médisants injustes, elle quittait sa demeure et venait te trouver à la faveur des ténèbres.
  - « Accoutumée à franchir les obstacles (qui la séparaient de toi), elle les écartait tous et n'aurait pas craint de se jeter sur le lion redoutable (s'il s'était opposé à son passage).
  - « (Cette amante) a été pour toi une bénédiction venue avec le printemps (de ta vie), plus agréable et plus parfumée que les senteurs de l'ambre.
  - « Elle a balayé la vallée que tu habitais, du pan de son manteau, et tu as goûté, sous ce manteau, le parfum (de son corps) semblable au jonc odorant.
  - « Le chagrin ne fait qu'augmenter, pour qui est éloigné de sa compagne, pour qui est passionné et dont le cœur enflammé est pénétré d'amour.

<sup>(1)</sup> Fleuve du Paradis.

- « O belle! si tu as pu oublier les nuits d'un temps, hélas! qui n'existe plus pour nous, rassemble tes souvenirs et tu te rappelleras!...
- « Je suis parti, alors que tu chantais pour moi et que je buvais la salive qui perlait sur tes dents; alors que, le soleil (disparaissant à demi à l'horizon) était comme un œil demi-clos;
- « (Alors que), la campagne présentait des teintes entre celles de l'argent et celles des perles, et que l'atmosphère était colorée par les tons rosés qu'elle prend au coucher du soleil. »

Si nous voulions rapporter ici, (seulement) les meilleures pièces de ce poète, cet ouvrage ne pourrait les contenir et nous nous écarterions du but que nous nous sommes proposé<sup>(1)</sup>.

Nº 28. — L'illustre et savant juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben 'Îsa, d'Agâdîr' (2), homme éclairé et pieux, passa sa vie dans la crainte de Dieu et fit vingt-cinq fois le pèlerinage. C'était un mystique. Le roi Abou Yah'ta Yaghmorâsan ben Zaîyân — Allâh en soit satisfait — venait à la demeure de ce dévot, sollicitait son intercession (auprès d'Allâh) et le traitait avec la déférence qu'il avait coutume de témoigner aux saints personnages comme celui-là.

Moh'ammed ben 'Îsa — qu'il soit comblé de la divine miséricorde — était un homme de bien et compte parmi les plus célèbres dévots de l'Islâm. Son tombeau, qui se trouve en dehors de la porte Bâb el-'Aqba, a le don de faire aboutir les vœux, que l'on y fait<sup>(3)</sup>.

Nº 29. — Le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben 'Abd — p. 20 — EL-H'AQQ ben Solaïmân el-Ya'fari<sup>(4)</sup>, appelé aussi El-Bot't'îwi,

<sup>(1)</sup> Sur Ibn Khamis, voyez: MAQQARI, Qaire, IV, 266 et pass.; Bostán, 474-475; Comp., p. 22 et s.; suprà, p. 13. Ce personnage ne saurait être confondu avec Moh'ammed ben Khamis, auteur du Montaga men Kalâmi Ahli-t-Touqa. mentionné, dans son livre, par le qâd'i 'Iyâd' (Cf. Takmila-t-eç-Çila, I, 158, 11° 555).

<sup>(2)</sup> Cette biographie a été résumée par l'auteur du Bostân, p. 474.

<sup>(3)</sup> Nous n'avons pu retrouver aucune trace de ce tombeau, dont le souvenir même semble perdu dans la mémoire des Tlemceniens.

<sup>(4)</sup> Cf. Takmila-t-eç-Çila, 11, 751, n° 2137; H'ADJI, 11, 289; Bostân, 476, qui dit seulement; « Moh'ammed ben 'Abd el-H'aqq ben Yasin compta au nombre des grands personnages d'El-'Obbàd; il fut qàd'i de Tlemcen; il n'a pas à redouter les reproches, quant à la piété. Étant qàd'i à Tlemcen, il (ne) prononça (qu')une fois la peine de mort, contre un accusé ». Son tombeau se trouve à l'intérieur des murs et près de Bàb Zir (aujourd'hui disparue, voy. Marçais, 328).

fit ses études à Tlemcen, sa ville natale, où il eut pour maître son père, Abou Moh'ammed. Avec ce dernier, il apprit la jurisprudence, ainsi qu'avec 'Imrân et-Tallîdi, Abou Bekr ben 'Acfoûr, Abou Bekr el-Loqtani, Abou-'l-H'asan Djàber ben Moh'ammed, Abou-'l-H'asan ben Abi Qannoûn'), Abou 'Ali-'l-H'asan ben el-Kharrâz. Il fut l'ami des saints Abou Médian Cho'îb ben el-H'oṣaīn et Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Modjabbar el-Howwâri; il eut l'occasion de fréquenter nombre de savants, d'hommes pieux, d'ascètes et de dévots, qui l'instruisirent, soit à Fâs (Fez), à Marrâkoch, à Ceuta ou à Séville.

Moh'ammed ben 'Abd el-H'aqq fut un traditionniste et un juriste réputé; théologien dogmatique, il était en même temps versé dans un grand nombre de sciences; doué de grandes qualités littéraires, il avait lu les ouvrages les plus remarquables. Il est l'auteur de plusieurs livres dont le plus intéressant est « El-Mokhtár fil dja'm bain al-Montaqa wa l'Istidskár(2) ».

Il était remarquable par sa beauté autant que par les qualités de son esprit; il était toujours élégamment vêtu et avait chez lui constamment table ouverte; il jouissait d'une grande considération auprès des rois et des princes de Tlemcen et des autres royaumes.

Il remplit à deux reprises les fonctions de qâd'i à Tlemcen, où il se fit remarquer par sa justice et sa bonté.

On cite, de lui, les deux vers suivants, sur le nombre des h'adits recueillis par El-Bokhâri — qu'Allâh l'accueille au sein de sa miséricorde!

# - P. ET - [TAWIL]

« Tous les h'adits rassemblés par El-Bokhári dans son Çah'ih', s'élèvent au nombre de sept mille deux cent soixante-quinze, chiffre fixé, par des gens dignes de confiance. »

Moh'ammed ben 'Abd el-H'aqq naquit l'an 536 hég. (1141-42) et mourut à Tlemcen l'an 625 (1227-28) à l'âge de quatre-vingtneuf ans — qu'il soit favorisé de la divine miséricorde.

<sup>(1)</sup> Auteur d'un « Résumé des sources du droit »; voyez sa biographie, in Takmila-t-eç-Çila, 11, 685, n° 1916.

<sup>(2)</sup> Cet ouvrage n'est pas mentionné par H'adji Khàlfa, qui lui attribue seulement le Tasalli 'an il-rasta (11, 289).

Nº 30. — Le célèbre juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed Ben 'Ali ben Marowân ben Djabal el-Hamdâni (1) était originaire d'Oran; il fut élevé à Tlemcen par Chaloubâni Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Marowân (2); eut pour maître Abou Moûsa 'Îsa ben 'Imrân et pour élève Abou Dja'far ben Cha'bân.

Jurisconsulte et savant, ses vastes connaissances portaient sur toutes les branches de la science Il savait par cœur un grand nombre d'articles de droit et avait une grande précision de jugement. C'était en outre un calligraphe et il jouissait d'une réputation considérable.

Il fut d'abord investi des fonctions de qâd'i à Tlemcen; puis, lorsque (le souverain almohade) El-Mançoûr entreprit l'expédition de Gafça<sup>(3)</sup>, il le fit venir à Marrâkoch en qualité de président du Tribunal (qâd'i des qâd'is) de cette ville<sup>(4)</sup>.

Dans cette dernière charge, il se montra digne d'éloges et d'une grande équité dans ses jugements. On raconte que pendant toute la durée des ses fonctions de qâd'i, il ne condamna jamais à la bastonnade. Très respecté de tous, il a laissé la réputation d'un juge fort habile à démêler les procès. Il était très en faveur à la cour du sult'an El-Mançoûr.

Il mourut à Marrâkoch, dans la nuit du dimanche 9 de djoumâda (I<sup>cr</sup>) de l'an 601 (janvier 1205).

Une foule considérable suivit sa dépouille mortelle (5).

# No 31. — Le juriste Moh'ammed ben Ykhlaftan ben Ah'med — 12. 2v — ben Yanfalît el-Fazzâzi (6), surnommé ensuite El-Yadja chni (7) et

<sup>(1)</sup> Sur ce personnage, voyez: Takmila-t-eç-Çila, 1, 374, nº 1063.

<sup>(2)</sup> Ce passage n'est pas très clair dans le texte et je ne sais si j'ai réussi, étant donné les leçons qu'en donnent les cinq mss., à l'établir convenablement. Ibn el-Abbàr (Tak. eç-Çila, loc. cit.) dit seulement qu'il était d'Oran, fut élevé à Tlemcen et qu'il était d'origine andalouse.

<sup>(3)</sup> Cette expédition eut lieu en 583-84 (1187-88); elle était dirigée contre le rebelle almoravide 'Ali ben Ghânya (Cf. B. Ghânya, p. 77 et suiv.).

<sup>(4)</sup> La Takmila-t-eç-Çila (loc. cit.) nous apprend qu'il fut nommé qàd'i de Marràkoch en remplacement de Abou Dja'far ben Mada à la fin de l'année 584 ou au commencement de 585 (1188-89).

<sup>(5)</sup> Il fut enterrè le lundi, au moment d'el 'açr, et ce fut le khalife almohade En-Naçir, qui présida, en personne, à la prière des funérailles (cf. Takmila-teç-Çila, 1, 371, n° 1063).

<sup>(6)</sup> Il figure sous les noms de Moh'ammed, etc... ben Tanfelit, parmi les biographies, tirées du ms. d'Alger de la Tahmila-t-eç-Çila et ne se trouvant pas dans le ms. de l'Escurial; (Ct. Tahmila-t-eç-Çila, 11, 751, n° 2135).

<sup>(7)</sup> Rapprocher cet ethnique du nom de tribu B. Idjfech d'Idrisi (p. 81), d'Ibn Khaldoùn, Berb. (tr. 11, 73 et 111, 187) de l'Istibçâr (tr., 136).

et-Tilimsâni. Il appartenait à une famille de savants et de gens jouissant d'une haute réputation; il étudia à Grenade et habita Marrâkoch. Il est le frère aîné d'Abou Zaîd el-Fazzâzi<sup>(1)</sup>. Ses maîtres furent son père et Abou 'Abd Allâh et-Todjîbi. Il savait par cœur un grand nombre de h'adtts, entre autres, tous ceux que contient le Çah'îh' de Bokhâri ou du moins la plus grande partie.

Il était, à la fois, juriste, homme de lettres, historien, lexicographe, habile à manier la plume aussi bien que la parole, poète remarquable, doué d'une belle écriture, il se distinguait par ses qualités physiques et morales.

Le souverain (almohade) Moh'ammed en-Nâçir ben Ya'qoûb el-Mançoûr ben Yoûsof el-'Asri ben 'Abd el-Moûmin ben 'Ali, dont il était le secrétaire, le nomma qâd'i de Cordoue. Il occupa ensuite les mêmes fonctions à Murcie, puis à Grenade, où il mourut l'an [621 (1224-25)] — qu'Allâh, le Très-Haut, lui accorde sa miséricorde.

- Nº 32. Moûsa ben Moh'ammed ben Marowân fut nommé qâd'i de Grenade, où il mourut.
- Nº 33. Le juriste Abou Ish'âq Ya'qoûb Ben H'ammoûd et-Tilimsâni était né à Aghmât. Il rencontra à Murcie Abou 'Ali eç-Çadafi<sup>(3)</sup> et suivit les cours de ce maître, en l'année 521 (1127-1128). Il revint ensuite à Tlemcen où il enseigna la science des h'adits. Il eut, pour élèves, Abou Yah'ia ben Açfoûr et d'autres encore.
- Nº 34. Le juriste Yoûsof BEN 'ALI BEN DJA'FAR ET-TILIM-SÂNI suivit, à Séville, les leçons du qàd'i Abou Bekr ben el-'Arbi. Ce fut un traditionniste et un saint homme.
- P. EA No 35. Le respectable Abou Ish'AQ BEN YAKHLAF BEN 'ABD ES-SALÂM ET-TENESI(4) compte au nombre des savants, en matière

<sup>(1)</sup> Mort à Marrakoch en 627 (1230) [Cf. Takmila-t-ec-Çila, 11, 585, nº 1641].

<sup>(2)</sup> Le ms. d'Alger, ainsi que cela a été remarque dans une note du texte arabe (p. £A, note 8) le fait mourir à Marràkoch ; Ibn el-Abbar (Takmila-t-eç-Çila) dit qu'il mourut à Cordoue en 621 de l'hég.

<sup>(3)</sup> Abou Ish'àq Ya'qoùb a été omis par Ibn el-Abbàr dans son Mo'djàm.

<sup>(4)</sup> Le Bostán (p. 130 et suiv.), qui donne de très abondants détails sur la vie de ce personnage, l'appelle Ibràhim ben Yakhlaf ben 'Abd es-Salàm et-Toûnsi

religieuse et des marabouts influents. Sa puissance se manifesta de son vivant et après sa mort. Il vécut en ascète et fit des miracles bien connus<sup>(1)</sup>; il jouit d'une grande influence auprès des princes (de Tlemcen). La science lui doit un grand nombre d'ouvrages<sup>(2)</sup>.

Après avoir accompli le pèlerinage, il revint à Tlemcen, où il mourut en 680 (1281-82) et fut enterré (au cimetière) d'El-'Obbâd<sup>(3)</sup> — que la divine miséricorde lui soit accordée.

Nº 36. — Son frère, Abou 'Abd Allâh Moh'ammed (4) compte parmi les plus grands savants musulmans; il fut tenu en haute estime auprès des princes et auprès du peuple et vécut de privations. Il montra une grande habileté dans les missions dont il fut chargé auprès des princes d'Occident et d'Orient.

Néanmoins, à l'époque du premier siège de Tlemcen, il tomba en suspicion auprès du roi de cette ville et alla se mettre au service du sultan d'Occident, Abou Ya qoûb. Il fit ses efforts pour mériter l'affection et la considération de ce prince. Lorsqu'il mourut, le roi assista à ses obsèques. Son tombeau, bien connu, se trouve à El-Obbad — qu'il jouisse de la divine miséricorde.

Nº 37. — Le vénérable et pieux Abou 'Abd Allâh Moh'ammed BEN Moh'ammed BEN Abi Bekr BEN Marzoûq BEN El-H'âdjj et-Tilimsâni (5), tirait son origine d'une famille de Qaîrowân; il

et-Mat'màt'i et le fait mourir à Tunis. C'est là une erreur qu'a déjà relevée Bargès (in Comp., p. 13). Il était de Tenès, où il habitait lorsque Yughmorasan le dècida à venir s'installer à Tlemcen. Sur ce personnage, voyez: Tenesi, MS., f' 59 verso et 60 recto; Bostan, 130-133; Tenesi, tr., 23-24; Comp., 10-13 et 25; Tlemcen, 338-340.

<sup>(1)</sup> Quelques-uns de ces faits merveilleux sont rapportés par Ibn Mariam (loc. cit.) On en trouvera la traduction ap. Bargès, Comp., loc. cit.

<sup>(2)</sup> Il composa, entre autres, un commentaire en 10 volumes du Talqin (Cl. Bostan, 130; Comp., 10). Le titre complet de cet ouvrage est: Talqin el-Mohtada va tadshira-t-el-Montaha et il a pour auteur, Abou Moh'ammed 'Abd el-Wahab ben 'Ali ben Naçr ben Ah'med ben el-H'osain ben Haroùn ben Malik el-Maliki (cl. Fihrisa, 11, 243; Takmila-t-eç-Çila, 1, n° 13, 50, 326, 457, 472).

<sup>(3)</sup> Le roi de Tlemcen Abou Sa'id 'Otsmân assista à l'enterrement. (Cf. TENESI, MS, f° 60 recto; tr., p. 25; Comp., p. 25).

<sup>(4) «</sup> Son frère Abou-'l-H'asan était comme lui (Abou Ish'àq) savant et pieux; il vint d'Orient le retrouver, quand celui-ci se fut installé à Tlemcen. Abou l-H'asan, à la mort de son frère, hérita de sa situation. » (Cf. TENESI, MS, f° 60 recto; voy. aussi TENESI, tr., 25).

<sup>(5)</sup> Cette biographie a été traduite par Baroùs (Comp., p. 15-16); voyez aussi, sur cette famille célèbre des Marazqa (pl. de Marzoùq), dont il reste,

naquit l'an 629 et son aïeul Marzoùq s'était fixé à Tlemcen au temps des Almoravides. Ses fils furent élevés dans cette ville et se distinguèrent par leur piété et par leur science; ils étaient cultivateurs.

Celui dont nous nous occupons ici, le juriste Abou 'Abd Allah, fut un saint homme, réputé pour sa foi profonde; traditionniste et juriste, il pratiquait le coufisme et l'ascétisme; il était d'une piété fervente et écoutait d'une oreille bienveillante les prières qu'on lui adressait; il faisait des miracles. Sa dévotion et sa science sont restées célèbres. Il eut pour maîtres, Abou Zakarya Yah'ia ben Moh'ammed ben 'Acfour el-'Abdari; Abou Ish'aq Ibrahîm ben Ykhlaf ben 'Abd es-Salâm et-Tenesi; le saint professeur Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben El-Ladjjam(1); le juriste Abou-Zaïd el-Yznâsni, ainsi que tous ceux que Tlemcen a produit d'hommes savants et pieux (à cette époque). Il mourut au commencement de radjab de l'an 681 (octobre 1282). Il fut enterré dans la Dâr er-Rah'a de la grande mosquée, à côté du Commandeur des Musulmans, Yaghmorasan, ainsi que l'avait recommandé ce souverain (2) — qu'Allah l'en récompense et fasse que le voisinage de ce saint homme soit pour Yaghmorâsan une source de bénédictions!

Nº 38. — Le fils du précédent, le juriste Abou-'l-cabbas Ah'med<sup>(3)</sup>, naquit dans la seconde nuit de moh'arram 681 (avril 1282). Il apprit le Qoran sous la direction du juriste le respectable et saint Yoûsof ben Yacqoûb eç-Çanhâdji et eut pour professeurs de droit Abou-'l-H'asan eç-Çaghir, Abou Moh'ammed 'Abd el-Mohyman, Abou Moh'ammed Khalf Allâh, Abou Ish'âq

encore, des représentants à Tlemcen aujourd'hui: Comp., p. 100 et s.; 113-114; Tlemcen, p. 296, note 3; Tomb. des B. Zeiy., p. 137-138. Le Bostân donne à la page 475 une biographie très courte du personnage dont il est ici question.

<sup>(1)</sup> On lit Abou 'Abd Allah el-Kefif, Abou 'Abd Allah Moh'ammed ibn-Fehham, au l. de ce nom dans la tr. BARGES (Comp., p. 16).

<sup>. (2)</sup> Cf. Brosselard: Tombeaux, p. 54.

<sup>(3)</sup> Sa biographie figure dans le Bostân, p. 49, mais l'auteur du Bostân indique aussi le lieu de sa sépulture : السوار خارج ما بين الأسوار خارج (Son tombeau, bien connu, se trouve au lieu dit El-Mardj, entre les remparts et en dehors de la porte B.b el-Djiyâd). L'auteur du Bostân veut, sans doute, parler du tombeau d'un autre membre de la famille des Meràzga, et nous croyons qu'il y a lieu de suivre les indications de Yah'ia Ibn Khaldoùn mort seulement une quaran!aine d'années après cet Ibn Merzoùq.

Ibrâhîm el-Qâri, Abou 'Imrân èz-Zarhaïni, Abou 'Abd Allâh el-Malili, Abou 'Abd Allah ben 'Abd er-Razzag, qui faisaient tous partie de l'université de Fas (Fez).

A Tlemcen, il eut pour maîtres les deux juristes, les frères Abou Zaïd et Abou Moûsa, fils du célèbre jurisconsulte, imâm et prédicateur Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben 'Abd Allah ben el-Imâm. Ces deux personnages étaient les maîtres les plus en renom à Tlemcen.

Il étudia également la jurisprudence aux cours du prédicateur - P. O. -Abou Moh'ammed 'Abd Allah ben 'Abd el-Wah'id el-Madjaçi el-Bakkaï et de maîtres comme le savant Abou 'Abd Allah ben Hadiya, le gàd'i Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Ah'med ben 'Ali ben Abi 'Amr et-Tamîmi.

Abou-'l-'Abbas Ah'med fut un saint homme, qui vécut en ascète. Il fit le pèlerinage et visita Médine — que la miséricorde et la bénédiction d'Allàh soient accordées à (Mahomet), le patron de cette ville et le meilleur des voisins!

Il mourut à La Mekke, alors (qu'il se disposait à accomplir) le pèlerinage, dans le mois de dsou-'l-qa'da de l'an 741 (avril-mai 1341). Son tombeau, qui se trouve dans cette ville, près de la porte Bâb el-Mo'la, est un but de pieuses visites.

No 39. — Le fils du précédent, le célèbre juriste, Abou 'Abo' ALLAH MOH'AMMED, né l'an 711 (1311-12) était un juriste et un traditionniste.

Il étudia le Qoran sous la direction d'Abou Zaid 'Abd er-Rah'mân ben Ya'qoûb ben 'Ali; il eut de nombreux maîtres tant en Orient qu'en Occident. Il était à la fois juriste (distingué) et éloquent prédicateur. Les rois le tenaient en haute estime et il jouissait d'une grande considération, tant auprès des grands, que des gens du peuple. Il abandonna les doctrines dzahirites qu'avaient professées son père et son grand-père.

S'étant mis au service des rois mérinides, il fut pourvu d'un Ryase haut commandement par le sult'an Abou-Sâlim (1).

<sup>(1)</sup> Le rôle de Moh'ammed (Ibn Marzoùq) à la cour des souverains mérinides Abou Inan et Abou Salim, a été bien marqué par Ibn Khaldoun dans son Autobiographie et dans son Histoire des Berbères. Il était l'homme de confiance d'Abou 'Inan (Cf. Berb., tr., 111, 165); plus tard, ce fut un de ceux qui contribuèrent le plus à la proclamation au trône d'Abou Sâlim, dont il devient

Dans la suite il fut éprouvé par le destin et dût quitter la capitale mérinide. A l'heure actuelle, il est établi au Qaire, où il compte parmi les jurisconsultes malékites.

No 40. — Le juriste, pieux et savant, Abou Zakarya Yah'ta Ben Çatqal<sup>(1)</sup> vécut en dévot et se retira du monde pour s'adonner exclusivement aux pratiques cultuelles. Il en était arrivé à ne plus fréquenter ni les tombeaux (des saints), ni les mosquées, pour s'isoler complètement du monde. Ce fut un traditionniste doué d'une remarquable mémoire. On lui attribue un grand nombre de miracles et des visions mystiques. Son tombeau se trouve en dehors de la porte Bâb el-'Aqba.

Il a encore de nos jours, à Tlemcen, un fils qui n'a point suivi la voie que lui avait tracée son père. Il a recherché les honneurs et s'est mis au service du sultan.

Nº 41. — Le prédicateur Abou-'L-'Abbâs Ah'med ben El-Mançoùr Çâh'ib eç-Çalât el - Khazradji<sup>(2)</sup>, figure parmi les pieux savants, les gens qui ont le don de faire des miracles et sont experts dans les sciences occultes.

Ce fut un homme d'une foi solide et qui aimait à faire l'aumône — qu'Allâh le comble de sa miséricorde!

Nº 42. — Le grand père du précédent, le qâd'i, l'émir Abou 'Amr 'Otsmân' (3) est un commentateur de l'ouvrage El-Ah'kûm-eç-Çoghra. Il fut d'une foi solide et compte parmi les savants et les grands de Tlemcen. 'Abd el-Moûmin ben 'Ali le fit mettre à mort, ainsi que son fils, comme le lui avait conseillé le Mahdi

le confident principal. (Cf. Berb., tr., 1, xli et suiv. et 1v, 330). Enfin, on lira une biographie détaillée de ce savant, qui fut l'intime de 'Abd er-Rah'man Ibn Khaldoùn, in Berb., tr., 1v, 347 et suiv. Voyez encore Bostân, 383 et suiv.

<sup>(1)</sup> On trouve, de ce personnage, une très courte notice biographique dans le **Bostàn** (p. 618), qui indique également le tombeau de ce saint homme en dehors de la porte Bâb el-'Aqba.

<sup>(2)</sup> La biographie de ce personnage, fournie par le Bostán (p. 109), est identique à celle-ci.

<sup>(3)</sup> Ce personnage, que l'auteur de l'Histoire des Berbères appelle Ibn Càh'ib eç-Çalât, fut, ainsi que 'Abd es-Salâm et-Tounsi (voyez infrà) le professeur, à Tlemcen, du fameux Almohade 'Abd el-Moùmin (Berb., tr., 1, 252). Ce même savant reprocha au mahdi Ibn Toùmart, de répandre une doctrine mauvaise et en opposition avec celle que suivaient les gens de son pays (Cf. Berb., tr., 11, 166).

(Ibn Toûmart) dans les termes suivants: « Débarasse-toi, par le meurtre, de ce personnage; mes oreilles ont conservé l'impression des paroles néfastes qu'il m'a adressées (quand il m'a dit): Fais bien attention à toi! »

Son tombeau se trouve en dehors de la porte Bâb El-'Aqba.

Nº 43. — Le juriste et prédicateur, le savant Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben el-Mançoûr ben 'Ali ben Hadiya el-Qoraïchi 'était un descendant de 'Oqba ben Nâfi' el-Fihri. Ce fut un savant, l'un des meilleurs des pontifes par son éloquence et son talent littéraire. Habile à rédiger les actes, il était réputé pour ses qualités et sa foi sincère. Il composa un grand nombre — p. er — d'ouvrages dans diverses branches de la science.

Il fut chargé de rédiger divers messages à l'adresse des premiers souverains, fils (et sucesseurs) d'Yaghmorâsan ben Zaïyân.

Il fut qâd'i de (Tlemcen), sa ville (natale), et eut une conduite irréprochable — Qu'Allâh l'accueille au sein de sa miséricorde!

Voici un distique, qui témoigne des qualités de ce personnage:

# [T'AWIL]

« O mon Dieu! soixante-dix ans se sont écoulés depuis que j'ai vu le jour; durant cette longue carrière, j'ai sans doute commis plus d'une faute!

« Votre esclave aujourd'hui est au déclin de sa vie; (tout son être, entre vos mains, sera) le gage de ses péchés! Daignez m'accorder votre miséricorde et vous montrer généreux pour le pécheur! »

C'est à propos de ce personnage qu'un poëte tlemcenien a dit:

# [Kâmil]

« Les hommes te considérant comme un don (hadiya) de leur Maître, t'ont nommé Ibn Hadiya, et ils ont eu raison. »

<sup>(1)</sup> La biographie abrègée de ce personnage figure dans le Bostân (p. 475). Elle est sans doute tirée de la Bighta-t-er-Rowcocad, qu'Ibn Martam aurait une fois de plus résumée sans le dire.

Nº 44. — Le fils du précédent, le juriste Abou 'Ali Mançoûr succéda à son père, comme qâd'i, et s'acquitta de ces fonctions d'une manière fort honorable.

Il fut chargé de prononcer le sermon (du vendredi) à la grande mosquée d'Agâdir et vécut en savant et en dévot.

Nº 45. — Le fils du précédent, le juriste Abou-'L-H'ASAN 'ALI, prédicateur à la grande mosquée à l'heure actuelle, a suivi la voie, que lui avaient tracée ses pieux ancêtres, dans la religion, la science, les qualités de cœur, la pureté de sentiments.

Ce personnage — qu'Allâh prolonge son existence — possède une science profonde; c'est un professeur distingué et qui compte parmi les grands personnages de son temps.

Nº 46. — L'ascète Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben 'Îsa(1) est un des plus anciens de Tlemcen; savant d'une grande valeur, il était d'un esprit très lunatique : on le voyait, par exemple, tantôt dans un costume princier, tantôt vêtu en pauvre moine.

> Lorsqu'il mourut, une foule nombreuse se pressa à son enterrement. Quand le corps fut déposé sur le bord de la tombe, les oiseaux s'abattirent sur lui, aussi nombreux que les mouches sur un couteau de miel. La plupart de ces oiseaux étaient des hirondelles, qui passaient et repassaient entre les jambes des assistants; c'en était au point, que les fossoyeurs eurent de la peine à achever leur besogne (2).

> No 47. — Le respectable et saint homme, bien connu de tous. WAHB BEN MONABBIH (3), compte au nombre des principaux tâbi' (premiers successeurs des compagnons de Mahomet). Ce fut un personnage puissant et réputé pour sa piété et sa foi. Son tombeau, très fréquenté, s'élève près de la porte à laquelle on a donné le nom de ce saint homme.

<sup>(1)</sup> Il était d'Agàdir et fit vingt-cinq fois le pèlerinage. Le roi Yaghmoràsan lui rendait visite (Cf. Bostan, 474). Voyez encore Comp., p. 16-17.

<sup>(2)</sup> Voir in Globus, 1903, uu art. de Goldziner, der Seelenvogel im islamischen Volkeglauben.

<sup>(3)</sup> Sur ce personnage, mort dans l'Yemen, où se trouve son tombeau, voyez V. CHAUVIN: La recension égyptienne des Mille et une nuits, Bruxelles 1899, append. 1, p. 51 et notes; Doutré : Les Marabouts, tir. à p., p. 66 et les notes. La biographie d'Wahb ben Monabbih figure dans l'éd. du Qaire d'IBN KHAL-LIKAN, in t. II, p. 238; voyez encore MARÇAIS:

- Nº 48. Le vénérable prédicateur Abou 'Otsmân Sa'îd ben Ibrâhîm ben 'Ali el-Khaîyât, connu sous le nom d'Ibn Sab'în (fils de soixante-dix)<sup>(4)</sup>, a la réputation d'avoir passé son existence dans l'ascétisme et la piété. Il s'efforçait de demeurer dans la voie du devoir, s'habillait de haillons, selon les théories d'Abou-'l-'Abbâs Ah'med er-Rafâ'i et celles du vénérable Abou Medîan Choî'b. Il fait aboutir les prières qu'on lui adresse.
- Nº 49. Le successeur du précédent, dans les fonctions de prédicateur, Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben eç-Çâlih' Abou-'l-H'asan ben El-H'ammâl, est l'un des saints les plus grands et les plus véritables.
- No 50. Le frère du (no 48), l'ami de Dieu, le pieux Abou-'L- P. 02 'Abbas Ah'med, compta au nombre des dévots les plus en renom; il était habile dans l'art de réciter le Livre d'Allah. Le sultan mérinide Abou Ya'qoûb l'ayant fait prisonnier, ordonna qu'on le chargea d'entraves, mais ses liens se brisèrent. Dans la prison, il rencontra plus de sept cents captifs, auxquels il entreprit d'apprendre le Qoran; chacun d'entre eux ne tarda pas à savoir par cœur le saint Livre. Ce phénomène ne laissait pas d'être fort étonnant, aussi les gens venaient-ils le trouver en prison pour qu'il leur enseigna le Qoran.
- Nº 51. Le père (du nº 48), Aboû Ish'ÂQ Ibrâhîm ben 'Ali el-Khaîyât'<sup>(2)</sup>, était un dévot qui vivait de son métier de tailleur. Il venait fréquemment trouver le roi Yaghmorâsan ben Zaïyân, car il était le tailleur du palais. C'est ainsi qu'il lui arriva souvent de venir, jusqu'à soixante-dix fois, dans la même journée, voir le roi.

On attribue à Yaghmorâsan ces paroles à son sujet: « Invoquez l'intercession de ce saint homme, car il est une véritable béné-

<sup>(1)</sup> Le père de Sa'id, dont on trouvera sous le n° 51 la biographie détaillée, avait dù être surnommé Sab'in, parce que, à plusieurs reprises, il serait venu jusqu'à soixante-dix fois trouver Yaghmorasan, dans une même journée.

<sup>(2)</sup> La biographie de ce personnage, qui figure dans le Bostân (p. 112), est un abrégé de celle-ci. Bargès a traduit (in Comp., p. 17) la notice de ce personnage, d'après son Ms de la Bighta-t-er-Rowwâd; on pourra comparer sa traduction à la nôtre, qui en dissère parsois. De nombreux personnages ont porté le surnom d'El-Khatyât (le tailleur); on en trouvera par exemple dans la Salowat el-Ansas, 1, 269, 271, 288; II, 78, 79; III, 191, etc...

diction et ce qu'Allah décide, il peut lui aussi le décider, Dieu ne s'opposant jamais à ses demandes! »

Puisse le Maître des Mondes accueillir ce roi, au sein de sa miséricorde et manifester sa satisfaction au saint homme (Îbrâhîm ben 'Ali) en lui accordant les grâces de la vie éternelle.

Le tombeau de ce personnage, bien connu à Tlemcen, est un but de pèlerinage.

- N° 52. Le vénérable et pieux juriste, le mystique, l'homme le plus célèbre de son temps, par sa piété et par sa science, Abou-'l-H'asan 'Ali ben Moh'ammed ben El-H'ammâl, compte parmi les saints et les ascètes. C'était un savant homme, qui remplit les fonctions de mufti. Il était riche, aimait à améliorer le sort des malheureux et à secourir les étrangers sans s'inquiéter d'où ils venaient. Son tombeau, qui se trouve à El-'Obbâd, est très fréquenté, et les prières qu'on adresse auprès de lui, sont exaucées.
  - Nº 53. Le fils du précédent, le juriste Abou 'Abd Allah Moh'ammed compte parmi les prédicateurs éloquents et vertueux.
  - No 54. Le qâd'i, le pontife Abou Ish'âq Îbrâhîm Ben 'Ali Ben el-Ladijâm') a sa place marquée au nombre des juges honnêtes et énergiques dans les justes décisions. Abou Ish'âq était un calligraphe distingué et aussi un professeur d'une haute valeur intellectuelle. On raconte qu'un des fonctionnaires de la cour du roi, parlait une fois d'une manière méprisante de l'origine d'Abou Îsh'âq dont le grand-père était bourrelier (ladjjâm) celui- ci s'écria: « O mon Dieu, montrez-lui la puissance de votre divine volonté! » Trois jours plus tard, on amena le fonctionnaire en question, complètement ivre, devant le qâd'i qui le condamna à recevoir le châtiment règlementaire. Voilà l'un des miracles faits par ce saint homme qu'Allâh ait pitié de lui!

Nos 55 et 56. — Le juriste El-Maqqari Abou 'Abd Allâh El-Mostâwi et son neveu Abou Moh'ammed 'Abd El-Wâh'id enseignaient tous deux le Qoran gratuitement, ne voulant, comme unique

<sup>(1)</sup> Cette notice biographique a été reproduite par BARGÈS (Tlemcen, 391).

récompense, que celle que leur donnerait Allâh, le Très-Haut. Ils furent les premiers de leur époque dans la science des successions et comptent au nombre des dévots les plus vertueux — qu'Allâh les comble de sa miséricorde.

Nº 57. — Le juriste, plein de vertu et de piété, Abou 'Abd Allâh ben el-Balad', fut l'un des plus grands saints dont la vie a été toute de privations; son vêtement était de laine grossière et l'orge sa nourriture habituelle. Avec ce qu'il gagnait en copiant des manuscrits, il achetait de l'orge et en distribuait la plus grande partie en aumônes.

Son tombeau — puisse le saint homme qu'il renferme, jouir de la miséricorde d'Allâh — se trouve dans l'oratoire dit Masdjid Çâlih', à El-'Obbâd.

Nº 58. — Le juriste et mathématicien, la perle de son époque, Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Yah'îa ben el-Fakhkhâr<sup>(2)</sup> était d'une famille dont les membres s'étaient illustrés dans les fonctions du culte et de la justice. Né à Marrâkoch, il se plaça à la tête de ses contemporains par ses connaissances dans les sciences de raisonnement<sup>(3)</sup>, par ses poésies admirables et sa belle écriture. Il mourut à Tunis lors de la grande épidémie de peste de l'année 749 (1348-49).

Nº 59. — Le disciple du précédent, le juriste Abou-'L-H'ASAN — P. 91 — 'ALI BEN AH'MED, connu sous le nom de Ibn el-Fah'h'âm (h), fut le

<sup>(1)</sup> Le personnage nommé : (هندن ابلان) إبن ابلان par l'auteur du Bostân (597) ne saurait être confondu avec celui-ci, que nous n'avons trouvé mentionné nulle part.

<sup>(2)</sup> On a remarqué que l'un des Mss. donne la leçon En-Nadjjàr (au lieu de El-Fakhkhår) qu'a suivie aussi, d'après son manuscrit, Bargès dans son Complément, p. 217-218. La chronique de Zerkechi (p. 73) fait mourir, cette même année 749, à Tunis également, un nommé Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben Yah'la ben 'Omar Mo'firi, surnommé Ibn el-H'abbàb. Rappelons encore que l'épidémie de peste dont il est question dans ce paragraphe est également signalée par Qaïrowāni, tr., 247.

<sup>(3)</sup> Les Sciences de raisonnement (العلوم العفلية)) par opposition aux sciences traditionnelles ((العلوم النفلية)). Sur les sciences et leurs diverses espèces, on pourra lire Prolegom., tr., t. xx, p. 425 et suiv.

<sup>(4)</sup> Nous avons suivi la leçon du Ms. de Paris et de l'abbé Bargès (in Comp., 217; Tlemcen, 375). Le Bostàn ne parle pas de ce personnage; à l'époque d'Ibn Martam, la Mangana n'existait du reste plus.

plus savant de notre temps, dans les sciences mathématiques. Il appartenait à une vertueuse famille et c'est lui qui appliqua ses connaissances en mathématiques à la construction de la « Mangâna » (1) connue du Maghrib tout entier. A cette occasion, il fut récompensé par les rois de ce pays, qui lui servirent une rente de mille dinars d'or, fournie par les gouverneurs des provinces.

- Nº 60. Le vertueux cheîkh et saint homme, Abou Yoûsor Ya'Qoûb ben 'Ali eç-Çanhâdji de la famille des Beni 'Alannâs ben H'ammâd, rois d'El-Qal'a<sup>(2)</sup>. Homme pieux et vertueux, il pratiqua l'ascétisme et fit des miracles. Il fut le maître des Tlemceniens dans l'art de lire le Qoran selon les différentes lectures, et fut un sûr intercesseur auprès d'Allâh. Sa tombe se trouve dans l'espace compris entre les remparts à l'endroit appelé El-Mardj<sup>(3)</sup>, en dehors de la porte Bâb el-Djîyâd, tout près du fossé (d'enceinte de la ville). Ce tombeau est un but de pèlerinage.
- Nº 61. Le fils du précédent, professeur vénérable et saint homme, craignant Dieu, Abou Zaīd 'Abd er-Rah'mân, réunit en lui la foi (solide) et la science.
- Nº 62. Le fils du précédent, Abou Yoûsof Yaûqoûb BEN 'Abd ER-Rah'mân, se place hors de pair par ses qualités morales, sa civilité, sa bravoure et sa science.
- Nº 63. Le frère du précédent, Moh'ammed ben 'Abd er-Rah'mân, fut l'égal de son frère Abou Yoûsof Ya'qoûb, par ses vertus et sa piété.

<sup>(1)</sup> Sur cette horloge sonnante (Mangàna ou Mandjàna), voyez Tenesi, Ms., f. 66 recto; tr. Bargès, p. 75; Tlemcen, 368; Souvenir d'un voy. à Tlemcen, 375; Comp., 206 et 218. Sur les horloges en général chez les musulmans, voyez P. Dan: Histoire de la Barbarie et de ses corsaires, Paris, 1637, p. 222; Ali Bey: Voyages en Afrique et en Asie, Paris, 1814, 1, p. 43-44; Doutté: Les Minarets et l'appel à la prière, Alger-Jourdan, 1900, p. 10-11.

<sup>(2)</sup> Les Beni 'Alannàs ben H'ammàd règnèrent à El-Qal'a voyez (B. Ghànya, p. 46, note 2); puis à Bougie, pendant un siècle (454 à 547 = 1062 à 1152 J.-C.). Voyez Berb., tr., II, 47 à 59.

<sup>(3)</sup> On désigne encore sous ce nom, à Tlemcen, un endroit situé dans le voisinage de la gare et non loin de la route actuelle de Bel-Abbès. Rappelons qu'il existe un tombeau de saint connu sous le nom de Sidi 'Abd Allàh el-Mardj, entre la gare de Tlemcen et la route qui descend à AIn-Témouchent.

- Nº 64. Le saint, qui fut remarquable dans la science des h'adîts, le pieux Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Qat'owâl, compta au nombre des plus grands d'entre les pontifes célèbres.
- Nº 65. EL-Hâdji Abou 'Abd Allâh Moh'ammed el-Maçmoûdi fut un saint homme et un savant. Il fit le pèlerinage et mourut dans le Sahara de Qolîç en l'an 724 (1323-24).
- Nº 66. Notre maître, le savant cheîkh Abou 'Abd 'Allâh P. ev Moh'ammed ben Ibrâhîm, el-Aīli(1), était un homme instruit. C'était le plus jeune d'une famille illustre dans le métier des armes. Il reçut à Tlemcen, sa ville natale, les leçons des deux

<sup>(1)</sup> Moh'ammed ben Ibrahim ben Ah'med el-'Obbadi et-Tilinfsani, connu sous le nom d'EL-AILI. Au lieu de ce dernier ethnique, on rencontre souvent El-Abbéli, El-Abbély ou El-Obolli, etc., chez les auteurs orientaux ou occidentaux qui ont parlé de ce personnage. (Voyez, par exemple: Berb., éd., 11, 131, 136, 138; tr., 368, 376, 379; Journ. asiat., janv.-fev. 1844, p. 29; BARGES, Comp., p. 25; Ez-Zerkechi, éd., p. 75 et tr., p. 137, etc.). Nous avons préféré la leçon El-Aili donnée par l'un de nos manuscrits et par deux copies du Bostân (Ms. Marçais, p. 445 et MS. de Si Ah'med bel Bachtr, p. 121). On retrouve encore cette leçon El-Aïli (El-Ayli) ap. Ez-Zerkechi, éd., p. 106; tr., p. 197. L'auteur du فال ابن خلدون : Bostan indique en ces termes l'origine de cet ethnique -Du reste, voici quel . اصله من الاندلوس (sic) من اهل ايلية من بلاد انجوب ques renseignements biographiques qui manquent dans les traductions ayant parlé d'El-AIli; ils sont tirés du Bostan : « Le savant imam était l'homme le plus instruit dans les sciences de raisonnement. Son illustre élève, El-Maqqari, a dit qu'il était, de tous ses concitoyens, unique en valeur et qu'il touchait à la perfection dans les sciences de raisonnement. Ibn Khaldoun ('Abd er-Rahman) a dit à son tour que ce savant était d'origine espagnole ; sa famille avait habité Alliya, dans l'Espagne intérieure; son père et son oncle paternel avaient quitté Alliya pour venir se mettre au service du roi de Tlemcen. Là, le père de Moh'ammed avait épousé la fille du qâd'i Moh'ammed ben Ghalboûn et en avait eu son fils Moh'ammed. Celui-ci est élevé à Tlemcen, sous la direction de son grand-père le qàd'i... Il étudie avec ardeur et se fait déjà remarquer. . Il part pour le pélerinage et va prendre le bateau à Tunis pour Alexandrie; il se trouve indisposé; on lui conseille d'absorber du camphre et sa raison se trouble; il va visiter Micr, où sont des savants renommés comme Ibn Daqiq el-'Aid, Ibn er-Raf'a, Ec-Cafi el-Hindi, Et-Tabrizi, etc., mais son regard arrive à peine à distinguer les silhouettes de ces personnages. Il fait le pélerinage et revient à Tlemcen: son dérangement cérébral lui passe et il se livre à l'étude avec acharnement. Le roi de Tlemcen voulant le contraindre à enseigner, il s'enfuit à Fez, puis à Marrakoch, où il continue à étudier ; professe ensuite et s'acquiert une grande estime auprès de rois mérinides. Il suivit Abou-'l-Hasan à Tunis, puis revint en Occident. Il mourut à Fez en 757; il était né en 681 (1282-83 J.-C.) » L'auteur du Bostan donne encore d'autres détails sur ce savant Tlemcenien, dont la biographie occupe les pages 145 à 456 du Ms. Marçais, et 121 à 124 du Ms. de Si Ah'med bel Bachir. Voyez encore, à propos de l'ortographe El-Aili: Comp., p. 207, note 1.

savants professeurs Abou Zaīd et Abou Mousa, les fils de l'Imâm. Il eut pour maître, à Marrakoch, Abou-'l-'Abbas Ah'med ben el-Banna et partit pour El-'Irâq sous le costume des faqirs errants. Là, et dans les autres contrées de l'Orient, il rencontra des savants, dont il suivit les leçons, puis il revint (à Tlemcen).

Le sultan Abou H'ammou, fils du sultan Abou Sa'td le prit à son service et lui confia la charge de qaïd des Beni-Râchid, dont le territoire faisait partie du royaume (de Tlemcen). Le chetkh (El-)Aïli, ne voulant pas occuper ce poste, quitta le roi pour aller s'établir dans les montagnes des Haskoùra', auprès de 'Ali ben Moh'ammed ben Târoùmît. Il s'adonna alors à l'étude et réunit les livres (dont il avait besoin) (2). Il travailla chez ce prince avec tant d'ardeur qu'il surpassa ses contemporains dans les sciences de raisonnement. C'est au point que je ne connais pas un juriste de valeur (parmi nos contemporains) qui ne l'ait eu pour maître. Il mourut à Fâs (Fez) en dsou-'l-qa'da 757 (octob.-nov. 1356) — qu'Allâh lui accorde sa miséricorde et soit satisfait de lui.

Nº 67, — Le juriste, notre très savant maître Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Ah'med ech-Charîf el-H'asani (3) fut un des hommes les plus parfaits dans la science et dans la piété. Ses connaissances portaient à la fois sur les sciences rationnelles et traditionnelles, qu'il possédait à fond. Il eut pour maîtres les deux cheîkhs Abou Zaïd et Abou Moûsa les fils de l'Imâm, ainsi que notre professeur Abou 'Abd Allâh el-Aïli, et d'autres. Il atteignit au point le plus haut, auquel on puisse aspirer dans les connaissances humaines et fut un parfait orateur. Il a été l'homme le plus remarquable de son époque — qu'il jouisse de la miséricorde d'Allâh. Il mourut (le 4) dsou-'l-h'idjja, dernier

<sup>(1)</sup> Cf. Bekri, page 152 in fine; IBN KHALDOÛN (Berb., tr., 1, 169 et 11, 117).

<sup>(2)</sup> Cette phrase est remplacée chez Bargès (Comp., p. 26) par : ...(Teroumit), qui lui avait écrit maintes fois de venir le trouver pour lui enseigner les sciences.

<sup>(3)</sup> Selon l'auteur du Bostán (p. 333), il s'appelait : Moh'ammed ben Ah'med ben 'Ali ben Moh'ammed ben 'Ali ben Moh'ammed ben El-Qàsim ben H'ammàd ben 'Ali ben 'Ali ben Aliàh ben Mimoùn ben 'Omar ben Idris ben 'Ali ben Abi Tàlib. Mais la famille de ce personnage, au dire de 'Abd er-Rah'màn Ibn Khaldoùn, ne parlait jamais de sa noblesse. Bargès a donné la traduction de la biographie de ce personnage, d'après le Bostán (Ct. Comp., 161 et s.). Voyez encore ibid., 159; Tlemcen, 334-335; Tenesi, MS., fe 69 verso; tr., p. 78 et s.; Zerkechi, id., p. 106; tr., p. 107; Journ. asiat., janv.-fév. 1844, p. 47.

mois de l'an 771 (1er juillet 1370). Notre seigneur, le Commandeur des Musulmans Abou H'ammou — qu'Allah l'assiste — ordonna qu'il fût enterré auprès de la tombe de son père, le mawla Abou Ya'qoùb, pour que le voisinage de ce noble défunt fût une source de bénédictions pour le souverain inhumé là.

- Nº 68. Le fils du précédent, le juriste Abou Moh'ammed 'Abd Allâh'(1), compte au nombre des grands jurisconsultes et des plus remarquables professeurs de notre époque. Ses connaissances embrassaient les sciences mathématiques, expérimentales et le droit. Qu'Allâh le bénisse.
- Nº 69. Le qâd'i très honnête Abou 'Abd Allâh Mo'ham—— P. 6A— MED BEN Ah'MED BEN MOH'AMMED EL-Maqqari(2), a sa place marquée parmi les plus grands savants, parmi les juges intègres, pieux et justes. Il appartenait à une famille de jurisconsultes et de professeurs; il fut nommé qâd'i de la communauté de Fâs. Sa conduite a été digne d'éloges. Il mourut à Fâs l'an 756 hég. (1355-56 J.-C.).
- Nº 70.— Le cousin du précédent, le qâd'i Abou L-H'ASAN 'ALI, homme instruit et pieux, remplit à l'heure actuelle les fonctions de qâd'i de Tlemcen. Bienveillant et vertueux, il suit le chemin que lui ont tracé de pieux devanciers; ses jugements sont marqués au coin de l'équité. Qu'Allâh le bénisse.
- Nº 71. Le juriste Abou Zakarya Yahy'îa ben 'Açfoûr compte parmi les qâd'is (remarquables) par leur probité, leur foi et leurs qualités.
- Nº 72. Le célèbre juriste et qâd'i intègre Abou Ish'ÂQ Ibhâhîm ben 'Ali ben Yah'îa, compte parmi les plus illustres qàd'is, en raison de sa foi et de ses belles qualités.

<sup>(1)</sup> L'auteur du Bostan donne une longue biographie de ce personnage, dont la naissance (748 hég.) fut annoncée à son père dans un songe. Il mourut en çafar 792 (janv.-fèv. 1390) dans un naufrage, alors qu'il revenait de Malaga à Tlemcen (Cf. Bostan, p. 237-246; Comp., p. 195-204).

<sup>(2)</sup> Cf. Autobiographie d'Ibn Khaldoun, ap. de Slane, in Journ. asiat., janv.-féw. 1844, p. 47.

- Nº 73. Le pieux juriste, qui vécut retiré du monde, Abou-'L-H'ASAN 'ALI BEN MOH'AMMED BEN ZÂGHOU<sup>(1)</sup> fut un des grands saints restés célèbres. Ses descendants, aujourd'hui, sont des gens probes et honnêtes qu'Allâh les bénisse.
- Nº 74. Le juriste d'une mémoire remarquable, Abou Moûsa EL-Вокная, mérite de figurer parmi les jurisconsultes éclairés dans la science des traditions et les hommes pieux et vertueux de notre époque.
- Nº 75. Le professeur et juriste éclairé, Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben 'Abd en-Noûr fut un maître dans la science du droit, un homme instruit dans la jurisprudence et austère dans sa foi. Il fut nommé qâd'i (de Tlemcen), sa ville natale. Son équité, l'aménité de son caractère ont rendu sa vie digne d'éloges. Il mourut puisse-t-il jouir de la miséricorde d'Allâh au cours de la mission dont il fut chargé à Tunis, en compagnie du sult'an Abou-'l-H'asan (2): il était alors qâd'i de Tlemcen.
- Nº 76. Le frère du précédent, le juriste Abou-'l-H'ASAN(3)

  ('Ali) homme instruit vertueux et généreux, fut investi des fonctions de qâd'i de Tlemcen, sa patrie, en remplacement de son
  frère (Moh'ammed, pendant la durée de la mission confiée à ce
  dernier et dont il a été question dans la notice précédente). A la
  mort de celui-ci, Abou-'l-H'asan fut nommé titulaire de cette
  charge. Il fut également qâd'i d'un grand nombre de villes du
  Maghrib et s'acquitta de ses fonctions avec équité; il fut admis
  dans la société des souverains. Il fit le pèlerinage avec son fils

   r. 99 et sa famille. En arrivant à la Ka'ba qu'Allâh ennoblisse ce
  temple il mourut exténué par le jeûne auquel il s'était soumis.
  Il s'affaissa subitement en poussant un cri et perdit connaissance.
  Les pèlerins l'emportèrent dans cet état et firent avec lui les
  (sept) tournées réglementaires (autour de la Ka'ba). Il mourut

<sup>(1)</sup> Les Tlemceniens vénèrent encore aujourd'hui, à Agàdir, le tombeau d'un saint nommé Ben Zaghou. Il y a à Tlemcen, du reste, une famille de ce nom.

<sup>(2)</sup> A la suite de son expédition contre l'Ifriqiya, le souverain mérinide Aboul-H'asan fit son entrée à Tunis le 8 djournàda II 748 (Ez-Zerkechi, tr., p. 126; EL-Qaïrowāni, tr., p. 245).

<sup>(3) &#</sup>x27;Ali ben 'Abd en-Noùr était un ascète et un dévot, qui compta parmi les plus grands savants de Tlemcen. Il mourut à La Mekke (Cf. Bostán, p. 295).

pendant ce trajet — qu'il jouisse de la miséricorde d'Allâh — et fut enterré à La Mekke. Son fils habite aujourd'hui Miçr, où il compte au nombre des savants juristes malékites. Il se nomme Abou 'Abd Allâh Moh'ammed.

- Nº 77. Le saint, le vertueux Abou-'L-H'ASAN 'ALI BEN En-Nadariya mena la vie ascétique, s'occupant exclusivement de songer à l'autre monde. Son tombeau est voisin de celui du Commandeur des Musulmans, Abou Yah'ia Yaghmoràsan, qui espérait que ce voisinage serait pour lui une source de bénédictions (1).
- Nº 78. Le vénérable saint Abou Ya'qoùb Yoùsof ben 'Abd el-Wâh'id el-Maghrâwi<sup>(2)</sup>, l'homme de son époque le plus versé dans la connaissance de la loi, fut un saint réputé pour sa foi, sa haute valeur, la bénédiction attachée à sa personne, et le don de double vue qu'il possédait. Au surplus, ses qualités sont connues de tous les Tlemceniens. Son tombeau se trouve à 'Aīn-Wānzoūta, en dehors de la porte Bâb el-Djīyād. Puisse-t-il jouir de la divine miséricorde.
- Nº 79.— L'ami de Dieu, le pieux ascète Abou Zakarya Yah'îa Ben Idghioùs, notre contemporain, a renoncé aux plaisirs de ce monde pour s'adonner exclusivement à la prière. Il ne quitte jamais sa demeure, pour pouvoir se livrer entièrement à l'adoration d'Allâh. Les vœux que l'on fait par son intermédiaire sont exaucés, et ses bienfaits sont manifestes. Qu'Allâh nous le rende favorable.
- Nº 80. Le juriste Abou-'L-'Abbâs Ah'med ben 'Ali ben Ah'med el-Qaīsi<sup>(3)</sup>, connu sous le nom d'El-Mochawwich, à la fois savant et homme d'action, était d'une famille noble et illustre. Il a acquis une réputation de foi et de piété.

<sup>(1)</sup> Ce fait est rapporté par Bargès (Tlemcen, p. 431; Comp., p. 17).

<sup>(2)</sup> Ce personnage est appelé Ya'qoùb ben Yoùsof ben 'Abd el-Wàh'id par l'auteur du *Bostân* (p. 601 in princ. et Ms. de Si Ah'med bel Bachir, p. 158). La biographie qu'en donne Ibn Mariam est un abrégé de celle-ci.

<sup>(3)</sup> Cl. Bostán, p. 57. Ce personnage ne saurait ètre confondu avec celui qui figure : ous les noms de Ah'med ben 'Ali ben Ah'med ben Yah'ta ben Aflah' ben Zarqoùn el-Qaïsi, dans le Modjam, n° 21.

- Nº 81. Le fils du précédent, le juriste très instruit Abou-'L-'Abbâs Ah'med, l'un des plus grands jurisconsultes et des qâd'is honnêtes est notre ami.
- Nº 82. Le petit-fils de Abou-'l-'Abbâs (N° 80), Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Moh'ammed ben Ah'med, juriste éminent, homme pieux et vertueux, a été choisi par notre maître, le Commandeur des Musulmans, pour remplir les fonctions de secrétaire de l''Alama (1) et pour lui servir de confident. Ensuite, le souverain l'a nommé receveur des finances, en raison de la confiance que lui inspirait la probité et la ferveur religieuse de ce personnage qu'Allâh le bénisse!
- P- II Nº 83 Le juriste remarquable, le savant et le pieux Abou Zakarya Yah'îa ben 'Abd Allâh ben 'Abd el-'Azîz ben Rah'- moûn, qu'il convient de placer parmi les qâd'is intègres, pieux et bienveillants.
  - N° 84. Le fils du précédent, le qâd'i Abou-'L-'Abbâs Aн'мер, compte au nombre des qâd'is réputés pour leur équité, leur perspicacité, leur foi solide et leur énergie.
  - Nº 85. Le juriste Abou Zaïd 'Abd er-Rah'mân ben Ibrâhtm ben 'Abd Allâh ben Moh'ammed ben 'Abd el-Aztz, mentionné ci-devant, forma, avec le reste de sa famille, jusqu'à nos jours toute une série de savants et de gens honorables, probes et vertueux.

L'un d'entre eux occupa les fonctions de secrétaire à la cour du Commandeur des Musulmans, notre maître Abou H'ammou—qu'Allâh l'assiste!

Nº 86. — Le qâd'i Abou 'Otsmân Sa'îd ben Moh'ammed el-'Oqbâni, le plus distingué de son illustre famille, homme de talent, a joui d'une haute réputation, en raison de son érudition, de l'étendue de ses connaissances dans les diverses sciences et de son intelligence. Il est à la fois habile calculateur et fort

<sup>(1)</sup> Sur ces fonctions, voyez *Prolégom.*, tr., xx, p. 63 et s. On sait que Yah'la Ibn Khaldoùn fut, lui aussi, chargé du dépôt de l''Alama à la cour d'Abou H'ammou II.

en géométrie. Il a été qâd'i de la Djom'aa à Tlemcen, Bougie, Marrâkoch, Salé (Sla), Oran, Honeïn. Dans ces différents postes, il occupa son emploi avec une équité et une dignité dignes d'éloges. Il est actuellement prédicateur à la grande mosquée de Tlemcen<sup>(4)</sup>.

N° 87. — Le juriste et lettré Abou Abd Allâh Moh'ammed Ben el-Banna<sup>(2)</sup>, littérateur et poète, a composé de charmantes pièces de vers, parmi lesquelles on peut citer la suivante:

# [BASIT']

« Des plaisirs, une gracieuse belle, un luth et l'ivresse de l'amour, 6 nuit dans laquelle j'avais tout cela, reviens donc!

a Ramène-moi la jeune gazelle, dont les flancs vibraient de plaisir! O nuit! N'as-tu pas serti son visage (resplendissant) comme la pleine lune que supporte un rameau flexible?

« (Cette belle) se rendrait-elle coupable d'une faute, que ses qualités se chargeraient de l'effacer! Elle est auprès de la Beauté un intercesseur toujours agréé.

« Lorsque je la questionnais sur le fluide enivrant (que répandait) l'éclair de ses (prunelles), elle cachait son (œil) noir sous ses paupières d'albûtre.

« Si je lui parlais des mèches de cheveux qui lui couvraient le cou, elle me disait : « Ce sont ces grappes qui produisent le fluide (qui vous enivre) ».

Ibn el-Banna est également l'auteur d'une Mowachchah'a (3) — P. 71 — d'une grande finesse d'harmonie et de composition.

Voici cette pièce:

<sup>(1)</sup> Cette biographie a été traduite par Bargès (Comp., p. 114-115). Voyez encore: Bostân, 214 et suiv. (et la traduction sommaire de ce passage du Bostân ap. Comp., p. 115-116); Dibâdj, p. 129 in princ.; BROSSBLARD, in Rev. afric., novembre 1861, p. 113 et suiv.; Sa'id ben Moh'ammed, selon El-Wancharisi (cit. in Bostân, p. 216-217) naquit en 720 et mourut en 811 = 1408-9 J.-C. Bargès (in Comp., p. 117), qui cite ce passage d'El-Wancharisi, donne la date de 781 au lieu de 811.

<sup>(2)</sup> Voyez Bostán, p. 476.

<sup>(3)</sup> Ce genre de poésie a été inventé par les Arabes d'Espagne au III siècle de l'hégire. Sur la Mowachchah'a voyez Maqqari, éd. Qaire, 195 et passim., t. IV; Dozy: Supp. au Diction., s. v.; Fagnan: Hist. des Almohades, p. 256, n. 2; Al-Mostat'raf, tr. Rat, II, p. 555 et note 1; et surtout Hartmann: Das arabische Strophen Gedicht, 1 vol. in-8°, Weimar, 1898.

- « (O toi), qui offres, au-dessus (d'un corps fait) du fier basilic, (un visage comparable à une lune éclairant le monde et qui répand sur les cavaliers sa douce lumière au milieu des ténèbres!
- « (O toi), dont la joue maquillée ressemble à un admirable jardin orné de grappes de raisin!
- « (O toi), dont le visage, avec les mèches frisées (des cheveux) ressemble à un gracieux dessin !(1)
- « (O toi), dont les gencives forment à des (dents de) perles, une sorte de conque dans laquelle elles ont poussé!
- « (Ces gencives sont comme) un pâturage qu'embellit le corail et qu'arrose (une salive douce comme) le miel; lorsqu'elle coule généreusement pour (celui, dont) le cœur se consume, elle éteint l'incendie (qui le brûle)!
- « (O toi), dont le visage est une pleine lune répandant son éclat sur le monde et fascinant mon cœur!
- « (O toi), dont les yeux se sont ligués pour inspirer l'amour et provoquer mes larmes!
- « Tu ressembles à l'antilope par ta pure beauté et par ta légèreté; tu en as vraiment l'allure!
- « (Ton odeur est), pour qui peut la respirer, celle du musc répandu sur un lis fraîchement éclos exhalant des parfums pareils à ceux du paradis de Rid'owân.
- « Depuis ton départ, 6 lune, je suis prostré et dans un état navrant!
- « O ma compagne, qui passes tes nuits à ranger des perles et à accorder ton luth!
- « Si tu as pu ignorer mes larmes abondantes comme la pluie, parle ou bien veille!
- « Interroge l'aile des ténèbres à propos de ma douloureuse angoisse, elle te renseignera sur ce qui fait couler mes larmes ou cause mon insomnie!
- P. Ir « L'éloignement (de cette belle) fait naître ma douleur et son retour mes larmes : cela est (mon) mal ; ceci (ma) guérison !
  - « Son cœur est un roc et son corps un gracile rameau! l'un est dur et l'autre tendre!
  - « Sa croupe est charnue et sa taille fine ! celle-ci (frêle comme le) roseau et celle-là puissante!

<sup>(1)</sup> J'ai cité ces vers dans une note du Journ. asiat., mars-avril 1903, p. 355.

« La blancheur de son cou peut se comparer à celle de ses dents séductrices ; sa prunelle (à elle seule) semble occuper l'œil (tout entier) à demi caché par les paupières.

« O mon compagnon, lorsque l'objet de mon amour sera devant moi, fais circuler à la ronde les coupes généreuses!

« De ce vin, que versait (jadis) l'habile main de la femme, à la taille élégante, au regard à demi voilé!

« (De celle dont) les lèvres répandaient une salive pareille au nectar (tasmin) parfumé de musc.

« (Ce vin) emplissait des (coupes semblables aux) brillantes étoiles; il ressemblait à la lumière rouge du crépuscule; il était de la couleur de la rose ou de mon sang le plus pur; il était éclatant!

« O mon amante, qui occupes ma poitrine comme le ferait une plante admirable qu'Allah y aurait fait grandir!

« (O toi), dont le regard aurait captivé et charmé la gazelle et l'antilope,

« Dis-moi comment j'aurais pu partir sans l'amour et la souffrance que tu as éveillés en moi!

« (Dis-le moi), toi qui es capable de faire rougir de honte, au milieu de leur feuillage, les graciles branches du saule égyptien (Ban)! toi, dont la noire prunelle séduit la gazelle et l'antilope! »

Nº 88. — Le qâd'i Abou Moh'ammed 'Abdoûn ben Moh'ammed El-H'abbâk (1) était prédicateur; il occupa aussi le poste de chambellan du Commandeur des Musulmans Abou Yah'ia Yaghmorâsan, et les souverains almohades lui firent même des représentations à ce sujet. Il était bon conseiller et habile politique. Les descendants qu'il a à Tlemcen occupent différentes branches honorables du commerce.

Au nombre des hommes qui, par la faveur divine, vinrent habiter Tlemcen et y moururent, nous citerons :

Nº 89. — Le saint cheîkh Abou Moh'ammed 'Abd es-Salâm — p. r9 — ET-Toûnsi<sup>(2)</sup>, auprès de qui fut enterré (plus tard) le cheîkh

<sup>(1)</sup> Cette biographie a été traduite par Bargès, dans son Complément, p. 15.

<sup>(2)</sup> Cette biographie, traduite par Bargés, figure in Tlemcen, p. 274.

Abou Median. Il reçut, à Aghmât, les leçons de son oncle paternel, 'Abd el-'Azîz, puis vint à Tlemcen, où il vécut détaché du monde : ce fut un savant et un ascète. Il ne s'écarta jamais de la vérité religieuse et personne, à cet égard, ne pourrait lui adresser de reproches. Vêtu de laine, il se nourrissait d'orge, qu'il semait et récoltait lui-même, et de tortues de terre<sup>(1)</sup>. Telle fut sa vie, jusqu'au jour où Allâh le rappela au sein de sa miséricorde. Il fut enterré à El-'Obbâd.

Nº 90. — Le cheîkh, l'ami de Dieu, le pôle des savants, le maître des maîtres, Abou Median Cho'îb ben el-H'osaïn el-Ançâri<sup>(2)</sup>, tirait son origine de Qat'yâna<sup>(3)</sup>, village des environs de Séville. Il passa en Maghrib et reçut à Fàs les leçons du cheîkh Abou-'l-H'asan 'Ali ben H'erzhem; il fut revêtu de la khirga par le cheikh Abou 'Abd Allah ed-Daggag et fut initié aux théories du mysticisme par le cheîkh des cheîkhs, Abou Ya'za — qu'Allâh en soit satisfait — jusqu'à ce qu'il atteignit la connaissance complète [waçala], parfaite [adraka] et très nette [h'aqqaqa] (des doctrines mystiques). Alors, Abou Median partit pour l'Orient, avec la permission de son maître. Il s'établit (d'abord) à Bougie, y devint célèbre et sa réputation grandit dans la province. (Le souverain almohade) Ya'qoùb el-Mançoùr ben Yoûsof el-'Asri ben 'Abd el-Moùmin ben 'Ali, ayant entendu parler de la situation d'Abou Median, lui envoya un messager, muni de pleins pouvoirs, en l'an 594 hég. (1197-98 J.-C.). A cette nouvelle, les élèves du

<sup>(1)</sup> Le chetkh Ed-Damiri (H'ayat el-H'ayawân el-Kobra, Qaire, 1316 hég.,t. 11, p. 20-21) dit que certains musulmans considèrent la chair de la tortue de terre comme défendue, mais que le plus grand nombre admettent qu'il est permis d'en manger. L'auteur du Kitâh el-Istibçâr signale certaines peuplades musulmanes de l'Afrique qui mangent la tortue (cf. p. 191 et 205).

<sup>(2)</sup> M. R. Basset a cité dans la note 2 (p. 219) de Nédromah et les Traras les principaux ouvrages donnant des renseignements sur ce personnage. On peut y ajouter encore: Silowat el-Anfás, éd. Fàs, 1, 364; MAQQARI, éd. Leyde, 1, 829 et 884; Ms. de la Médersa de Tlemcen, n° 21, f° 106 recto; Qart'às, éd. de Fàs, 1303 hég., p. 194 (édit. non paginée); Qart'às, tr. Beaumier, 385-386; Bou Râs: Voyages extraordinaires, 1° 90, v°, de mon Ms. B, et tr. Arnaud, p. 88-89.

<sup>(3)</sup> L'orthographe que nous avons suivie فطيانة est donnée par l'un des manuscrits dont s'est servi Tornberg pour son édition du Qart'âs, et par Francisco Antonio Moura (in Historia dos Soberanos mahometanos, Lisboa, 1828, p. 296). On lit encore: Qatnyana (فطنيانة) in Qart'âs (èd. citée) et dans un manuscrit de Tornberg (de l'èd. du Qart'âs); on trouve enfin Qat'nana (فطنانة) in Qart'âs, éd. Tornberg, et Sathmana (in Qart'âs, tr. Beaumier, loc. cit.).

saint homme furent navrés et celui-ci leur dit : « Je n'attendrai pas (ce messager) », (et il partit). Lorsqu'il atteignit Tlemcen, un village de la banlieue le charma et il en demanda le nom. « El-Obbåd »; lui répondit-on. — « Quel endroit (admirable) pour (y dormir) le (dernier) sommeil », dit-il. Le jour même il tomba malade et mourut. Ce fut là même qu'il fut enterré(1). Parmi ses révélations et ses hautes qualités, nous rappellerons, entre autres, ce qui eut lieu entre lui et l'un de ses élèves. Celui-ci s'était mis en colère, pendant la nuit, contre sa femme, avait brisé la vaisselle de la maison et se proposait de divorcer. Après cette scène, l'élève en question vint au cours du maître, qui le retint après le départ des autres auditeurs et lui dit : « Conserve ta femme et crains Dieu! — « O monseigneur, reprit l'élève, par Dieu, je n'ai conté mon affaire à personne! (comment en avezvous connaissance?) » — « Tu es entré à la mosquée, s'écria Abou Median, et tes intentions étaient écrites sur ton burnous: - P. 78 c'est ainsi que je les ai connues. Allons! comment l'un de vous peut-il se laisser aller à la colère, au point de briser la vaisselle de sa maison, sacrifiant ainsi son bien? Pour ta punition, tu remplaceras ce que tu as brisé, et ne recommence plus! (2) »

<sup>(1)</sup> Voici comment l'auteur du Bostan (Ms. Marçais, p. 232; Ms. Si Ah'med bel Bachir, p. 66) raconte cet événement : « (Abou Median fuyant de Bougie), arriva (avec ses compagnons de route) dans la banlieue de Tlemcen (à un endroit que les Tlemceniens disent être Takbalet) d'ou apparaissait, de loin, la Râbit'a (s. c. m. Cf. Doutté : Les Marabouts, p. 30 et note) d'El-Obbad. Il dit à ses compagnons: « Oh! le bel endroit pour le (dernier) sommeil! » Il tomba malade en arrivant sur les bords de l'Isser (Ms. M : يستر; Ms. Si Alt'med : إيسر) ; l'état du malade ayant empiré, on dût s'arrêter la. Ses dernières paroles furent : « Allah est la Vérité », et il mourut (594 hég. = 1197-98 J.-C.). On le transporta à El-Obbad, où il fut enterré dans le cimetière réservé aux saints hommes et aux grands mystiques, au milieu d'une affluence de Tlemceniens ».

<sup>(2)</sup> Ce miracle est rapporté par Bargès (Tlemcen, p. 291) qui ne dit pas traduire Yah'ia Ibn Khaldoùn.

La plupart des auteurs musulmans, qui ont parlé de la vie d'Abou Median, ont mentionné le Nadjm et-tsâgib d'Abou 'Abd Allah Moh'ammed Ibn Sa'd; cet ouvrage est aujourd'hui perdu, mais j'en ai signalé plus haut un extrait assez important (voyez supra, introd., p. x, note 3). L'abbé Bargès (Comp., 473), a cru devoir attribuer au cheikh Es-Senoùsi cet extrait du Nadjem et-tsâqib, auquel il donne le titre de « Raudato'l-Nasrin (le parterre des roses blanches) ou les vertus et qualités des quatre derniers illustres personnages ». Ailleurs (ibid., 335), il intitule cet ouvrage « Raudet el-Nisrin » et lui donne Ibn Sa'd pour auteur. Mon collègue, M. Destaing, professeur à la Médersa de Tlemcen, prépare actuellement, d'après le seul manuscrit de Si Ahmed bel-Bachir, une édition de ce texte avec traduction et notes.

Un autre élève d'Abou Median, le cheîkh Abou Moh'ammed Çâlih' — qu'Allâh nous fasse profiter de ses prérogatives — avait, à plusieurs reprises, demandé un jour, au maître, la permission d'entrer dans le four où l'on cuisait le pain des pauvres, prétendant être à l'épreuve des flammes. Abou Median se refusait à lui donner la permission. Comme l'élève insistait, il lui dit enfin: « Entre dans le four! », et il y pénétra. Au bout d'un moment, le cheîkh, après avoir rappelé l'obéissance de cet élève, en envoya un autre, voir (ce que devenait le premier, dans le four). Ce second élève trouva, au milieu des flammes et du feu étincelant, son camarade assis; il avait froid et n'était nullement incommodé; son front seul était mouillé de sueur. Qu'Allâh soit satisfait d'eux tous!

Et-Tàdili, dans son (livre intitulé) *Et-Tachowoûf*, a rapporté un grand nombre de nobles vertus d'Abou Median, vertus qu'il serait impossible de compter, ni d'exposer.

Mon camarade, le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Ah'med ben Ismâ'îl ben 'Ali el-Omowi, connu sous le nom d'En-Naqqâch, l'un des hommes les plus intègres de la ville et des plus forts dans l'art de psalmodier le Qoran dans les sept lectures, m'a raconté, d'après le vieux cheîkh Abou 'Abd Allâh ben Dâwoùd, lequel tenait ce récit de Bilâl l'Abyssin et serviteur du vénérable Abou Medîan — qu'Allâh soit satisfait du saint homme — que le cheîkh Abou Medîan — qu'Allâh le sanctifie — avait pour habitude de répéter souvent:

« Dis, Allûh! et abandonne tout ce qui est matière ou s'y rattache, si tu désires atteindre le vrai but<sup>(1)</sup>. »

On lui attribue encore ces paroles:

« Celui qui est venu en aide à Job, Celui dont (la puissance) a suffi à Jonas<sup>(2)</sup>; Celui-là m'accordera bien (l'éternel) bonheur par les lettres kâf et noûn<sup>(3)</sup>. »

<sup>(1)</sup> Ce vers est cité par Bargès (in *Tlemcen*, p. 284); comp. sa traduction à la nôtre.

<sup>(2)</sup> Littéralement l'homme au poisson, mentionné, ainsi que Job, dans plusieurs versets du Qoran.

<sup>(3)</sup> Les lettres kâf et noûn forment l'impératif (sois!); elles donnent en quelque sorte la mesure, dit Baīd'âwi (Tafsir, II, 166, éd. Fleischer) de la puissance du Créateur, comparée à celle de la créature. Le mot du reste, dans le langage des mystiques, signifie l'Ètre, Dieu (Cf. Tlemcen, p. 283).

« Que de fois il m'a épargné les peines de ce bas-monde, sans qu'il me fût besoin de découvrir ma face (pour implorer) ceux qui m'entouraient !(1) »

Son tombeau — qu'Allâh soit satisfait de ce saint homme! — — P. 76 — est à El-'Obbâd; il est l'objet de pieuses visites et l'on y vient en pèlerinage de l'Égypte et de la Syrie, de l'El-'Irâq et du Soûs extrème (2).

Nºº 91-92. — Les deux cheîkhs, les saints Abou DJA'FAR ED-DÀWOÛDI et IBN GHAZALOÛN, hommes de science et de piété, sont enterrés l'un à côté de l'autre, en dehors de la porte Bâb el-'Aqba; à la tête de chacune des tombes on peut lire, gravée sur le marbre, la date (de la mort) de ces deux personnages (3).

Nº 93. — Le cheîkh, l'ami de Dieu, Abou 'Abd Allâh Ech-Choûdsi-'l-Ichbîli, connu sous le nom d'El-H'alwi (4), vint s'établir à Tlemcen, et compte au nombre des dévots remarquables et des grands savants.

L'imam Abou Ish'aq Ibrahim ben Yousof ben Moh'ammed ben Dahhan El-Aousi, connu sous le nom d'Ibn el-Mara, a dit : « Je vins de Murcie pour voir une tante maternelle que j'avais à Tlemcen, et rien ne me remplit autant d'aise que de la trouver

<sup>(1)</sup> Ces deux vers sont cités par Bargès (in *Tlemcen*, p. 284-285), ainsi que six autres vers sur le mysticisme, attribués également à Abou Medtan (ibid., p. 283). On trouve encore une autre pièce de vers mystiques de ce saint dans le Manuscrit de la Médersa de Tlemcen, n° 21, 1° 106 recto.

<sup>(2)</sup> Voyez Bargès: Vie d'Abou Medien, p. 66 et passim; Zerkechi, tr., p. 159.

<sup>(3)</sup> Les biographes sont généralement demeurés muets sur ces personnages. L'un d'eux, le premier, semble pourtant avoir joui d'une grande estime, si l'on en juge par la vénération dont son tombeau est encore l'objet. Je me suis rendu sur la tombe, pour essayer de découvrir la date de la mort de ce saint, signalée par l'auteur que nous traduisons. Mais dans la chambre de la qobba du saint, où figurent de nombreuses pierres tombales, toutes les épitaphes sont effacées par les couches de chaux successives qu'y ont pieusement mises les fidèles depuis des siècles. Les marbres funéraires dont parle Yah'ia lbn Khaldoùn ont entièrement disparu. Sur Ed-Dàwoùdi, voyez encore Bou RAs: Voyages extraordinaires, f° 87 verso de notre Ms. B, tr. Arnaud, Alger, 1885, p. 75. Il fut le premier commentateur du Cah'ih' d'El-Bokhâri et mourut à la fin du Iv' siècle de l'hégire (d'après Bou RAs, loc. cit.)

<sup>(4)</sup> Le nom de S. El-Halwi, a été donné à une des plus jolies mosquées de Tlemcen (extra-muros), au village et à une porte de l'enceinte (aujourd'hui disparue) s'élevant dans le voisinage de son tombeau. Il mourut, dit Bargès (Tlemcen, p. 413), quelques aunées après 737. Voyez surtout Marçais, p. 285 et suiv.

encore vivante. Un jour que je me promenais dans Tlemcen, j'aperçus le cheîkh (El-H'alwi) en train de vendre aux petits enfants des gâteaux étalés dans un plat en bois, qu'il tenait à la main. Ayant observé en lui les signes (particuliers) aux mystiques, je le suivis. Or, voilà que les enfants, en passant près de lui, battaient des mains, tandis qu'il se mettait à tourner, à danser et à débiter sans cesse des poésies d'amour (mystique). Je ne doutai plus que j'avais affaire à un saint homme... Ensuite, moyennant une partie de l'argent de ses gâteaux, il acheta une galette de pain de blé (semtd) et en fit cadeau à un orphelin pauvrement vêtu, dont il connaissait la misérable situation. Je pensai, à part moi : cet homme est un ami de Dieu, qui cache son état de sainteté en vendant des gâteaux! »

Ce que je viens de raconter se passait dans le courant du mois de ramad'ân; lorsqu'arriva (la fête de) la rupture du jeûne. j'achetai de la farine et du miel et dis à ma tante : « Faitesmoi donc un gâteau, car je veux prier à déjeuner avec moi un saint homme ». Elle fit ce que je lui demandais, et après la prière de l'Aïd(1), je me mis à chercher mon homme dans la foule; mais ce fut en vain. Je prononçai alors la phrase: « Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, le Très-Haut! » et j'ajoutai en moi-même : « O mon Dieu! faites que je rencontre, à l'instant, celui que je cherche! » Or, il était à ma droite; il me joignit et me dit : « Ta tante a fait le gâteau ? » — « Oui », lui répondis-je. - « Eh bien! reprit-il, viens avec nous, un peu à l'écart, nous mangerons (d'abord) le gâteau que j'ai ici, puis nous irons chez ta tante ». Je sortis donc avec lui du Mocalla. Il tira de dessous son vêtement une écuelle que recouvrait une serviette propre; il la dénoua et en sortit un gâteau tel qu'on n'a jamais vu le pareil, tant pour l'appoint de la cuisson, que pour l'excellence de la préparation et l'abondance des condiments savoureux. Après avoir mangé, nous nous dirigeâmes vers la

<sup>(1)</sup> La prière dite de l''AId, faite pour les deux fètes ('AId eç-Çaghir: fète de la rupture du jeune, et de l''AId el-Kabir: fète des sacrifices), a lieu, d'après la sonna, le matin, non à la mosquée, mais dans le Moçalla, endroit découvert, en dehors de la ville, de même que pour la prière des rogations. Selon Anas ben Màlik, le Prophète ne sortait pas, le jour de la fête de la rupture du jeune, avant d'avoir mangé quelques dattes. (Cf. EL-BOKHÂRI, tr. Houdas et Marçais, Paris, I. N., 1903, t. 1, p. 312-313). Sur les traditions relatives aux deux 'AIds, cf. ibid., p. 318-324.

demeure de ma tante: celle-ci nous servit le gâteau qu'elle avait préparé et qui ne ressemblait en rien au premier; nous en mangeames et, au moment de nous séparer, (mon invité) me dit: « Quelles sont donc tes occupations? » — « L'étude », répondis-je. — « Ah! reprit-il, tu désires étudier? » — « Oui! » - « Viens donc, s'écria-t-il, s'il plaît à Dieu, me trouver à l'oratoire, situé près du fossé de 'Ain el-Kasowar' à El-Monya', en dehors de la porte Bâb el-Qarmàdîn (3), et tu y étudieras ce qui te plaira ». Le lendemain, j'allai le voir et le trouvai assis - p. qu dans l'oratoire, comme il me l'avait promis. Après l'avoir salué, je m'assis devant lui. — « Que désires-tu apprendre? » me ditil. — « Ce qu'Allâh vous inspirera (de m'enseigner)! » lui répondis-je. — « Récite d'abord le Livre d'Allah, car il mérite, plus que tout autre, que l'on commence par lui ». Après avoir prononcé la formule : « Je cherche un refuge auprès d'Allah, contre Satan, le lapidé!(4) », je récitai : « Au nom d'Allah, (le Dieu) clément et miséricordieux (5) ». Le maître (nous) expliqua pendant dix jours cette invocation et les grâces qui y sont attachées, après quoi nous passâmes à l'étude des h'adits du Prophète — qu'Allàh lui donne sa miséricorde et lui accorde le salut. Ensuite, nous fimes un peu d'éthique (adab), cours dont nous profitâmes. Je suivis pendant deux années entières les leçons de ce maître, sans que, pendant tout ce temps, mon opinion variât à son égard.

Un étudiant tlemcenien m'a dit : « Le cheîkh (El-H'alwi) vendait des gâteaux et faisait des aumônes avec l'argent qu'il en retirait. Souvent, il voyageait en dévot, pendant une année, puis

<sup>(1)</sup> On ne connaît plus ce fossé sous ce nom.

<sup>(2)</sup> On désigne encore aujourd'hui sous ce nom la plaine à demi-couverte d'oliviers et qui s'étend au pied N.-E. de Tlemcen, entre le village de Sidi-'l-H'alwi et celui de Negrier. C'était autrefois un jardin, dont la moitié fut donnée en h'aboûs à l'école de la mosquée Djami' Awlad el-Imam. (Cf. Bros-SELARD, in Rev. afr., nº 15, février 1859, p. 167 et suiv.). Les Tlemceniens disent encore, pour montrer la proverbiale sertilité de ce terrain : امحرتون والمنية « El-H'artoùn (actuel jardin public) et El-Monya valent : هما النصف في الدنيا la moitié du monde! »

<sup>(3)</sup> Voyez Marçais, p. 125.

<sup>(4)</sup> C'est la formule que l'on doit prononcer avant de réciter du Qoran.

<sup>(5)</sup> C'est l'invocation sous laquelle sont placés tous les chapitres du Qoran (sauf le IX\*); on la retrouve aussi en tête de presque tous les livres arabes et mème quelquesois en tête des chapitres.

il revenait. Il restait (parfois), sans manger, une journée tout entière. »

Voici quelques vers parmi ceux qu'on lui attribue — qu'Allâh le comble de sa miséricorde et soit satisfait de ce saint homme!

# [WAFIR]

- « Quand la matière parle, il est des gens qui prétent l'oreille à sa voix!
- « Or, ses paroles ne sont pas inintelligibles, mais trop faibles pour (être interprétées par) l'intelligence du sot.
- « Sois intelligent et cette voix t'appellera de tout près, et ne sois pas de ceux qu'elle appelle de (trop) loin ! » (1)

On raconte que (El-H'alwi) fut nommé qâd'i de Séville, dans les derniers temps de l'empire almohade. Il prit ensuite la fuite et vint se réfugier à Tlemcen, se donnant l'air d'un fou (madj-noûn)(2).

Voici ce que m'a raconté le cheîkh Abou-'l-H'asan el-Miyoûrqi,

l'un des principaux de la ville, le tenant de notre maître Abou
'Abd Allâh el Aīli: « Ibn Dahhân — dont il vient d'être question
— enseignait, à la mosquée, le chapitre des « purifications rituelles » (Et'-T'ahâra) de la Modauwana(3). Or, un jour, le saint Abou 'Abd Allâh el-H'alwi lui dit: « Pendant combien (de temps vaut) l'ablution complète [ghosl]? Pendant combien (de temps) les menstrues [h'aīd'] ou les lochies [nifâs] (mettent-elles la femme en état d'impureté)? » Lorsqu'il eût achevé, (Ibn Dahhân) le regarda et lui dit: « Monseigneur, vous m'avez dit (vousmême) ce que j'ai répété là ; je n'en sais pas davantage(4) ». — « Occupe-toi (donc d'apprendre) ce qui pourrait t'être utile (pour ton enseignement)! » reprit El-H'alwi. — « Je suivrai (de nou-

<sup>(1)</sup> Ces vers et l'anecdote qui précède figurent in Tlemcen, p. 413-417.

<sup>(2)</sup> Sur les marabouts fous ou simulant la folie, cf. Doutté: Les Marabouts, p. 35, 75 et suiv.

<sup>(3)</sup> La rédaction définitive de ce recueil de questions juridiques, résolues par un des élèves de Malik, est due au qad'i Sah'noun († 240 hég. = 854-5 J.-C.).

<sup>(</sup>i) Jusqu'ici, le texte arabe de ce dialogue n'est pas très clair, et nous n'osons affirmer en avoir saisi exactement le sens. Aussi prions-nous le lecteur de se reporter au passage correspondant du texte.

veau) vos cours », s'écria Ibn Dahhân. — « Non pas, dit le saint homme, va plutôt assister au cours d'un tel, à Tunis ». Ibn Dahhân partit aussitôt pour Tunis, où il rencontra le professeur qui lui avait été indiqué et lui demanda de suivre ses cours. Le professeur l'ayant interrogé sur son pays, il lui répondit qu'il était de Tlemcen. Le maître lui dit alors : « Va donc y suivre les cours de mon professeur, Abou 'Abd Allâh ech-Choûdsi, qui habite cette ville ». Ibn Dahhan revint à Tlemcen. Comme il arrivait, il rencontra le chetkh en dehors de la porte Bâb el-Qarmadîn, qui lui dit : « Il t'a renvoyé vers moi? » — « Oui! » lui répondis-je. — « Eh bien! s'écria-t-il, fais donc comme moi!» Il fit (un bâton avec) un roseau, et partit. Ibn Dahhân brisa sa lance, en fit un bâton, et le suivit. Pour se retirer du monde, ils s'installèrent dans une grotte, en dehors de Bâb Kechchoût. C'est là que mourut le cheîkh (El-H'alwi). Il fut enterré en dehors de la porte Bâb 'Ali (qui s'appela depuis Bâb Sidi-'l-H'alwi)(1). Son tombeau est un but de pieuses visites et une source de bénédictions — qu'Allâh soit satisfait de ce saint homme et lui accorde sa miséricorde!

Nº 94. — Mimoûn ben Djobbâra ben Khalfoûn el-Kotâmi FARDÂOUMMI ABOU TAMÎM (2) eût pour maître 'Abd Allâh ben 'Abd el-H'agg et-Tilimsani, et se rendit en Espagne. Ce fut un savant et un homme supérieur. Il réunissait, dans sa personne, les plus belles qualités, et était très généreux. Il fut nommé qâd'i de Valence. La droiture et la perspicacité qu'il manifesta dans sa conduite le rendirent digne d'éloges. Les gens de Valence tirèrent grand profit des cours qu'il leur fit sur la science des Ocoûls. Il eut pour disciples, dans cette ville, Abou Dja'far ed'-D'ahbi et Abou-'l-H'adjjâdj ben Mord'a; ensuite, il occupa les - P. 79 fonctions de gâd'i à Bougie. Il quitta cette ville et mourut à Tlemcen, où il passait, pour se rendre à Marrâkoch, en 684 hég. (1285-86 J.-C.).

<sup>(1)</sup> Voyez: BARGES (Tlemcen, p. 417-418); MARÇAIS (p. 117, note 3).

<sup>(2)</sup> L'auteur du Bostán dit seulement de lui : « Il compta au nombre des plus grands et plus savants jurisconsultes tlemceniens, fut nommé gàd'i de Marràkoch et mourut ; il fut enterré à Tlemcen ». Cf. Bostan, p. 597.

Nº 95. — Le juriste, le qâd'i Abou Moh'ammed 'Abd el-H'àqq BEN YÂSÎN BEN 'ALI EL-MÎLTI EL-MOSNÁWI'. Il étudia en Orient; il y acquit la connaissance du droit, y enseigna, fit le pèlerinage et revint en Maghrib. Là, il eut pour disciples Abou-'l-H'asan eç-Çaghîr et le qâd'i Ibn Abi Yah'îa. Il vint ensuite s'établir à Tlemcen, où il acquit la réputation d'un savant et d'un homme pieux et craignant Dieu; il fut nommé qâd'i dans cette ville. (Pendant qu'il occupa ces fonctions), il ne réclama à personne ses honoraires et ne prononça la peine de mort que contre un (seul) homme. Il portait lui-même son pain au four et achetait au marché ses provisions. Il mourut sous le règne du sultan Abou Tachfin. Il y eut grosse affluence de monde à son enterrement, et le sultan y assista en personne. Le tombeau du saint homme se trouve près de la porte Bâb Zîr, dans l'intérieur de. la ville — qu'Allàh accueille celui qu'il renferme, au sein de sa miséricorde.

Nº 96. — Le juriste Moh'ammed ben 'Abd Allâh ben Dâwocd BEN KHAT'T'ÂB EL-GHÂFIQI ABOU BAKR vint s'établir à Tlemcen; il était de Murcie et eut pour maîtres Abou Bakr ben Djahoûr, Abou Bakr ben Mahraz, Abou Bakr el-Ghâfiqi, Abou-'l-H'osaïn ben 'Abd er-Rah'man er-Raffa, Abou 'Isa Moh'ammed ben Moh'ammed ben Abou-'s-Saddad, Abou-'l-Mot'arrif ben 'Omaïra, etc. Le diplôme de licencié (Idjâza) lui fut délivré par Abou-'r-Rabic ben Sâlim. Il compte au nombre des meilleurs écrivains, autant pour la calligraphie que pour son style et ses poésies (2), et prend rang parmi les plus savants juristes pour ce qui a trait aux sources du droit. Après avoir rempli les fonctions de secrétaire auprès des rois de Grenade, il se rendit à Murcie; mais lorsqu'eurent éclaté les troubles qui bouleversèrent cette dernière ville, il partit pour Tlemcen, où il fut pris comme secrétaire par le Commandeur des Musulmans, Yaghmorasan ben Zatyan(3). Il mourut le jour de 'Achoûra 636 (24 août 1238).

<sup>(1)</sup> La biographie de ce savant a été déjà traduite par Bargès, in Comp., p. 94.

<sup>(2) «</sup> Avec lui s'éteignit l'art de bien écrire » (و بو الكتابة), a dit Ibn Rachtd, cité par Tenest, Ms., f' 60 recto; tr., p. 26. On trouvera cette biographie, traduite en entier par Bargès, dans ses Comp., p. 14; voyez encore Berb., tr., III, p. 341 et note 4.

**باحسن (یغمراسن) نزله و ماؤاه و فربه من بساط اعز و ادناه و حبله (3)** 

Nº 97. — Le juriste Moh'ammed ben Yoùsof ben Mofarrady ben Sa'àda el-Ichbili Abou Bikr ben 'Abd Allâh' eut pour maîtres Abou-'l-H'asan Charîh', Abou-'l-'Abbàs ben H'arb el-Masili, Abou Bikr ben el-'Arbi, et reçut son diplôme de licencié d'Abou Bikr ben Razq, d'Ibn Mondir et d'Abou Tâhir es-Salfi; il eut pour disciples Abou Ish'àq Ibrahîm ben 'Abd el-'Azîz ben Ah'med el-Howwâri, Abou Zakarya Yah'îa ben 'Acfoûr, Abou-'l-'Abbàs ben el-Moûq, Abou-'l-'Ich ben 'Abd er-Rah'îm el-Khazradji. Il était très instruit dans la science coranique; tradionniste de valeur, il était habile à faire le choix des traditions les meilleures. Il vint à Tlemcen et s'y établit. Il mourut en radjab de l'an 600 (mars-avril 1204).

No 98. — Le cheikh Abou-'T-Tâhir Ism'all ben Ibrâhîm et-Toùnsi quitta sa ville natale pour aller s'établir à Marrâkoch et, sur la fin de sa vie, partit de cette dernière pour venir à Tlemcen. Là, il enseigna la science, (pratiqua) l'ascétisme et se retira du monde. Il compte parmi les savants et les h'âfidz. 'Abd er-Rah'mân ben Moh'ammed a rapporté, le tenant de lui, le récit suivant : Le qâd'i Abou-'l-Ma'âli m'étant apparu en songe, je lui dis : « On a beaucoup parlé de vous à propos de ce que vous avez dit dans vos Preuves (El-Borhân) »; il me — p. vi — répondit : « Mon cher fils, celui qui fera des efforts d'intelligence pour (expliquer) la création, n'aura pas eu foi dans la parole d'Allâh ».

Il a encore rapporté ceci : « Un jour, 'Omar ben el-'Abbâs, connu (sous le surnom d') El-H'abbâq<sup>(3)</sup>, étant entré chez lui, Abou t-Tâhir lui dit : « Tu m'es apparu la nuit dernière en songe et tu m'as débité ces vers :

صاحب الفلم الاعلى ومفام ابن خطاب هذا في العلم شهير لا سيما (aic) . الادبيات (gic) واستوفى التعريف به ابن رشيد

<sup>«</sup> Yaghmorasan le reçut avec honneur, l'admit auprès de sa haute seigneurie et le prit comme premier secrétaire. Le rang qu'occupa Ibn Khat't'àb parmi les savants est bien connu de tous. C'est surtout dans les belles lettres qu'il fut célèbre. Ibn Rachid a. du reste, donné de ce personnage une longue biographie. » (Cf. Tenesi, Ms., 1° 60 recto; tr., p. 25-26).

<sup>(1)</sup> Voyez (in Bostân, p. 476) une biographie de ce personnage; c'est un abrégé de celle-ci.

<sup>(2)</sup> Voyez suprà, Nº 2 et notes.

<sup>(3)</sup> Sur 'Omar Abou 'Ali-'l-H'abbàk, voyez Maggari, ed. Qaire, t. IV, p. 273, l. 3.

cœur, ou les décisions juridiques que comportent les jugements, ou bien pour l'habileté à rendre les fatwa. Il acquit le premier rang parmi les juristes maghribins, avec (son livre) « Masala-t-er-Rikāb el-momawwah bi-'ds-dsahab », (qui brille) par la vigueur du récit et l'acuité de l'intelligence.

La mort le frappa, comme il quittait Marrâkoch, sous le règne du sultan Abou-'l-H'asan, vers l'an 745 (1344-45 J.-C.)<sup>(1)</sup>.

Nº 102. — Le frère du précédent, Ah'med, qui atteignit un degré non moins élevé par sa science, son instruction, le nombre de textes qu'il connaissait par cœur, par son mysticisme, sa foi et ses qualités. Il professa à Tlemcen, après la mort de son frère, et les Tlemceniens en tirèrent grand profit — qu'Allàh accueille ce saint homme au sein de sa miséricorde.

Nº 103. — Le chérif, le traditionniste ER-RIH'ÂLA ABOU 'ALI H'ASAN, fils du chérif feu Abou Ya'qoùb Yoùsof ben Yah'ia el-H'osaïni es-Sebti, eut pour maîtres l'éminent Ibn 'Obaîda et Ibn ech-Chât'; il partit pour l'Orient, où il suivit les leçons de nombreux savants. Il occupa les fonctions de qâd'i dans plusieurs villes d'Ifrîqîya, puis à Oran et à Honaïn. Le bruit de ses qualités et de sa valeur se répandit, et il fut nommé qâd'i de Tlemcen.

- P. VT -

Homme plein d'équité, il occupa un rang élevé parmi ses contemporains. Les souverains le tinrent en haute estime et l'admirent auprès d'eux. Il savait par cœur (divers ouvrages) de sciences (religieuses) et connaissait bien l'histoire. Il mourut à Tlemcen — sur lui soit la miséricorde d'Allâh!

Nº 104. — Le fils du précédent, l'éminent Abou-'l-Qâsim, qui habite maintenant Fâs, occupe le premier rang parmi les illustres savants, parmi ceux que les souverains admettent en leur société et qui sont chargés de la correspondance royale; imbu, plus que quiconque, du sentiment de l'honneur, il dépasse ses contemporains par ses qualités, son courage et sa bravoure — qu'Allâh soit satisfait de lui. — Son style est remarquable et ses excellentes compositions en vers et en prose témoignent de ses hautes connaissances et de sa foi solide.

<sup>(1)</sup> Bargès (Comp., p. 77) a traduit في حدود عمود par « dans le courant de l'année 745 ». Sur l'expression بي حدود, voyez suprà, p. 47, note 2.

Nº 105. — Le qâd'i, béni (de Dieu), Abou 'Abd Allah Moh'am-MED BEN AH'MED BEN 'ALI BEN ABI 'AMR ET-TAMIMI(1), compte parmi les juges équitables et honnêtes de l'Ifriqua. Son grand-père, Abou-'l-H'asan, occupait le poste de grand qâd'i(2) à Tunis, au temps d'El-Mostançir<sup>(3)</sup> et était chargé des fonctions de garde du sceau impérial et de secrétaire général<sup>(4)</sup>.

Moh'ammed recut dans sa ville natale (Tunis), les leçons de l'imâm Abou-'t'-T'âhir ben Saroûr et d'autres maîtres; il vint (ensuite) s'établir à Tlemcen. Sa vie fut toute de bonté et de justice. - P. VE -Il composa plusieurs ouvrages, dont le plus important est (la rédaction) bien ordonnée des notes d'El-Lakhmi sur la Modawwana $^{(5)}$ . Il mourut vers l'an 745 (1344-45 J.-C.).

Nº 106. — Le fils du précédent, le juriste Abou-'L-'Abbas Ah'med a compté parmi les 'adels les meilleurs et les plus intègres de Tlemcen et de Fâs.

Nº 107. — Le frère du précédent, Abou 'Abd Allâh Moh'am-MED, homme d'une grande largeur de vues et d'une réelle valeur, remplit les fonctions de chambellan (6) auprès du sultan Abou 'Inân, fils du sultan Abou-'l-H'asan le mérinide et occupa à la cour les deux emplois (de ministre et de chambellan) avec une compétence sans égale pour l'époque. Il ne dévia point du chemin qui conduit à la distinction et à la gloire, et mourut gouverneur

some line was

<sup>(1)</sup> Cette biographie est reproduite par Bargès (Comp., p. 93).

<sup>(2)</sup> C'est sans doute lui que ZERKECHI (èd., p. 30) appelle Abou-'l-H'asan 'Ali ben Ibrahtm ben Abou 'Amr (ou 'Omar ds. la trad. fse, p. 54) et qui aurait été nommé en 669 (1270-71).

<sup>(3)</sup> Est appelé El-Mestamer par les auteurs de la traduction française d'El-Qatrowani (p. 224 et s.). Ce prince prit le titre de « Commandeur des Croyants » vers la fin de 650 (1253 J.-C.). Cf. ZERKECHI, éd., p. 25; tr., p. 44-45; QAIROWÂNI, tr., p. 225. C'est sous son règne qu'eut lieu la croisade de saint Louis contre

<sup>(4)</sup> Le garde du sceau (Cah'ib el-'Alama) était charge d'écrire le paraphe du souverain sur la correspondance officielle. Le paraphe d'El-Mostançir était : « El-h'amdou lillàh wa ch-chakrou lillàh » (Louange à Allàh et reconnaissance à Allah). Cf. Berb., tr., 11, p. 336. Le secrétaire général (Kâtib el-Inchâ') est à la tête du secrétariat... .; il est chargé de la rédaction des pièces officielles (Cf. Prolégom., tr., t. xx, p. 29).

<sup>(5)</sup> Tartîb kitâb el-Lakmi 'ala-l-Modawwana (sur la Modawwana, cf. suprà, p. 86, note 3).

<sup>(6)</sup> Sur les fonctions du chambellan (h'àdjib), voyez Prolégom., tr., t. xx, p. 18, 27, 114, 115.

de Bougie en l'an 756 (1355-56). Son corps fut ramené à Tlemcen pour être enterré dans la zâwîya<sup>(1)</sup> qui porte son nom, sur le chemin d'El-'Obbâd.

Nº 108. — Notre très savant maître, le mufti Abou 'Ali Man-COÛR BEN 'ALI BEN 'ABD ALLÂH EZ-ZOWÂWI'2), homme de science, attaché à la religion et éloigné des plaisirs de ce monde, était habile à rendre des fatwas et avait une belle écriture; il était poète remarquable et calligraphe. Il eut pour professeur, à Bougie, son père, puis le cheikh Abou 'Ali Naçr ed-din ben Ah'med el Michdâli, le cheîkh Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben - P. vo - Yah'îa el-Bâhili, connu sous le surnom d'El-Mosaffir, le distingué Abou 'Ali ben H'osaîn el-Badjaï, le qâd'i Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Abou Yoûsof ez-Zwawi, le juriste Abou-'l-'Abbas Ah'med ben 'Imrân el-Yânywi. Il recut en outre, en Espagne, les lecons du juriste Abou 'Abd Allâh er-Rondi, du cheîkh Abou 'Abd Allâh ben el-Fakhkhâr el-Yabdi, du grand qâd'i Abou-'l-Oasim Moh'ammed ben Ah'med ech-Charff el-Hosaïni, du chefkh Abou-'l-Barakât Moh'ammed ben el-Hâdji (3), le juriste, connu sous le nom d'El-Balqiqi, du juriste Abou 'Abd Allah et-T'andjali. Il eut pour maîtres en Maghrib, l'éminent juriste Abou Moh'ammed 'Abd el-Mohimin ben Moh'ammed ben 'Abd el-Mohimin el-H'ad'rami<sup>(4)</sup>, le traditionniste et l'homme sûr, Abou-'l-'Abbâs ben Yarboû', le gâd'i Abou Ish'âg ben Abi Yah'îa.

Par l'étendue de ses connaissances, Abou 'Ali Mancoûr prit le

<sup>(1)</sup> Sur la Zawiya, voyez Doutté: L'Islâm algérien en 1900, Alger, 1 vol. in-8\*, p. 113-115. Ce monument a totalement disparu aujourd'hui.

<sup>(2)</sup> L'auteur du Bostân donne une longue biographie de ce personnage (Ms. Marçais, p. 593 à 597), d'après Lisân ed-din Ibn el-Khat'ib (in Ih'ât'a) dont Abou 'Ali Mançoùr était l'ami. Yah'ia es-Sarrâdj l'appelle « notre professeur », dans son Fihrist (Cf. Bostân, ibid., p. 596). Il serait né vers 720 (1320-21) et vivait encore dans les environs de l'an 770 (1368-69) d'après l'auteur du Bostân (cf. ibid., p. 596-597). La traduction que donne Bargès (Comp., p. 207, note 2), à propos de ce personnage, et qu'il dit avoir tirée du Bostân, ne concorde pas du tout avec le texte du Ms. que nous avons sous les yeux. En outre, nous ne sommes pas de l'avis de ce savant orientaliste quand il dit (Comp., p. 208, note in fine) que ce personnage est mentionné dans l'autobiographie d'Ibn Khaldoùn (Journ. asiat., janvier 1844, p. 28). C'est sans doute l'ethnique Ez-Zowâwi qui lui a fait établir une confusion entre Abou-'l-'Abbàs Ah'ıned ez-Zowâwi et Abou 'Ali Mançour. Voyez encore Nil, p. 378-379.

<sup>(3)</sup> Il est mentionné par MAQARI, Leyde, I, p. 338.

<sup>(4)</sup> Ct. Journ. asiat., janvier 1844, p. 27.

premier rang (parmi les savants) de Grenade et de Tlemcen, et rendit, dans ces deux villes, des fatwas, pour les points (de droit) non prévus dans les traités; il atteignit la gloire et la célébrité.

Nous avons, (dans les pages qui précèdent), énuméré tous les hommes illustres de Tlemcen — qu'Allâh les protège — en abrégeant le récit de leurs qualités. Nous croyons, dans ce dictionnaire biographique, avoir atteint le but que nous nous étions donné, bien que nous ayons laissé de côté les noms de savants étudiants, ainsi que ceux d'hommes réputés pour leurs qualités de droiture, de probité et d'intelligence dans toutes les branches des capacités humaines.

Si nous avions voulu les mentionner tous, cet ouvrage n'eut pu contenir ce que nous connaissons sur leur compte, car le nombre des biographies que nous avons dù laisser de côté est le plus considérable. — Qu'Allah soit satisfait de tous et qu'il - P. VI gratisie notre maître, le khalife et Commandeur des Musulmans, Abou H'ammou, des grâces attachées aux saints et aux savants célèbres et le fasse bénéficier de leur voisinage, ainsi soit-il! Certes, qu'Allah est libre de le faire et Il en a le pouvoir; il n'y a de puissance ni de force qu'en Lui; Il est Celui dont on attend le secours!

#### III SECTION

DES PRINCES QUI ONT GOUVERNÉ (LE MAGHRIB CENTRAL)
DEPUIS LA CONQUÊTE MUSULMANE<sup>(1)</sup>

Nous avons remarqué, au commencement (de ce chapitre), que Tlemcen se trouve sur les confins du Maghrib el-Aqça. L'on s'accorde à dire que les habitants de ce pays embrassèrent l'Is-lâm, pour sauvegarder leurs terres (2), sans toutefois préciser si ce fut de gré ou de force (3); mais, ce qui est certain, c'est que (Tlemcen) ne fût, dans l'Islâm, une capitale d'empire que lors de l'avènement de cette puissante tribu (des Beni 'Abd el-Wâd). Elle fut néanmoins sous la dépendance des empires (musulmans) antérieurs, qui y placèrent des gouverneurs. Nous énumérerons

<sup>(1)</sup> Ce chapitre est un résumé très bref, et souvent incomplet, de l'histoire politique du Maghrib et de Tlemcen depuis la conquête musulmane. Il est d'un intérêt médiocre, puisque l'on trouve chacun des paragraphes qu'il renferme, traité avec plus de détails et de précision, dans les grandes chroniques musulmanes du Maghrib. Nous avons utilisé ces ouvrages pour établir le texte arabe de cette section; nous nous bornerons, dans les notes de cette traduction, à fixer quelques points essentiels négligés par Yah'ia Ibn Khaldoùn et à rectifier quelques erreurs.

<sup>(2)</sup> Le sens de la phrase عليه اسلموا عليه n'est pas très clair. On peut prendre على — comme nous l'avons sait ici — dans le sens du lâm de causalité (الام التعليل); ou encore considèrer على comme ayant le sens de عب et traduire alors : « Les Maghribins se firent musulmans dans leur pays même », mais les récits que l'on a lus dans la première section de ce chapitre, des délégués étant venus trouver 'Amr ben el-'Açi, interdiraient cette seconde version. On pourrait induire de cette phrase que les Maghribins étaient chrétiens ou juiss, car s'ils eussent été pasens, on aurait ajouté qu'ils se firent musulmans pour sauvegarder aussi leur vie, et non pas seulement leurs terres.

<sup>(3)</sup> En droit musulman, le territoire d'un pays conquis (par la force) est immobilisé; le tribut des terres conquises est destiné au trésor public de la communauté musulmane (Cf. Khalil, ap. Perron, 11, 269). Dans le cas où les infidèles ont capitulé, si la capitation est fixée en masse sur la population du pays, les terres appartiennent à leurs propriétaires et cela en possession possessoire (Cf. ibid., 11, 293). Lorsque l'infidèle embrasse la foi islamique, il n'y a que les terres dont la possession lui a été garantie qui redeviennent propriété de la communauté musulmane (Cf. ibid., id.).

donc, dans l'ordre (chronologique), ces empires (auxquels Tlem-cen fut soumise).

Nous commencerons par mentionner les gouverneurs (arabes) d'Ifriqiya, au début de la conquête, et alors que ce pays était le siège du gouvernement du Maghrib [Afrique mineure] tout entier.

## A. — SOUS L'EMPIRE OMAÏYADE (D'ORIENT)

Le premier (des gouverneurs d'Ifrîqîya) fut (le général) qui fit la conquête du pays, le fondateur d'El-Qaïrowân, 'OQBA, dont Allâh exauce les prières. Il était fils de Nâfi', fils de 'Abd el-Qaïs, fils de 'Âmir, fils d'Omaïya, fils de T'awf, fils d'El-H'arîts, fils de Fihr, fils de Mâlik, père de toutes les fractions de la tribu de Qoraïch, et descendant lui-même de Nad'r, fils de Kinâna. Les fractions (de la tribu) de Qoraïch sont sorties des descendants — P. W — de Fihr.

'Oqba naquit une année avant la mort du Prophète — sur lui soit la bénédiction divine et le salut — ; ce fut lui qui conquit par les armes tout le Maghrib et en convertit les habitants à la religion d'Allâh et de son Prophète (Mahomet); il fut assassiné par les populations du Zâb, à Tehoûda d'Ifrîqîya, l'an 63 (682-683 J.-C.)(1); son tombeau, qui s'y trouve, est aujourd'hui l'objet de pieuses visites. Je suis personnellement entré auprès de ce sépulcre et y ai demandé à Dieu d'exaucer mes prières.

Après 'Oqba, l'Ifrîqîya a vu se succéder, comme gouverneurs : Dinâr Авои-'L-монарык<sup>(2)</sup>, affranchi de Moslim ben Mokhallid<sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Sur 'Oqba, voyez Wilhelm Roth: 'Oqba ibn Nâfi' el-Fihri, der Eroberer Nordafricas, Gættingen, 1 vol. in-8', 1859; les chroniques maghribines donnent toutes des renseignements sur le grand conquérant arabe; on pourra particulièrement consulter: Bayân, tr., 1, 13-18; En-Nowairi, 327-337; Berb., 1, 211-212 et 286 et s.; El-Qairowâni, tr., 42-49. Notre historien confond en un seul les deux gouvernements de 'Oqba. Le premier, de 50 à 55 (670 à 675 J.-C.), pendant lequel il fonda Qairowân, et le second, de 62 (681-682 J.-C.) à 63 (selon En-Nowairi), pendant lequel il fit sa grande expédition jusqu'à l'Océan Atlantique.

<sup>(2)</sup> Ce fut lui qui gouverna l'Ifriqiya dans l'intervalle compris entre les deux gouvernements de 'Oqba (55 à 62 hég.).

<sup>(3)</sup> Tous nos manuscrits donnent Moslim; on doit lire Maslama, avec Nowalki, l'auteur du Bayan, etc.

Zohaïr Ben Qaïs el-Balwi<sup>(1)</sup>; H'asan Ben No'mân<sup>(2)</sup>; Moûsa Ben Noçaïr<sup>(3)</sup>, qui arriva en Maghrib en 83 de l'hégire (702-703 J.-C.) et soumit à ses armes (le pays de) Dar'a<sup>(4)</sup> et la région saharienne du Tâfilâlt<sup>(5)</sup>. Il envoya son fils jusque dans le Soûs du Maghrib el-Aqça; il prit ensuite des otages chez les Maçmoûda et les (autres) Berbères, qu'il interna, environ au nombre de 12,000, à Tanger, sous la surveillance de son affranchi Târiq ben Zaïyâd en-Nafzi<sup>(6)</sup>.

Ce fut avec ces otages berbères que (ce dernier) entreprit la conquête de l'Espagne, dans le mois de moh'arram 93 (octobre-novembre 711)<sup>(7)</sup>, sous le règne d'El-Wâlid ben 'Abd el-Malik ben Marowân. (Ensuite, le gouvernement de l'Ifriqiya passa à) Moh'-ammed ben Yazîd, client de la tribu de Qoraïch, puis à Yazîd ben Abi Moslim<sup>(8)</sup>, puis à Çafawân ben Bichr el-Kalbi<sup>(9)</sup>, puis à

<sup>(1)</sup> Gétait un des compagnons de 'Oqba; il était en garnison à Barqa, quand il reçut du khalife omaïyade 'Abd el-Malik, l'ordre de partir en hâte pour l'Ifriqiya. Il remporta une grande victoire sur Kosaïla, le meurtrier de Oqba et maître de Qaïrowân et le jua. Il périt, à son tour, sous les coups des Byzantins, disent les chroniqueurs arabes, près de Barqa et dans des circonstances analogues à celles qui causèrent la mort de 'Oqba.

<sup>(2)</sup> Il serait bien difficile de vouloir préciser ici les dates de ces événements et de ces nominations, devant le manque d'accord et de précision des chroniques. Voy. Bayân, tr., I, p. 23 et note 4; Nowairi, 338 et suiv.; Qairowāni, tr., 52. L'histoire de H'asan ben No'man, et le récit de ses luttes avec la Kâhina, est exposée assez longuement dans un manuscrit arabe (folio 16 recto à 19 verso), intitulé من المنافذة و من المنافذة و المنافذة و المنافذة و دولته و المنافذة و المنافذة و دولته و المنافذة و المنافذة

<sup>(3)</sup> Ce fut à partir de ce gouvernement que l'Ifriqtya forma une province à part, indépendante de l'Egypte.

<sup>(4)</sup> Sur l'orthographe du mot Dar'a, que l'on trouve درعة et المرابع, voir Nachr el-Matsâni, I, p. 44.

<sup>(5)</sup> Au S.-O. du Maroc actuel.

<sup>(6)</sup> Selon l'auteur du Bayàn (Ir., 1, p. 35), Moûsa confia à Tàriq un corps de dix-sept mille Arabes et douze mille Berbères.

<sup>(7) «</sup> En 92, Tariq envahit l'Espagne et la conquit avec une armée formée d'Arabes et de Berbères et des ôtages livrés par ces derniers... » Cf. Bayan, tr., 1, p. 36.

<sup>(8)</sup> Moh'ammed ben Yazid proclamé, selon les uns, en 97 (715-716 J.-C.), selon d'autres, en 96, fut destitué, d'aprés Nowairi, par le khalife 'Omar ben 'Abd el-'Aziz et remplacé par Ismā'il ben 'Abd Allāh, lequel fut destitué par Yazid ben 'Abd el-Malik, en 101 (719-720 J.-C.) et remplacé par Yazid ben Abi Moelim. Celui-ci, ayant voulu user, en Ifriqiya, des procédés cruels employés par le fameux El-H'adjjādj en 'Irâq, fut assassiné par les habitants, qui proclamèrent de nouveau Moh'ammed ben Yazid et leur choix fut ratifié par le khalife omaiyade. (Cf. Nowairi, tr., p. 353-357).

<sup>(9)</sup> Tous nos manuscrits lui donnent ce nom, mais il convient de lire avec

'Obaïda ben 'Abd er-Rah'mân, puis à 'Obaïd Allâh ben El-H'abh'âb, puis à Koltsoûm ben el-'Âçim', puis à H'and'ala ben Çafawân, puis à 'Abd er-Rah'mân ben H'abîb', puis à Moh'ammed ben el-Ach'ats, puis à El-Aghlab ben Sâlim et enfin à 'Omar ben H'afç. L'histoire de chacun de ses gouverneurs est bien connue; elle a été retracée dans les ouvrages des chroniqueurs.

### B. — SOUS L'EMPIRE 'ABBASIDE

- P. VA -

Le premier des gouverneurs nommés par les 'Abbâsides fut Yazîd ben H'âtim ben Qobaīça ben el-Mohallab ben Abi Çofra'), homme de bien, plein de qualités et d'une admirable grandeur d'âme. Il fut nommé au gouvernement de l'Ifrîqîya par le khalife Abou Dja'far el-Mançoûr et eut pour successeur, son fils Dawoûd, puis son frère Roûh' ben H'âtim.

Ce fut ce dernier qui, faisant cadeau à son secrétaire de trente mille écus d'or, lui écrivit en même temps: « Je ne considère point ce cadeau comme trop maigre pour toi, ce serait vanité de ma part! ni, non plus comme trop considérable, ce serait

les autres chroniqueurs BICHR BEN CAFAWÂN, qui prit possession de son gouvernement en 103 (721-722) et mourut à Qairowan l'an 109 (727-728). Cl. Berb., tr., I, p. 357; Bayân, tr., I, p. 46.

<sup>(1)</sup> Pour ce nom propre, nous avons respecté l'orthographe de nos manuscrits, mais c'est Koltsoûm Ben 'Iyād' كلثوم بن عياض 'qu'il faut lire. Il arriva à son poste en ramad'an 123 (juillet-aoùt 741) et mourut l'année suivante dans sa lutte contre les Berbères du Maroc.

<sup>(2)</sup> Il s'était emparé du pouvoir dont il avait chassé son prédécesseur. Ce fut sous son gouvernement que (en 132=749 J.-C.) les 'Abbasides remplacèrent en Orient la dynastie omalyade. 'Abd er-Rah'man refusa, du reste, de se reconnaître leur serviteur (Cf. Bayân, tr., 1, p. 62-75; Berb., tr., 1, p. 364-372). Il fut assassiné et remplacé par son frère EL-Yås, lequel fut tué en combat singulier par son neveu H'abb, fils de 'Abd er-Rah'man, et s'empara du pouvoir. Les gouverneurs suivants furent nommés par les 'Abbasides.

<sup>(3)</sup> Le premier des gouverneurs 'abbasides de l'Ifriqiya nommé par El-Mançoûr fut Ibn-'L-Acha'ts qui, étant alors gouverneur de l'Égypte, défit les Kharidjites et tua leur chef Abou-'l-Khat't'ab; il détint le pouvoir de 144 à 148 (761-765 J.-C.). Il fut remplacé, à la suite d'un soulèvement du djond contre lui, par EL-Aghlab († 150 = septembre 767), qui eut pour successeur 'Amr ben H'afç Qobaiça (151 = février-mars 768). Toutes ces nominations eurent lieu sous le khalifat d'El-Mançoûr, ainsi que celle de Yazid ben Hât'im qui fit son entrée à Qairowan le 26 mai 772 (Cf. Bayân, tr., 1, 80-91; Berb., tr., 1, 374 à 384).

me rabaisser moi-même! Je n'attends donc point de remerciements ni de louanges de ta part, à l'occasion de ce cadeau, qui, au reste, ne saurait nullement t'enlever l'espérance (d'en recevoir d'autres)! »

Il mourut en Ifrîqîya, douze jours avant la fin de ramad'ân 174 (janvier-février 791). Ce fut sous son gouvernement, en rabî' II de l'année 172 (septembre-octobre 788) qu'Idrîs ben 'Abd Allâh ben el-H'asan ben el-H'asan ben 'Ali ben Abi Tâlib et l'ancêtre de notre maître, le khalife Abou H'ammou — qu'Allâh l'assiste — fit son apparition dans le Maghrib el-Aqça<sup>(1)</sup>. Idrîs s'établit à Oulîli<sup>(2)</sup>, sur les flancs du djebel Zarhoûn, et son frère Solaïmân s'installa à Tlemcen.

Après Roûh' ben H'abîb, le gouvernement de l'Ifrîqîya fut occupé par Naçr ben H'abîb el-Mohallabi; après lui, vint El-Fad'l ben Roûh' ben H'âtim, nommé par Er-Rachîd (Hâroûn), en moh'arram, 177 (avril-mai 793). Ce gouverneur fut traîtreusement assassiné par Ibn el-Djâroûd, qui s'empara d'El-Qaīrowân. (Le khalife Hâroûn) Er-Rachîd envoya alors en Ifrîqîya Hartsama ben A'yan en l'an 179 (795-96 J.-C.). Ce nouveau gouverneur

<sup>(1) «</sup> Tous les chroniqueurs s'accordent à reconnaître que ce fut en 170 (786) que pénétra, dans le Maghrib, Idris ben 'Abd Allah ». (Bayán, tr., 1, 96). Ils sont d'accord aussi pour fixer la date de l'arrivée de Roûh' ben H'atim, en 171 (787-788) [Cf. p. ex. Nowairi, ap. Berb., 1, 387 et Bayán, tr. 1, 99]. La date de 172, donnée ici par l'auteur de la Bighta-t-er-Rowvoád, est celle à laquelle Idris arriva au Maroc et fut proclamé par les tribus berbères (Cf. Qart'as, éd. Fàs, p. 7; Вваимівв, р. 14). Sa proclamation aurait eu lieu le vendredi à ramad'an 172 (7 février 789) selon l'auteur de la الدر بي اخبار السلالة الادرسية (1º 25 recto) citée plus haut.

<sup>(2) «</sup> Ce fut dans cette ville d'Oultli وليسطى , de la province de Fâs et à un jour à l'ouest de cette cité, que mourut Idris I", l'an 213, en rabl' I" (mai-juin 828) ». Cf. Bekri, p. 115,116, 118; d'après l'auteur de l'Istibçàr (tr., p. 154), Idris mourut à Oultli en 175 (791); cet événement survint, au contraire, en 177 (783 '.-C.), d'après l'auteur du Qart'às (éd., p. 10; tr., p. 21 et le Kitàb el-Istiqça, 1, 70). Oultli est une ancienne ville romaine située à l'ouest du Djebel Zarhoùn (Cf. Istibçàr, p. 150). Cette ville, qui aurait porté autrefois, selon Marmol (L'Afrique, II, p. 198), le nom de Bulibile (Volubilis), était, au temps de Jean Léon, le centre d'un territoire fort bien cultivé, « de gentilz jardins et belles possessions, à cause que dans la cité sourdent deux fontaines, qui s'écoulent par certains cotaux et valées, là où sont situées icelles possessions ». (Cf. Léon L'Africain, II, p. 200). L'orthographe Oultli est celle que l'on rencoutre le plus fréquemment, c'est aussi celle qui est consacrée par la prononciation des Marocains; on trouve cependant Wallia (Yaqoût, èd. Wustenfeld, IV, p. 941) et Oultla (Bayân, Tr. Fagnan, I, p. 98). On peut lire une description élogieuse et des vers sur le Zarhoùn dans le manuscrit déjà cité de la



· mit à mort Ibn el-Djaroud, fit construire les remparts de Tripoli et de Monastir, puis donna sa démission. Il eut pour successeur, à la tête du gouvernement, Moh'ammed ben Moqâtil ben H'akîm EL-'AKKI(1), frère de lait de Hâroûn er-Rachid, en l'an 181 (797-798 J.-C.). Ce fut un gouverneur inhabile et dont l'autorité fut chancelante; aussi fut-il révoqué.

Tous les gouverneurs qu'on vient d'énumérer, luttèrent dans le Maghrib, contre Idris ben 'Abd Allah et contre son fils Idris - P. va -(le jeune).

A Moh'ammed ben Mogâtil succéda, au gouvernement de l'Ifriqiya, Ibrâhîm ben el-Aghlab, juriste éclairé et poète habile. Il fit la paix avec les Idrisites, auxquels il accorda un armistice. (Dès lors), les descendants d'Idris ne se virent disputer par personne le trône du Maghrib et se transmirent de père en fils le gouvernement (indépendant) de ce pays.

### C. — LES IDRÍSITES EN MAGHRIB

Le premier (de la dynastie), ainsi qu'il a été dit précédemment, fut Idris el-Akbar (l'ainé) fils de 'Abd Allah. Il régna sur le Maghrib (el-Aqça) entier pendant trois ans et un mois(2).

(Hâroûn) Er-Rachid, navré de l'établissement d'Idris en Maghrib, demanda conseil à Yah'ia ben Khâlid sur ce qu'il fallait faire; celui-ci l'engagea à expédier en Maghrib un homme habile qui empoisonnerait Idris. Le khalife envoya donc à son ennemi Solaïmân ben Djarîr avec du poison. Solaïmân était un homme rusé et courageux; il arriva en Maghrib et s'introduisit auprès d'Idris, se faisant passer pour un des serviteurs de son père (3).

<sup>(1)</sup> On lira des détails circonstanciés sur l'histoire de l'Afrique mineure, sous ces quatre derniers gouverneurs arabes, dans les chroniques, comme par exemple: Bayan, tr. 1, p. 100-111; Nowairi, in Berh., tr., 1, p. 388-397.

<sup>(2)</sup> Selon l'auteur du Qart'âs, Idris arriva à Oulili au commencement de rabié I" 172 (août-septembre 788) et n'y fut proclamé souverain par les tribus berbères, que le 4 ramad'an (6 février 789) [éd. Fas, p. 7; tr. Beaumier, p. 14-15]; il mourut au commencement de rabi' II 177 (après le 16 juillet 793), d'après l'édition de Fàs (p. 10) ou à la fin de rabi I", selon la traduction de Beaumier (p. 21). Il régna par conséquent quatre ans et sept mois et non cinq ans et sept mois, comme le dit le Qart'as (éd., p. 10 et tr., p. 21) et aussi l'auteur de la Ed-dorar es-santya, ms. cit., fo 33 verso.

<sup>(3)</sup> Le texte arabe porte سلعه; mais on lit ابيه dans le Qart'âs (éd., p. 9).

Solaman ne cessa de lui témoigner beaucoup de déférence, attendant de saisir le moment opportun, c'est-à-dire l'instant pendant lequel Râchid, affranchi d'Idrìs, s'éloignerait de celui-ci. Enfin, cette occasion se présenta. Solaman vint (alors) secrètement trouver le roi et engagea la conversation sur le parfum de l'Yémen, jusqu'à ce qu'Idrìs fut pris du désir d'avoir de ce parfum. Solaman lui en offrit alors un flacon et le roi trouva la mort en aspirant l'odeur du contenu<sup>(1)</sup>. Cela eut lieu l'an 175 (791-92 J.-C.)<sup>(2)</sup>. L'assassin s'enfuit aussitôt, mais Râchid ayant eu connaissance de ce qui venait d'arriver, monta à cheval avec la troupe et s'élança à la poursuite du fugitif qui fut atteint sur les bords de la Molowiya. Solaman ben Djarir reçut un coup de sabre, qui lui coupa la main, et eut son cheval tué sous lui; il se sauva à pied et arriva en 'Irâq<sup>(3)</sup>.

Idris (en mourant) ne laissait pas d'enfant, mais sa concubine Kanza<sup>(4)</sup> était enceinte. Quant à son affranchi Râchîd, c'était un homme d'une rare intelligence et doué d'expérience et de distinction; il réunit les Berbères pour les consulter (sur ce qu'il convenait de faire). Ceux-ci s'accordèrent à confier le pouvoir à - P. A. - Râchîd, en attendant l'accouchement (de Kanza), et convinrent que, si Kanza mettait au monde une fille, on réfléchirait à ce qu'il conviendrait de faire; si elle donnait le jour à un garçon, le proclamé souverain. Lorsque nouveau-né serait naquit (c'était un garçon), Râchid le prit enveloppé dans ses langes et l'apporta aux Berbères. Le nouveau-né ressemblait beaucoup à son père et les Berbères l'appelèrent Idris, du nom de son père; puis ils le reconnurent pour roi, sous la tutelle de Râchid. (Ce dernier conserva la régence) jusqu'au jour où il fut

<sup>(1) «</sup> Idris s'étant un jour plaint d'un mal de dents, le favori (Bch-Chammàkh, surnom de Solaimàn) lui remit un dentifrice renfermant un poison mortel et qui, d'après ses instructions, ne devait être employé que le lendemain à l'aurore. Chammàkh s'enfuit pendant la nuit et quand, au lever du jour, Idris se servit du dentifrice, dont il se remplit la bouche, ses dents tombèrent et il mourut aussitôt. » (Bayàn, tr., I, p. 98). Voyez d'autres versions de cet assassinat in Istibçàr, tr., p. 151-155; Istiqça, I, p. 69-70.

<sup>(2)</sup> On retrouve la même date et des renseignements identiques dans l'Istibcâr, tr., p. 154; Bayân, tr., I, p. 304.

<sup>(3)</sup> Cpr. Kitáb el-Istiqça, 1, p. 70, et Istibçár, p. 153-154.

<sup>(4)</sup> On trouve l'orthographe Kanzi dans le Bayan, tr., 1, p. 304 et suiv.

assassiné par les Berbères, secrètement poussés par Ibrâhîm ben el-Aghlab, le gouverneur de l'Ifrîqîya<sup>(1)</sup>.

Après la mort d'Er-Râchid, Idrîs eut pour tuteur Abou Khâlid Yazîd ben El-Yâs<sup>(2)</sup>, jusqu'à ce qu'il fut devenu assez grand et que son caractère fut complètement formé, son instruction achevée, et qu'il fut plein de qualités et d'une bravoure qui le rendrait invincible<sup>(3)</sup>. Il fut victorieux des Cofrites et entreprit la fondation de la ville de Fàs<sup>(6)</sup> au commencement de rabî

<sup>(1)</sup> Voici la traduction de ce qu'on lit dans le Qart'às (p. 12 de l'éd. de l'às) à propos de l'éducation qu'Idris recut de son tuteur Râchid: « Il lui donna la meilleure éducation littéraire, lui apprit le Qoran, que l'enfant savait par cœur à l'age de huit ans, lui enseigna la loi (sonna), le droit (figh), la grammaire, les traditions du Prophète (h'adits), la poésie, les maximes et les sentences des Arabes, l'histoire des rois (Syar el-Moloûk), la diplomatie, l'art de la guerre; lui apprit à monter à cheval et à lancer le javelot, ainsi que la tactique militaire. Lorsqu'il posséda toutes ces connaissances, il avait onze ans. Râchid le fit proclamer empereur, dans la mosquée d'Oulili, par les tribus maghribines ». On pourra comparer la traduction Beaumier (p. 24) à celle-ci et au texte arabe. Idris II était né le lundi 3 radjab 177 (15 octobre 793) [Qart'as, éd., p. 12]. a Lorsqu'il atteignit l'age de onze ans et cinq mois (Beaumier, p. 28 = dix ans et cinq mois), dit l'auteur du Qart'as (éd., p. 13), Ràchid songea à le faire proclamer par les tribus maghribines, berbères et autres, mais Ibràhim ben el-Aghlab, gouverneur de l'Ifriqiya, en ayant été avisé, décida de le faire assassiner ; il arriva, par de fortes sommes d'argent, à corrompre les serviteurs berbères de Ràchid, qui le mirent à mort (188 = 803-804 J.-C.) ».

<sup>(2)</sup> Ràchid mort, fut remplacé auprès d'Idris par Abou Khàlid Yazid ben El-Yàs El-'Abdi, qui fit proclamer son pupille, par les tribus berbères, au début de rabl' I' 188 (lévrier 804), cf. Qart'às, éd., p. 13. Voyez d'autres détails: ibid., p. 13 et suiv.; tr. Beaumier, p. 28 et suiv.; Istibçàr, tr., p. 154 et note 1; Istiqça, p. 70 et suiv.; Fournel, t. 11.

<sup>(3)</sup> On a vu, dans les notes qui précèdent, combien les chroniqueurs arabes sont portés à donner à Idris II une jeunesse presque miraculeuse et à en faire, à onze ans, un jeune phénomène, un homme aussi savant et aussi expérimenté que le plus remarquable des vieillards. Rien d'étonnant qu'ils ne racontent aussi qu'il prit en mains le pouvoir à lui seul à l'âge de onze ans [le Qart'as, ainsiqu'El-Bekri cité par lui (éd., p. 13-14), place cette proclamation en 188 hég.; l'auteur de l'Istibear (p. 154) en 192 hég.; c'est aussi 188 que donne le Kitab el·Istiqca (p. 70, cit. Ibn Khaldoùn)]. Quant au mot بنه que j'ai traduit par devenir assez grand, on peut l'entendre dans le sens de بلغ atteindre l'âge de puberté. La question de majorité n'existe pas en droit musulman (voyez à ce propos Fournel, 1, note 2) et il était même bien rare, avant l'établissement de l'état civil chez nos indigènes algériens, qu'ils connùssent leur âge. Les points de repères dans la vie d'un musulman sont les grands événements dont il a été le contemporain : pestes, tremblements de terre, famine, guerres, etc. Aussi ne devons-nous pas nous étonner de l'élasticité des dates fournies par les chroniqueurs pour l'époque des premiers Idrisites, dont la relation n'a été écrite que bien après la mort d'Idris II.

<sup>(4)</sup> Les détails les plus abondants et les plus curieux se rencontrent chez la plupart des géographes maghribins, au sujet de la fondation de Fàs, dont

premier de l'an 192 (janvier 808). Il gouverna le Maghrib tout entier, pendant trente-huit ans et deux mois et mourut le 12 djoumâda second de l'an 213 (29 août 828)<sup>(1)</sup>.

Son fils, Moh'ammed ben Idris, fut proclamé son successeur. Le nouveau souverain nomma ses frères au gouvernement des provinces du Maghrib; l'un d'entre eux, 'Isa, reçut le gouvernement de Tlemcen. Moh'ammed ben Idris régna sept ans et onze mois; il mourut dans le mois de rabi' second 221 (mars-avril 836).

Son fils 'ALI'2', qu'il avait désigné pour lui succéder, gouverna le Maghrib pendant treize ans et trois mois; il mourut en radjab 234 (janvier-février 849).

Le trône passa au neveu du précédent Yah'îa BEN Moh'ammed BEN Idris<sup>(3)</sup>. Ce prince était d'un esprit curieux ; il était géné-

Idris II est encore aujourd'hui le patron et le saint le plus vénéré. On pourra trouver par exemple d'amples renseignements, à ce propos, dans le Qart'às, èd. Fàs, p. 17 à 31; le Kitâh el-Istiq;a, 1, p. 72-74 et la Ed-dorar es-santya, ms. cit. 1 47 recto à 52 verso. Voy. aussi Mouliéras: Conférence sur la ville de Fâs, in Bull. Soc. Géog. Oran, janvier-mars 1901.

<sup>(1)</sup> Les chroniqueurs ne sont pas d'accord sur les causes de cette mort. Selon les uns, il serait mort empoisonné (cf. Bayân, tr., I, p. 304), selon d'autres, il fut étouffé par un grain de raisin qui s'arrêta dans son gosier (cf. Qart'âs, édit., p. 31; tr., p. 61; Istibçâr, tr., p. 154; Istiqça, I, p. 75). Selon l'auteur du Qart'âs, il fut enseveli dans le ribât d'Oultli, à côté du tombeau de son père (éd., p. 31). L'auteur du Kitâb el-Istiqça donne cette version d'après El-Barnosi et une autre d'après laquelle Idris II fut enterré dans l'oratoire de la ville de Fâs et près du mur oriental (Istiqça, I, p. 75). Le même auteur dit, un peu plus loin: « Moh'ammed ben Idris mourut à Fâs en rabl' II 221 et fut enterré dans la partie orientale de la grande mosquée de cette ville avec son père et son frère ('Omar) (I, p. 76). C'est la version du Qart'âs (édit., p. 33) et de la Ed-dorar essantya, ms. cit., 1° 24 verso. Au f' 25 verso, du même ouvrage, il est dit qu'll fut enterré à Oultli et que le tombeau qui est à Fâs, dans la mosquée des Chorfa, serait celui de son fils Moh'ammed.

<sup>(2)</sup> L'auteur du Bayan (tr., I, p. 305), dans son énumération des souverains idrisites, a omis celui-là. Les renseignements de Yah'ia Ibn Khaldoùn concordent avec ceux du Qart'as, éd., p. 33; tr., p. 64-65, et ceux du Kitab el-Istiqça, p. 76.

<sup>(3)</sup> Il faut lire Yah'ia ben Yah'ia ben Moh'ammed ben Idris. Cependant, les chroniqueurs tels que l'auteur du Bayân, éd., I, p. 219 (voy. aussi la tr., I, p. 305), Ibn Khaldoùn (in Istigra, I, p. 76), l'auteur du Qart'às, éd., p. 33, et tr., p. 65, l'auteur du Kitâh el-Istiqra, I, p. 76, mentionnent un successeur de Ali du nom de Yah'ia ben Moh'ammed, sous lequel aurait été commencée la construction de la fameuse mosquée d'El-Qarowlyin. C'est celui-là qui aurait eu pour sucesseur son fils Yah'ia ben Yah'ia. Ces mêmes chroniqueurs donnent ensuite la série des empereurs idrisites dans l'ordre suivant: 'All ben Omar ben Idris, Yah'ia ben El-Qâsim ben Idris, Yah'ia ben Idris, Ben Omar ben Idris, etc.

reux pour qui recherchait sa protection. La population de Fâs (néanmoins) lui retira le pouvoir pour le donner à un de ses cousins, 'Ali ben 'OMAR BEN IDRIS, qui le garda pendant quelques jours. Puis, les habitants de Fâs étant revenus à de meilleurs sentiments à l'égard de Yah'îa, il fut rétabli sur le trône du Maghrib, qu'il conserva huit ans et trois mois. Il mourut en 292 (904-905 J.-C.).

Il eut pour successeur au trône, Yah'ta ben Idris ben 'Omar BEN IDRIS, son cousin. Celui-ci fut un souverain glorieux qui gouverna le Maghrib pendant dix-sept ans et deux mois. Ce fut sous son règne, en l'an 305 (917-18 J.-C.), que marcha contre l'empire idrisite, le général fatimite d'Ifriqiya Maççala ben - P. AI -H'abboûs ec-Canhâdji. Ce général laissa le pouvoir à Yah'îa ben Idris, à qui il demanda de reconnaître la suzeraineté fatimite; puis il partit, laissant comme gouverneur de Tâza, Tlemcen et dépendances, Moûsa ben Abi'-l-'Aftya el-Miknâsi.

Maccâla revint en Maghrib (extrême) une seconde fois en 309 (921-22); il fit emprisonner Yah'îa ben Idris, qui était tombé au pouvoir d'Ibn Abi-'l-'Âfiya et mit à la tête de Fâs et du Maghrib (extrême) Raïh'ân el-Kotâmi. A quelque temps de là, Maççâla révoqua ce gouverneur, rendit la liberté à Yah'îa ben Idrîs et fit la conquête de tout le Maghrib; puis, après avoir rendu le gouvernement de Fez à Rih'an el-Kotami, il s'empara de la personne de Yah'îa ben Idrîs et l'envoya en Ifrîqîya, où il mourut dans la révolte de (Abou) Yazîd ben Makhlad (ben Kîdâd) el-Ifrini(1).

Ensuite, la population de Fas se souleva contre Raih'an et le chassa pour proclamer El-H'ASAN BEN MOH'AMMED BEN EL-QÂSIM BEN IDRIS BEN IDRIS, surnommé El-H'adjjâm (le phlébotomiste), parce que, (de sa lance) il frappait les cavaliers (ennemis) en

<sup>(1)</sup> Ces détails concordent avec ceux du Qart'as (éd., p. 55-57 et tr., p. 106-108), qui est pourtant plus complet. Voyez encore Bayan, tr., 1, p. 307-308; Berb., tr., II, p. 567-568; Istiqça, I, p. 79-80; BEKRI, p. 126. Quant a Abou Yazid, dont il est ici question, son nom était Abou Yazid Makhlad ben Kidad, plus connu dans l'hi toire sous le nom de « l'homme à l'âne ». Cf. Berb., app. 11, tr.; t. 11, p. 530 et suiv. La mort de Yah'ia ben Idris eut lieu, selon le Qart'âs (éd., p. 56), à El-Mahdiya, assiégée par « l'homme à l'ane », au commencement de 332. Selon IBN KHALDO'N (Berb., tr., II, p. 533), ce siège n'eut lieu qu'en 333 (945 J.-C.), et d'après ET-TIDJANI (f. 114 recto de mon Ms., et Jour. asiat., avrilmai 1853, p. 364); Mus. d'Esp., III, 66.

plein crâne (à l'endroit de la nuque où le chirurgien pratique la saignée)<sup>(1)</sup>. Il guerroya, pendant longtemps, avec Ibn Abi-'l-'Âfiya au nom des Fatimites.

A sa mort, IBN ABI-'L-'ÂFTYA s'empara du gouvernement du Maghrib (extrême) et les Idrîsites se retirèrent à Qal'a-t-en-Nser (prononciation vulgaire). Moûsa ben Abi-'l 'Âftya répudia ensuite la suzeraineté fatimite pour faire hommage de vassalité à 'Abd er-Rah'mân en-Nâcir li dîni-llâh ben Moh'ammed ben 'Abd Allâh ben Moh'ammed ben 'Abd er-Rah'mân ben el-H'akam ben Hichâm ben 'Abd er-Rah'mân ed-Dâkhil ben Mo'âwîya ben Marowân ben el-H'akam, le (khalife) omaïyade de Cordoue.

Aussitôt, une armée arriva d'Ifrîqîya, sous les ordres de — H'omaïd ben Chabl el-Kotâmi<sup>(6)</sup>. Moûsa ben Abi-'l-'Âfîya offrit le combat à Fah'ç Masoûn<sup>(5)</sup> et fut vaincu. Il se retrancha dans Tasoûl<sup>(6)</sup> jusqu'au moment où H'omaïd retourna en Ifrîqîya. Alors, Moûsa reprit possession de son empire. Mais El-Qâsim ben 'Abd

saignée ». Cl. Bayan, I, p. 221, tr., I, p. 309; Qart'as, éd., p. 57, tr., p. 109; Kitab el-Istiqça, I, p. 80; Bekei, p. 127.

<sup>(1)</sup> On lui attribue ce vers:

وسمیت حجاما و لست بحاجم \* و لاکن لطعن بی مکان الححاجم « On me nomme « le phlébotomiste » et je ne le suis point; mais je frappe de la lance (les ennemis) à l'endroit même où le phlébotomiste pratique la

<sup>(2)</sup> Les chroniqueurs et géographes appellent généralement cette forteresse Qalà-t-H'adjr en-Nser « la forteresse du rocher du vautour »; elle fut bâtie, selon El-Bekri (p. 127), par Ibrâhim ben Moh'ammed ben el-Qàsim ben Idris ben Idris, en l'année 317 (929-930 J.-C.). Le même renseignement est donné par le Bayàn (éd., p. 221 in fine et tr., p. 309), par Ibn Khaldoùn (Berb., tr., II, p. 588). D'après l'auteur du Qart'âs (éd., p. 58), elle aurait été construite par les soins de Moh'ammed ben Ibrâhim ben Moh'ammed ben el-Qàsim ben Idris. L'auteur du Kitâb el-Istiqca (I, p. 81) donne la même indication, d'après le Qart'âs, qu'il a encore une fois négligé de citer, à cette occasion.

<sup>(3)</sup> Voyez l'histoire de ce khalife, ap. Dozy, Mus. d'Esp., II, p. 319 et suiv.; III, p. 3 et suiv. Il ne prit le titre de En-Naçir li-dini-llah (défenseur de la foi), que le 16 janvier 929 (Cf. Dozy, loc. cit., III, p. 49). Voy. (ibid.) la soumission que lui fit Ibn Abi-'l-'Aftya.

<sup>(4)</sup> Cet officier chi'ite est appelé H'omaid ben Choball بيد بن شبيل par l'auteur du Qart'às (éd. Fàs, p. 58, 59) avec la variante شبيل (p. بسير) en marge; l'auteur du Kitâh el-Istiqça (I, p. 82) le nomme H'omaid ben Içlît حميد بن يصليت. On le trouve sous le nom de H'omaid ben Yasal حميد بن يصل (ap. Bayân, éd., p. 203, 205 et pas.), حميد بن يصال (ap. Bekri, éd., p. 128); Voy. encore Berb., tr., t. II, p. 539. (5) Cf. Qart'às, éd., p. 59; tr., p. 113.

<sup>(6)</sup> Moùsa, vaincu, s'enfuit à l'endroit nommé 'Ain Ish'àq, sur le territoire de Tasoùl (cf. Qart'de, loc. cit.). Sur la position géographique de Tasoùl, voy. BERRI, p. 142.

Allah<sup>(1)</sup>, le fatimite, envoya contre lui son général Maïsoûr el-Fata avec une armée. Moûsa, évitant le combat, s'enfuit jusqu'à la Molowiya, où il fut tué. Il avait régné pendant vingt-huit ans sur le Maghrib.

Après lui, l'empire du Maghrib revint aux Idrisites avec l'avènement de Qannoûn ben Moh'ammed ben el-Qâsim ben Idris ben Idris el-Akbar, qui mourut en 337 (948-49)<sup>(2)</sup>.

Son fils, Abou-'L-'Îch Ah'MED, qui lui succéda, était un homme probe et droit. Il s'adonna à l'étude de l'histoire et se lia d'amitié avec 'Abd er-Rah'mân en-Nâcir li-dîni-llâh, qui le trompa indignement et lui enleva Ceuta et Tanger<sup>(3)</sup>.

Son autorité étant ébranlée (en Maghrib), Abou-'l-'Îch demanda (au khalife de Cordoue) la permission de passer (en Espagne)<sup>(4)</sup> pour y guerroyer (contre les chrétiens). L'autorisation lui en ayant été donnée, il passa la mer en 347 (958-59), après un règne de dix années<sup>(5)</sup>.

Après son départ, son frère EL-H'ASAN BEN QANNOÙN S'empara du pouvoir en Maghrib<sup>(6)</sup>.

Djaoùhar, le général fatimite, partit de l'Ifrîqîya<sup>(7)</sup>, à la tête de vingt mille cavaliers pour le combattre et le chassa du pays où

<sup>(1)</sup> Il s'agit d'Abou-'l-Qàsim Moh'ammed, fils du mahdi 'Obaïd Allàh, qui succèda à son père, sur le trône fatimite de QaIrowàn en 332 (février-mars 934). « En 324 (935-36 J.-C.), Maïsoùr reprit la route de QaIrowàn, après avoir laissé les états d'Ibn Abi-'l-'Afiya et les contrées voisines, à El-Qàsim ben Moh'ammed ben Idris, surnommé Qannoùn, qui était alors chef de la famille des Idrisites ». Cl. Berb., tr., II, p. 529.

<sup>(2)</sup> Cf. Berb., tr., II, p. 569; Qart'as, ed., p. 60, 61; tr., p. 117; Bekri, p. 128, 129; Kitab el-Istiqça, I, p. 85.

<sup>(3) «</sup> Lorsqu'Abou-'l-'Ich fut proclame, il supprima de tous ses états l'hommage de vassalité rendu aux Fatimites et proclama la suzeraineté de 'Abd er-Rah'man en-Naçir... et fit faire la Khot'ba à son nom dans toutes les chaires. Il l'en informa, mais celui-ci refusa, ne voulant accepter que si Abou-'l-'Ich le, mettait en possession de Ceuta et de Tanger. Abou-'l-'Ich ayant refusé, En-Naçir envoya contre lui une flotte et une armée. Il le força ainsi à lui donner les deux villes demandées. Les Idrisites demeurèrent des lors vassaux des Omalyades. Les généraux d'En-Naçir continuèrent à faire la conquète du pays, et le soumirent aux Omalyades, depuis Tâhert jusqu'à Tandjra (la tr. = Tanger)... ». Cf. Qart'às, éd., p. 61; tr., p. 118.

<sup>(4)</sup> Cl. Qart'às, éd., p. 62, tr. 119; Kitâb el-Istiqça, p. 76, in princ.

<sup>(5)</sup> Il mourut en faisant la guerre aux chrétiens d'Espagne (الروم) l'an 343 (954-55) [Cf. Qart'às, éd. p. 62, tr., p. 120]; en 348 (959-60) selon l'auteur du Kitàb el-Istiqça, I, p. 86.

<sup>(6)</sup> Il avait été nommé par son frère Abou-'l-'Ich, selon le Qart'às, éd., p. 62.

<sup>(7)</sup> En 347 heg., selon le Qart'as (ed., p. 62) et le Kitab el-Istiqua (1, p. 86).

il commandait et dont les populations reconnurent toutes l'autorité des Fatimites<sup>(1)</sup>. El-H'asan se réfugia à Qal'a-t-en-Nser, où il se retrancha, et Djaoûhar retourna en Ifriqiya, trainant à sa suite, des prisonniers berbères du Maghrib, enfermés dans des cages de fer<sup>(2)</sup>.

Le Maghrib repassa aussitôt sous l'autorité d'El-H'asan, qui continua à résider à Qal'a-t-en-Nser.

Puis, vint l'expédition de Bologgin ben Zîri ben Manàd eç-Çanhâdji, qui détruisit toutes les traces de l'autorité des Omaïyades (d'Espagne) et des Idrisites en Maghrib. El-H'asan (cependant) ayant reconnu la suprématie fatimite (fut laissé au gouvernement du pays). Mais El-H'akam el-Mostançir ben 'Abd er-Rah'mân en-Nacir' (l'omaïyade) se tourna contre lui et désigna son général Moh'ammed ben el-Qàsim pour diriger des razzias contre El-H'asan. Cet officier passa (en Maghrib) en 362 (972-73 J.-C.); il fut vaincu et dût se retrancher dans Tanger (h). El-H'akam el-Mostançir envoya alors, à son secours, une seconde armée, plus nombreuse que la première, sous les ordres de son affranchi Ghâlib (5). El-H'asan ben Qannoûn s'empressa de se réfugier dans sa place forte de Qal'a-t(-en-Nser); elle fut, toutefois, impuis-

<sup>(1)</sup> A l'annonce de l'approche de Djaoùhar, le qaid Ya'la ben Moh'ammed el-lirini, gouverneur de Tanger, au nom des Omalyades, réunit les Berbères, et marcha au-devant de l'ennemi. Il fut battu près de Tahart (Tiaret) et fut assassiné. Puis Djaoùhar marcha contre la ville de Sidjilmàssa, dont il s'empara en 349 (960-61 J.-C.). Il vint ensuite assièger Fez, qui tomba aussi en son pouvoir (Ramad'an, 349 = oct.-nov. 960). Tout pliait devant lui. Il garda le gouvernement du Maghrib pendant trente mois, pour ne le quitter que lorsque l'autorité fatimite y fut partout reconnue. (Cf. Qart'às éd., p. 62-63; Kitâh el-Istiqya, p. 86-87).

افعاص من المعامل الكا Dans des cages de bois, portées à dos de chameau... على طهور الجمال selon le Qart'às, éd., p. 63, et le Kitàh el-İstiqia, p. 87.

<sup>(3)</sup> Il remplaça son père, 'Abd er-Rah'mán III, mort le 16 octobre 961 d'après Dozy, Mus. d'Esp., III, 89. Sur le règne d'El-H'akam, voyez Dozy: Mus. d'Esp., t. III, ch. v, p. 95 et suiv.

<sup>(4)</sup> a Moh'ammed ben el-Qàsim partit d'Algésiras pour Ceuta, à la tête d'une armée considérable, en rabit l'' de 362 (déc. 972-janv. 973)... Sa rencontre avec Ben Qannoun eut lieu dans les environs de Tanger, à l'endroit appelé Fah'g Beni Magrakh... Moh'ammed l'en el-Qàsim fut tué, ainsi qu'un grand nombre de ses soldats : le reste de son armée se réfugia à Ceuta, où il fut assiègé ». Cl. Qart'às, éd., p. 64, tr., p. 124 et Kitâh el-Istiqua (1, p. 87), citant textuellement l'auteur du Qart'às, sans le dire.

<sup>5:</sup> Ghàib sortit de Cordoue à la fin de chawwâl 362 (juillet-août 973), d'après le Qart'is et l'Istigra, loc. cit.

sante à le protéger (contre son ennemi). Ghâlib le força à lui faire sa soumission et l'envoya à Cordoue<sup>(1)</sup>, tandis qu'il plaçait à la tête du gouvernement du Maghrib, tout entier, Yacla ben Moh'ammed el-Ifrini el-Maghrâwi. Le règne d'El-H'asan avait duré seize ans. El-Mostançir lui témoigna une grande considération, jusqu'au jour où une brouille survint entre eux, à propos d'un gros morceau d'ambre faisant partie des richesses d'El-H'asan et que (le khalife) El-H'akam lui avait vainement demandé<sup>(2)</sup>. A la suite de son refus de lui en faire cadeau, El-H'asan dùt partir pour l'Orient et alla retrouver les Fatimites<sup>(3)</sup>.

Le Maghrib demeura ainsi pendant trois ans gouverné par des officiers çanhâdjiens (au nom des Fatimites) et par les Omaïyades. Au bout de ce temps, les Fatimites rendirent le gouvernement du Maghrib à El-H'asan ben Qannoun et ordonnèrent à leurs officiers çanhâdjiens (qui gouvernaient) l'Ifriqîya de l'appuyer par des troupes. H'asan s'empara pour la seconde fois du Maghrib tout entier. Hichâm el-Mowaïyad ben el-H'akam el-Mostançir ben 'Abd er-Rah'mân en-Nâçir (4) envoya de Cordoue une armée commandée par le cousin de son chambellan, El-Mançour Moh'ammed ben 'Abd Allâh ben Abi 'Âmir Moh'ammed ben el-Walîd ben Yazîd ben 'Abd el-Mâlik el-Mo'âfari (5). Ce général assiégea El-H'asan dans la Qal'a-t-en-Nser. Celui-ci se rendit après avoir

<sup>(1)</sup> Cf. Qart'âs, éd., p. 65, 66; tr., p. 126-7; FOURNEL, II, p. 364-5; Mus. d'Esp., III, p. 129.

<sup>(2)</sup> On lira l'histoire de ce morceau d'ambre, dans Qart'âs, éd., p. 66; tr., p. 127, et Kitâb el-Istiqça, p. 88, où elle se trouve avec détails.

<sup>(3)</sup> Ben Qannoùn et les 'Alides furent chassés de Gordoue. Ils s'embarquèrent à Alméria pour Tunis en 365 (975-76). De là, ils allèrent en Egypte, furent bien accueillis et restèrent au Qaire jusqu'au début de 373 (983-84). Cf. Qart'âs, éd., p. 66; Kitâb el-Istiqça, 1, p. 88.

<sup>(4)</sup> Hicham el-Mowalyad succèda à son père El-H'akam, mort en çafar 366 (sept.-oct. 976). Cf. Abd bl-Wâh'id, éd., p. 17; tr., p. 21. Sur les trames qui entourèrent cette nomination et le rôle important que commença à jouer le fameux ministre Ibn Abi 'Amir, voy. Mus. d'Esp., III, p. 134 et suiv.

<sup>(5)</sup> Voir des détails circonstanciés sur ce ministre, qui fut qàd'i suprême et inspecteur général des finances en Maghrib, après la campagne de Ghàlib, ap. 'ABD EL-Wāh'ID, éd., p. 17 in fine, 18 et suiv.; Mus. d'Esp., III, p. 127 et suiv. Il fut le véritable maître de l'Espagne, sous le nom d'El-Mançoùr, au temps du khalife El-Mowalyad. Le génèral envoyé en Maghrib à cette occasion, se nommait Abou-'l-H'àkim 'Amr ben 'Abd Allàh ben Abi 'Amir, et il fut secondé, peu après, par le général 'Abd el-Malik el-Mod'affar, fils d'El-Mançoùr. (Cf. Qart'às, éd., p. 66). Beaumier a fait ici un contre-sens, cf. tr., p. 128.Voy. aussi Istiqça, I, p. 88; Mus. d'Esp., III, p. 200-201.

reçu la promesse qu'il serait envoyé à Cordoue; mais El-Mançoûr ben Abi 'Âmir le fit assassiner en 375 (985-86 J.-C.)(4).

Il avait conservé le pouvoir, cette seconde fois, durant huit ans (2). Sa mort marqua la fin de l'empire idrisite, après 203 ans d'existence.

Gloire à l'Éternel! Gloire à Celui qui ne doit point périr et qui subsistera après l'anéantissement de ses créatures! Il n'y a pas d'autre dieu que Lui!

L'empire du Maghrib passa, alors, aux Omaïyades d'Espagne.

#### D. — LE MAGHRIB SOUS LES OMAÏYADES D'ESPAGNE

Les Omalyades confièrent le gouvernement héréditaire du Maghrib aux Beni Khazan, famille appartenant à la tribu des Maghràwa, fraction des Zenâta. L'ancêtre de cette famille était Khazar ben H'afç ben Çoûlât ben Wanzmâr ben Maghrâw. (Or, ce Maghrâw) avait été client du Commandeur des Croyants, 'Otsmân ben 'Offân — qu'Allâh soit satisfait de lui! — auquel il avait été amené, au nombre des prisonniers de guerre faits en Ifriqîya et avait embrassé l'Islâm, en présence de ce khalife (3). Les descendants de Maghrâw n'avaient pas cessé d'être de fervants partisans des Omaïyades. C'est pourquoi les Omaïyades (d'Espagne) les avaient choisis pour gouverner le Maghrib.

Le premier des gouverneurs des Maghrawa fut Khazar ben H'AFÇ EL-MAGHRAWI; il eut pour successeur Khazar ben Moh'am-MED BEN KHAZAR, dont la domination s'étendait sur tout le pays

<sup>(1)</sup> El-Mansoùr ordonna de tuer Ibn Qannoùn, en route pour Cordoue. L'ordre fut exécuté. Le corps de la victime fut enterré; quant à la tête, que l'on coupa, elle fut expèdiée à El-Mançoùr qui la reçut en djoumàda I'' 375 (sept.-oct. 985). Cf. Qurt'és, éd., p. 66-67.

<sup>(2)</sup> Le premier règne d'El-H'asan ben Qannoun, en Maghrib, avait duré seize aus, de 349 à 364 hèg.; le second avait duré un an et neuf mois (cf. Qart'as, èd., p. 67). Craignant la vengeance des parents d'Ibn Qannoun demeurés dans la péninsule, El-Mançour les chassa de l'Espagne et du Maghrib. Voir les vers satiriques de l'un d'eux, Ibrahim ben Idris, à l'adresse des Omalyades et d'El-Mançour, ap. Mus. d'Esp., III, p. 203-204.

<sup>(3)</sup> Lors de la conquête du Maghrib par les Arabes, « Coùlât ben Wazmar, chef des Maghrawa, fut fait prisonnier et envoyé au khalife 'Otsman ben 'Offan, entre les mains de qui il se fit musulman ». Cl. Kitâb el-Istiqça, I, p. 90, in princ.

des Zenâta, le Sous el-Adna, Tlemcen, Tâhart (Tiaret) et le Sud. Il déclara aux Fatimites une guerre meurtrière.

Son successeur, Moh'ammed ben Khazar, gouverna, au nom des Omaïyades, tout le pays des Zenâta et fut un des plus grands rois qu'aient comptés les Zanâta. Il soutint contre Ziri ben Manâd de nombreuses guerres et mourut dans un de ces combats — qu'Allâh le comble de sa miséricorde!

Il fut remplacé au pouvoir par son fils Ya'la, qui eut luimême pour successeur son fils Moh'ammed ben Ya'la. Le gouvernement de ce dernier comprenait tous les pays qu'avait administrés son père et son grand-père; il y ajouta El-Msîla, le Sahara et toutes les campagnes parcourues par les Zanâta. Il régna sur le Maghrib en véritable prince indépendant, et la seule marque de suzeraineté des Omaïyades sur ce pays fut que leur nom y était encore prononcé dans le prône (du vendredi)<sup>(4)</sup>.

ZIRI BEN 'AT'ÎYA BEN 'ABD ALLÂH BEN MOH'AMMED BEN KHAZAR, qui remplaça le précédent, fut appelé au pouvoir par (l'Omaïyade) Hichâm et son chambellan El-Mançoùr ben Abi 'Âmir. La réputation de ce gouverneur grandit dans le Maghrib et son pouvoir s'étendit<sup>(2)</sup>.

A Tlemcen, Abou-'l-Bihâr ben Zîri eç-Çanhâdji se mit en révolte contre lui et rejeta l'autorité des Omaïyades. Ceux-ci ayant envoyé des troupes contre le rebelle, il leur abandonna le Soûs

<sup>(1)</sup> L'auteur que nous traduisons, sans en prévenir, a voulu donner ici la liste — elle est, du reste, incomplète — des chess qui se succédérent depuis l'établissement de l'Islâm, à la tête des Maghrawa. Ibn Khaldoùn, dans son Histoire des Berbères (éd., II, p. 33 et suiv.; tr., III, p. 227 et suiv.), a retracé avec plus de détails et de précision cette partie de l'histoire des Maghrawa. (Voyez aussi Kitâb el-Istiqca, I, p. 90-91). Voici la liste de ces ches: Coûlât (qui reçoit l'investiture du khalise 'Otsmân ben 'Offân); H'AFC BEN COÛLÂT; KHAZAR BEN H'AFC; MOH'AMMED BEN KHAZAR (qui remit à Idris I' la ville de Tlemcen en 171 hég. (790-91) et soutint également le fils Idris II de celui-là). Après le règne de ce prince, les chroniqueurs que nous avons cités présentent une lacune et conduisent immédiatement au début du Iv siècle de l'hégire, époque à laquelle quatre srères de cette samille se partagent le commandement des tribus maghrawiennes. Alors, la lutte entre les Beni Khazar et les Fatimites est ardente, et les Beni Khazar soutiennent dignement leurs suzerains, les Omalyades d'Espagne. Cs. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Il était roi des Zenata depuis 368 (978-79) et vint fixer sa résidence à Fas en 377 (987-88), selon le *Qart'às*, éd., p. 72; *Istiqça*, I, p. 91; en 376, selon la trad. de Beaumier du *Qart'às* (p. 140). Ziri n'aurait pris le commandement des Maghrawa qu'en 378 (988-89), à la mort de son frère Moqatil, d'après *Berb.*, éd., II, p. 41, et tr., III, p. 238.

el-Adna et le gouvernement (de Zîri ben 'At'iya) s'étendit sur Tlemcen jusqu'à El-Msîla<sup>(1)</sup>. Il mourut en 391 (1000-1001)<sup>(2)</sup>.

EL-Mo'IZZ BEN Zîri, son fils, lui succéda et reconnut la suzeraineté des Omaïyades<sup>(3)</sup>, auxquels il envoyait chaque année un cadeau. Il régna sur le Maghrib entier et mourut l'an 422 (1031)<sup>(4)</sup>.

Il eut pour successeur son cousin H'AMÂMA BEN EL-MO'IZZ BEN 'AT'ÎYA EL-MAGHRÂWI<sup>(5)</sup>. Les Beni Ifren lui disputèrent le pouvoir; il leur abandonna le pays du Soûs el-Adna et se retira à Tlemcen<sup>(6)</sup>. Puis, leur ayant, de nouveau, déclaré la guerre, il les vainquit et rétablit son autorité sur tout le Maghrib. Il mourut en 440 (1048-49)<sup>(7)</sup>, laissant le pouvoir à son fils Doûnâs BEN HAMÂMA BEN EL-Mo'IZZ. Il fit construire des murs d'enceinte autour de Fâs et de tous les faubourgs de cette ville et mourut en 452 (1060-61)<sup>(8)</sup>. Le pouvoir passa, ensuite, aux mains d'EL-Fotoûh'

<sup>(1)</sup> Sur cette ville du sud de la province actuelle de Constantine, voyez Benou Ghànya, p. 55, note 1. Les renseignements donnés sur ces faits par le Qart'às, éd. et tr., loc. cit., et le Kitâb el-Istiqça, 1, p. 91, concordent avec ceux-ci. Voyez l'opinion d'Ibn Khaldoùn (Berb., éd., II, p. 42, 43, 44; tr., III, p. 240, 242, 243).

<sup>(2)</sup> Cette date est confirmée par le Qart'âs, éd., p. 77; Kitâb el-Istiqça, 1, p. 94; Berb., tr., III, p. 248, et Bayân, 1, p. 264 du texte arabe.

<sup>(3)</sup> Dès 386 (996) [d'ap. Qart'às, éd., p. 75, et Berb., tr., III, p. 243] une brouille éclata entre Ziri et le ministre El-Mançoùr, et une guerre s'ensuivit.

<sup>(4)</sup> Cette date est donnée par le *Qart'às*, éd., p. 77 in fine. Il mourut en 416 hég., d'ap. le *Bayân*, éd., I, p. 264 ; tr, I, p. 375 ; en 417 hég., d'ap. Ibn Khaldoùn (*Berb.*, tr., III, p. 251).

<sup>(5)</sup> Ce prince berbère est appelé à tort H'amâma ben el-Mo'izz ben Zîri ben 'At'ıya par l'auteur du Bayân (éd., 1, p. 263; tr., 1, p. 373) et par Beaumier, dans sa traduction du Qart'âs, p. 149. Ibn Khaldoùn fait la remarque que quelques chroniqueurs, trompés par la similitude du nom, ont pris ce personnage pour le fils d'El-Mo'izz ben Zîri (Cf. Berb., éd., 11, p. 48 in fine; tr., 111, p. 251). L'édition de Fàs du Qart'âs lui donne du reste parfaitement le nom que nous avons ici (cf. éd., p. 78), ainsi que l'auteur du Kitâb cl-Istiqça, 1, p. 95.

<sup>(6)</sup> a Il se retira dans la ville d'Oudjda, de l'arrondissement de Tlemcen ». Cf. Qart'as, éd., p. 78. Voyez aussi Berb., éd., II, p. 49; tr., III, p. 251.

<sup>(7) «</sup> Fàs resta, sous son règne, le séjour de la paix et de l'aisance... Il mourut en 433 hég. » (Cf. Bayan, tr., 1, p. 375). Les Beni Ifrin, commandés par Tamim, s'emparèrent de Fàs et mirent le quartier juif au pillage... H'amama mourut à Fàs en 431 hég. (Cf. Berb., tr., III, p. 251, 252). « L'émir Tamim demeura sept ans à Fàs... Il'amama mourut en 440 hég., après 18 ans de règne.» (Cf. Qart'às, éd., p. 79). Voyez encore Kitàh el-Istiqça, 1, p. 96.

<sup>(8) « (</sup>Sous son règne), Fàs devint très florissante et forma un grand centre commercial, où les marchandises affluèrent de tous côtés. » (Ci. Berb., tr., III, p. 252). L'auteur du Qart'às (éd., p. 79) dit que son règne fut un règne de paix et de prospérité pour le pays. Les autres chroniqueurs s'accordent, au contraire, en général, à reconnaître que l'autorité gouvernementale s'affaiblit à vue d'œil,

BEN DOÛNAS BEN H'AMÂMA BEN EL-Mo'IZZ, qui a donné son nom à la porte Bâb el-Fotoûh', de Fâs Il fut assassiné en l'an 457 (1064-65)(1), alors que les Almoravides avaient déjà fait reconnaître leur autorité sur (une partie du) Maghrib.

Le cousin du précédent, El-Mo'annaçir ben El-Mo'izz el-Maghrâwi, lui succéda et mourut en 460 (1067-68)(2).

Puis vint le fils de celui-ci, Tamim ben El-Mo'annaçir, qui régna jusqu'à ce qu'il tomba sous les coups des Almoravides en 461 (1068-69)<sup>(3)</sup>. Avec lui s'éteignit la dynastie des Beni Khazar — P. Al—en Maghrib.

L'immortalité n'appartient qu'à Dieu seul!

# E. — LE MAGHRIB SOUS LES ALMORAVIDES (LES LAMTOÛNA)(4)

Le premier (de leurs rois) fut Yoûsof ben Tâchfîn ben Ibrâhîm ben Wartâqt'in ben Mançoùr ben Moçâla ben Omaïya ben Wâtmâl ben Talmît el-Lamtoùni eç-Çanhâdji el-H'omaïdi, qui fit la

que la guerre civile ravage le pays et que l'heure de la décadence a sonné. (Cf. Bayán, éd., 1, p. 264; tr., I, p. 375). En fait, la première partie du règne, selon Ibn Khaldoùn (431-435 hèg.) fut troublée par la révolte de son cousin H'ammâd; la seconde partie (436-451 hèg.) fut calme. Il mourut vers 451 (1059-1060), selon Berb., tr., III, p. 252, et en 452, d'ap. Qart'âs, éd., p. 79; tr., p. 152, et Istiqça, I, p. 96. C'est à la mort de ce prince que le Bayán termine la dynastie des B. Khazar.

<sup>(1)</sup> El-Fotoùh' règne à Fàs, dans le quartier des Andalous. Son frère 'Adjisa, établi dans le quartier d'El-Qarowiyin (الفرويين), lui dispute le pouvoir. Ils bâtissent dans le rempart de leur quartier, chacun une porte qui prend leur nom. (Berb., Ir., III, p. 253; Qart'às, éd., p. 80). D'après cette dernière chronique, El-Fotoùh' abandonna volontairement le pouvoir en 457 (1064-65).

<sup>(2)</sup> Voyez détails in *Bayan*, tr., I, p. 377; *Berb.*, tr., II, p. 75, et III, p. 253; *Qartâs*, éd., p. 81; *Istiqça*, I, p. 96-97; etc.

<sup>(3)</sup> Il périt en 462 hég., lors de la prise de Fàs par Yoùsof ben Tachfin, massacré par les Almoravides, avec un grand nombre de soldats des Maghrawa et des Beni Ifrin. (Cf. Berb., tr., III, p. 254). Voyez aussi Qart'as, éd., p. 81, qui donne, en terminant le chapitre qu'il consacre aux B. Khazar, un coup d'œil d'ensemble sur cette dynastie berbère.

<sup>(4)</sup> Pour les paragraphes consacrés par Yah'ta Ibn Khaldoùn aux Almoravides et aux Almohades, le lecteur pourra se référer aux chroniques et travaux spéciaux, dont il trouvera la bibliographie dans mon mémoire sur les Benou Ghanya (introduction, p. XIII-XXI). L'index placé à la fin de ce même mémoire indique les pages ou l'on rencontrera des renseignements historiques ou bibliographiques sur les divers souverains dont les noms vont suivre. Voir aussi Codera: Familia real de los Beni Texusin (Zaragoza, 1903).

guerre aux infidèles et vécut dans la piété. Il fut proclamé en l'an 461 (1068-69). Ce fut lui qui fit bâtir Tâgrârt (à côté) de Tlemcen, comme il a été dit précédemment. Il mourut en 500 (1106-1107).

Son fils et successeur, 'All, fit (également) la guerre sainte, et mourut en 537 (1142-43).

Il fut remplacé au pouvoir par son fils Tâchfîn Ben 'Ali. Ce souverain fut battu par 'Abd el-Moûmin ben 'Ali, dans la gorge d'Eç-Çakhratîn, près (et au sud) de Tlemcen, et dût fuir à Oran, où il espérait se sauver avec l'aide de sa flotte. Mais il trouva la mort, en tombant du haut d'un rocher à pic, pendant la nuit du 27 ramad'ân (c'est la nuit connue sous le nom de laılat-el-qadar) 539 (mars 1145).

A partir de ce moment, le pouvoir des Lamtoûna se trouva partout menacé par les partisans du mahdi, et leur étoile commença à pâlir.

Les derniers souverains almoravides furent Ibrâhîm ben Tâchfîn, qui fut destitué et remplacé par Ishâq ben 'Ali ben Yoûsof ben Tâchfîn.

Les Almohades firent sortir ce dernier de Marrâkoch en 541 (1146-47) et le mirent à mort. Avec lui disparaissait l'empire des Morâbit'în, après soixante-dix-huit ans d'existence.

« Tout ici-bas est limité dans le temps. Allâh est celui qui hérite de la terre et de ce qu'elle renferme, et Il est le meilleur des héritiers. »

#### F. - LE MAGHRIB SOUS LES ALMOHADES

L'empire du Maghrib passa aux Almohades (nom sous lequel on désigne) les partisans du mahdi Moh'ammed ben 'Abd Allâh ben 'Abd er-Rah'mân ben Hoûd ben Khâlid ben Tamâm ben 'Adnân ben Çafawân ben Djâbir ben Yah'îa ben 'At'a ben Rabbâh' ben Yasar ben el-'Abbâs ben Moh'ammed ben el-H'osaïn ben 'Ali ben Abi T'âlib — Qu'Allâh soit satisfait de ce dernier.

Le premier empereur almohade fut 'Abd el-Moûmin ben 'Ali ben Makhloûf ben Ya'la ben Marowân ben Naçr ben 'Ali ben 'Âmir, qui descendait de Qaïs 'Îlân ben Mod'ar. Il s'empara de Tlemcen en 539 (1144-45), comme nous l'avons raconté plus haut. Il y fit mettre à mort les principaux des deux villes (1), ainsi que le qâd'i Abou 'Omar 'Otsmân ben Çâh'ib eç-Çala (2). Cette conduite lui avait été conseillée par son maître, le mahdi Moh'ammed ben 'Abd Allâh (Ibn Toûmert), qui lui avait dit : « Si Dieu fait tomber en ton pouvoir Ibn Çâhib eç-Çala, fais-le mourir, car ses paroles (littéralement : le sifflement) d'opposition (à mes doctrines), quand il me dit (lors de mon passage à Tlemcen) : « Prends garde à toi! », sont restées, jusqu'à aujourd'hui, gravées dans mon oreille! »

'Abd el-Moumin mourut en djoumâda second 558 (mai-juin 1163).

Il fut remplacé par son fils, Yoûsof EL-'Asrı, qu'il avait désigné pour lui succéder. (Ce n'est point ici la place d'exposer) les qualités qu'il déploya (durant son règne), ni les belles pages de sa biographie. Il mourut en 580 (1184-85).

Son savant et généreux fils, Ya'qoûb el-Mançoûr, qui fit la guerre aux infidèles, lui succéda. Ce souverain fit de grandes choses et fut doué des plus nobles qualités. L'histoire de son règne est magnifique. Il mourut — qu'Allah l'accueille au sein de sa miséricorde — en l'an 595 (1198-99).

Il eut, pour successeur, son fils, Moh'ammed en-Nâcir, qui mourut en 600 (1203-1204) (3).

Moh'ammed fut remplacé à la tête de l'empire par son fils Yoûsof EL-Mostançir, qui n'était encore qu'un enfant, quand il monta sur le trône. Son père l'avait désigné comme héritier présomptif. Il mourut en 620 (1223-24).

Il eut pour successeur (son grand oncle) 'ABD EL-Wâh'ID BEN \_P. AA -

<sup>(1)</sup> L'auteur veut parler ici de Tlemcen l'ancienne (Agàdir) et de Tlemcen la neuve (Tâgrârt).

<sup>(2)</sup> Voyez suprà, p. 64-65.

<sup>(3)</sup> Cette erreur de date appelle une rectification. Les chroniqueurs sont unanimes à faire mourir En-Nacir en 610. On lit dans 'Abd el-Wahid, qui écrivait sa chronique des Almohades en 621: « Il resta à Marrakoch jusqu'en cha'ban 610 (décembre 1213). On n'est pas d'accord sur la cause de sa mort; la version la plus exacte que j'aie entendue, est qu'il fut, le vendredi 5 cha'ban, frappé d'une attaque d'apoplexie, produite par une tumeur au cerveau; il resta privé de l'usage de la parole le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi, sans vouloir consentir à la saignée que les médecins lui conseillaient; il expira le mercredi 10 de ce mois et fut enterré le jeudi ». (Cf. 'Abd EL-Wah'id, tr., p. 281). Voyez aussi: Qart'as, èd., p. 175; Berb., tr., II, p. 226; Benou Ghânya, p. 107, n. 3.

Yoûsof EL-'Asri BEN 'ABD EL-Moûmin BEN 'ALI, que les Almohades destituèrent, l'an 622 (1225-26).

Après lui, vint El-'Âdil ben Ya'qoûb el-Mançoûr; puis Yah'îa el-Mo'taçim ben Moh'ammed en-Nâçir ben Ya'qoûb el-Mançoûr, dont le règne fut occupé à combattre l'opposition que lui faisait Idris el-Mâmoûn ben Ya'qoûb el-Mançoûr; il mourut en 630 (1232-33). Il eut pour successeur Idris el-Mâmoûn, dont il vient d'être question.

Ce fut sous le règne de celui-ci, en 629 (1231-32), que la noble famille (des Beni 'Abd el-Wâd) s'empara du pouvoir à Tlemcen, comme nous le raconterons dans la suite, s'il plaît à Dieu, le Très-Haut — Il n'y a pas d'autre Maître que Lui, ni d'autres biens que les Siens; Il est le meilleur des patrons et le plus parfait des secours.

#### CHAPITRE II(1)

- P. A9 -

# DE LA FAMILLE QUI A DONNÉ LA PUISSANTE TRIBU ('ABD EL-WADITE) ET DES QUALITÉS DE CELLE-CI

Ce chapitre se subdivise en trois sections.

# PREMIÈRE SECTION

DES BERBÈRES ET DES ZANÂTA, BRANCHE DE CETTE TRIBU

Puisque les Beni 'Abd el-Wâd descendent des Berbères Zanâta, il importe, tout d'abord, de faire connaître les Berbères et la position qu'occupent parmi eux les Zanâta, en donnant à chacune de ces questions l'importance qu'elle comporte, s'il plaît à Dieu.

Les Berbères, peuple étranger (au peuple arabe), habitèrent la Syrie, depuis le déluge universel. Leurs rois étaient connus sous le nom de Djaloût (pl. Djawalit), de même que l'on appelait Qaïçar (pl. Qaïaçira) ceux des Romains, Kesra (pl. Akasira) ceux des Persans et Far'oûn (pl. Fara'ina) les rois des Coptes.

Les généalogistes ne s'accordent pas sur l'origine des Berbères; ('Abd er-Rah'mân ben 'Abd Allâh) Es-Sohaīli<sup>(2)</sup>, (Abou-

<sup>(1)</sup> Pour tout ce chapitre, nous renvoyons au chapitre correspondant de l'Histoire des Berbères (éd., I, p. 106 et suiv.; trad., I, p. 167 et suiv.). Voyez aussi: Istiqça, I, p. 28 et suiv.; FOURNEL, Berbers, I, p. 25 et suiv. Nous appelons surtout l'attention sur le chapitre très remarquable qu'Ibn Khaldoùn a consacré à l'origine des Zanàta (Berb., éd., II, p. 2 et suiv.; trad., III, p. 180 et suiv.).

<sup>(2)</sup> Sur Es-Sohalli († 581 hég.), voir la bibliographie donnée par BOIGUES (p. 249, note 5), ainsi que la notice biographique et la liste des œuvres de ce

'l-H'asan 'Ali) El-Mas'oûdi(1), (Moh'ammed) El-Qod'à(1(2), ont dit qu'ils sont les descendants de Berber, fils de Kana'an, fils de Châm; (Abou Dja'far Moh'ammed) Et'-T'abari<sup>(3)</sup> rapporte la même opinion et ajoute qu'ils sont de la descendance de Berber, fils de Nafsån, fils d'Abråham, l'ami de Dieu — que la bénédiction et la paix (du Seigneur) soient sur lui et sur notre Prophète. Selon Eç-Coûli<sup>(4)</sup>, les Berbères descendent de Berber, fils d'Es-Salâh'im fils de Berber, fils de Misraïm, fils de Cham (5). Quelques historiens prétendent qu'ils sont de la postérité de Sem, fils de Noé — sur lui le salut. Mais ces historiens sont cependant en désaccord; les uns prétendent que les Berbers sont fils de Berber, fils de Tamla, fils de Mazigh, fils de Kana'an, fils de Sem; d'autres, qu'ils sont fils de Berber, fils de Tamla, fils de Mâzîr, fils de Fâris, fils de 'Omar, fils de 'Amlaq (Amaleq), fils de Lawd, fils d'Aram, fils de Sem, et, d'après cette dernière opinion, les Berbères seraient (donc) des Amalécites (6).

Mâlik ben Morah'h'al<sup>(7)</sup> a raconté que les Berbères étaient formés de nombreuses tribus d'H'imyarites, de Mod'arites, de Coptes, d'Amalécites, de Kana'ânites (Cananéens), de Qoraîchites, qui avaient eu entre elles des rapports d'amitié en Syrie et parlaient une langue barbare. Ifrîqoch, fils de Qaïs, les nomma

personnage (ibid., p. 249-251); WUESTENFELD, p. 95, en donne une notice très incomplète; voyez encore: Hist. Berb., tr., I, p. 176, note 4. Nous ne connaissous pas de traité généalogique composé par Es-Sohalli; peut-être faut-il chercher cette généalogie des Berbères dans son Histoire, antique et moderne, de l'Egypte.

<sup>(1)</sup> Sur El-Mas'oûdi († 345 hég.), voir Wuestenfeld, p. 38-40.

<sup>(2)</sup> Cf. WUESTENFELD, p. 102, nº 286.

<sup>(3)</sup> Abou Dja'far Moh'ammed ben Djarir ben Yazid ben Katsir ben Ghâlib et'-T'abari, mort à Baghdâd, en 310 hég. On trouvera sa notice bio-bibliographique ap. WUESTENFELD, p. 31-32.

<sup>(4)</sup> Abou Bakr Moh'ammed ben Yah'ia ben 'Abd Allah ben el-'Abbas Eç-Çoùli ech-Chit'randji (le joueur d'échecs), mourut à Bassora en 335 ou 336 hég.; cf. Wuestenfeld, p. 37, n° 115; Ibn Khallikân, éd. du Qaire, 1, p. 643-646; Hist. Berb., 1, tr., p. 176, note 1.

<sup>(5)</sup> La généalogie attribuée aux Berbères par le frère de l'auteur, d'après Eç-Coûli, est différente ; cf. *Hist. Berb.*, éd., 1, p. 111 ; tr., 1, p. 176. Voyez aussi : Genèse, x, 8.

<sup>(6)</sup> Comparez ce passage à Hist. Berb., tr., 1, p. 176, in med.

<sup>(7)</sup> Le texte de l'Histoire des Berbères (1, p. 111), où l'on retrouve ce passage, donne la leçon مالك بن موصل et la note 6, ihirl., مالك بن موصل. Comp. la traduction (1, p. 176 et note 3).

Berbères (אָר אָר ), à cause de leur loquacité; mais Allâh est le plus instruit (là-dessus).

Quant à l'arrivée des Berbères dans le Maghrib, les opinions sont également différentes. Selon El-Mas'oûdi, Et'-T'abari, Es-Sohaīli, ce serait Ifrîgoch, fils de Qaïs, fils de Çâfi, qui en aurait formé une armée pour faire la conquête de l'Ifrîqîya et il les aurait appelés El-Berber, en raison de l'abondance de leur verbiage(1).

D'après El-Bekri (Abou 'Obaïd), ce seraient les Israélites qui auraient chassé (d'Asie) les Berbères, lorsque David — sur lui le salut - tua leur Djalout (Goliath) dont il est fait mention dans le Qoran<sup>(2)</sup>. Ibn Qoteïba<sup>(3)</sup> a dit, (de ce Dialoût), qu'il se nommait Zannoûr, fils de Harmal, fils de Djadilân, fils de Djaloûd, fils de - P. 91 -Dilân, fils de H'ot't'i, fils de Bâdin, fils de Radith', fils de Madghis el-Abtar, fils de Qaïs 'Îlân, fils de Mod'ar(4). Un autre auteur a prétendu que ce Djâloût était fils de Djâloûd, fils de Dyâl, fils Qah't'ân, fils de Fâris; quant à la généalogie de Fâris, elle est bien connue. Une troisième opinion fait de Djâloût un Amalécite; une quatrième le donne comme fils de Heryal, fils de Djaloùd, fils de Dyâl, fils de Bernoûs, fils de Safak, lequel Safak serait la base de l'arbre généalogique des Berbères, et les différentes familles de ceux-ci en formeraient les branches.

Eç-Çoûli pense que les Berbères, à la mort de leur Djâloût, s'enfuirent en Maghrib. Ils songèrent d'abord à se fixer en Egypte; mais les Coptes les en chassèrent. Dans le pays de Barga, en Ifriqiya et en Maghrib, ils eurent à faire la guerre contre les Francs et les Africains; ils luttèrent contre ces peuples et les repoussèrent vers la mer, dans les îles de la Sicile, de la Sardaigne, à Majorque et Iviça; quant à ceux qui restaient, (les Berbères) leur

<sup>(1)</sup> Un passage presque identique figure dans Hist. Berb., éd., I, p. 111; tr., 1, p. 176 et dans *Istiqça*, 1, p. 29.

<sup>(2)</sup> Cf. Qoran, chap. II, vers. 252. Voyez aussi Rois, xvII du liv. I; Cpr. Istiqça, t. 1, p. 28 in fine.

<sup>(3)</sup> Abou Moh'ammed 'Abd Allah ben Moslim ben QotaIba ed-Dinawari, mourut en 270 ou 271, ou encore, ce qui est la meilleure opinion, en 276 hég. (Cf. IBN KHALL., Qaire, I, p. 314; WUESTENFELD, p. 25; etc.), et non pas en 296 comme dit de Slane (in Berh., tr., I, p. 175, note 2).

<sup>(4)</sup> Ce passage d'Ibn Qotaïba est cité par Ibn Khaldoùn (Berb., éd., p. 111 du t. 1; tr., 1, p. 175), mais les noms propres différent, ainsi que cela a été remarqué dans les notes du texte arabe; p. 9., 91.

accordèrent la paix et leur abandonnèrent les villes, se contentant de garder pour eux les déserts et les montagnes. Des siècles s'écoulèrent pendant lesquels les Berbères (dans ces régions). s'adonnant à la vie pastorale, habitaient sous la tente, parcouraient les diverses parties du pays et choisissaient, pour y camper, les endroits riches en pâturages; ils occupaient les pays compris entre El-Askondriya (Alexandrie) et l'Océan Atlantique, du Soûs extrême, à l'ouest, à Tanger, de la mer des Roûm (Méditerranée), au nord, au Soudan, au Sud<sup>(1)</sup>. Les peuplades berbères étaient innombrables; elles n'avaient pas de loi (religieuse commune), ni une forme (unique) de législation; à la tête de chaque fraction tribale était un chef, et il en fut ainsi jusqu'au jour où l'Islâm les plaça sous sa bienfaisante égide. Ibn Qotaïba a rapporté la même opinion, mais fait toutefois remonter à Noé l'origine des Berbères et place leur sortie (d'Asie) vers l'époque de la grande calamité (le déluge); il ajoute que ce fut à cette époque que Berber, fils de Meçrâim vint en Maghrib et s'y fixa.

El-Bekri donne encore deux autres versions; selon l'une: lorsque Satan sema la discorde parmi les enfants de Sem et de Cham, les fils de Sem dûrent émigrer en Maghrib et s'y installèrent avec leurs familles; d'après la seconde version: Cham, étant devenu noir par suite de la malédiction lancée contre lui par son père (2), s'enfuit tout honteux du foyer paternel et vint s'établir dans la région d'Asfi dans le Maghrib el-Aqça; c'est là qu'il mourut à l'âge de quatre cents ans, selon les uns, de sept cent soixante et onze ans selon d'autres; son tombeau est encore connu à Asfi (3). Or, les enfants de Cham avaient accompagné leur

- P. 9r -

<sup>(1)</sup> Ce passage figure, à quelques variantes près, in Berb.,  $\dot{e}d.$ , I, p. 112; tr., I, p. 177.

<sup>(2)</sup> La Bible dit simplement: « Noé s'éveillant après cet assoupissement, que le vin lui avait causé (et pendant lequel Cham l'avait vu nu), et ayant appris de quelle sorte l'avait traité son second fils (Cham), il dit : que Chanaan (dont Cham était le père) soit maudit ; qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des esclaves. Il dit encore : Que le Seigneur, le Dieu de Sem, soit béni et que Chanaan soit son esclave. Que Dieu multiplie la postérité de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem; et que Chanaan soit son esclave : Cf. Genèse, IX, p. 24 et suiv.

<sup>(3)</sup> La version d'Ibn Khaldoùn, pour ce passage (Berb., éd., 1, p. 112; tr., 1, p. 178), est beaucoup moins explicite; il n'y est pas question d'Asfl (dans le Maroc actuel, sur l'Océan Atlantique). Le nom de Cham, dont le tombeau était encore connu à Asfl au temps d'El-Bekri, si l'on en croit Yah'la Ibn Khaldoùn, serait

père, et tous ceux qui l'abandonnèrent en route, s'installèrent dans le pays où ils s'étaient arrêtés; mais Berber, fils de Meçraïm, fut, d'entre les descendants de Cham, celui qui le rejoignit (dans le Maghrib el-Aqça) et les fils de Berber peuplèrent le pays. — Allâh sait mieux que personne ce qui en est.

On doit considérer aussi qu'un certain nombre de tribus arabes yéminites furent incorporées aux Berbères, lorsqu'elles abandonnèrent (la ville) de Mârib<sup>(1)</sup>; ces tribus sont celles des Kotâma, Çanhâdja, Howwâra, Lamt'a, Lowâta, qui forment la postérité de H'imyar, fils de Saba, et celles des Nazzâra<sup>(2)</sup> qui sont les descendants de Berr fils de Qaīs-flân, fils de Mod'ar, fils de Nizâr, fils de Macd, fils de 'Adnân. On n'est toutefois pas d'accord sur la cause (qui amena ces tribus en Maghrib).

Et'-T'abari raconte que Berr ben Qaïs partit (à la poursuite) d'une de ses chamelles égarée et arriva au milieu de tribus berbères; il s'éprit d'une jeune berbère, l'épousa et en eut un grand nombre d'enfants, pour lesquels le nom de leurs oncles maternels, les Berbères, fut préféré.

Une autre version prétend que Berr ben Qaïs vint dans le pays des Berbères pour échapper (à la haine) de son frère, 'Amr ben Qaïs (3).

D'après El-Bekri, la mère de ce même Berr et de sa sœur Tomâd'ir, enfants de Qaïs, était Mazîgh, fille de Madjdal, fils de

à ajouter à la longue liste des personnages bibliques, dont les pseudo-tombeaux ont été vénérés en Maghrib, et publiée par M. R. BASSET (in Nédromah et les Traras, Paris, Leroux, 1901, append. II, p. 158 et suiv.).

<sup>(1) «</sup> Il est vrai qu'Ifricos-Ibn-Saifi, ce prince de la dynastie des Tobba (rois du Yèmen), qui donna son nom à l'Ifriqiya, y avait conduit une expédition et s'en était rendu maître (du Maghrib); mais après y avoir laissé les tribus himyarites de Kotàma et de Çanhàdja, il s'en alla. Ces deux peuples devinrent graduellement Berbères et se confondirent avec cette race... » Cf. Berb., tr., 1, p. 28. Voyez, sur l'ancienne ville de Màrib dans l'Yèmen, Yàqoût: Mo'djam, IV, p. 382-388.

<sup>(2)</sup> Ce nom de tribu nous est inconnu; nos manuscrits offraient des variantes qui ont été signalées dans le texte arabe (p. 9r, n. 8); deux d'entre eux donnaient la leçon z'/râra que nous avons cru devoir rejeter, en raison de l'opinion émise par M. R. Basset, in Nédromah et les Traras, p. 65-66.

<sup>(3)</sup> Comp. au récit donné par Ibn Khaldoùn (Berb., éd., 1, p. 112; tr., 1, p. 178): l'auteur de l'Histoire des Berbères ajoute ici un certain nombre de pièces de vers, dont quelques-unes sont citées plus loin par l'auteur que nous traduisons.

Madjdoùl, fils de 'Imâr, fils de Mod'ar El-Berberi el-Madjdoùli'.

— P. IT — Un certain Dahmân, oncle paternel de Berr, avait une fille nommée El-Baha, qui était une des plus jolies femmes de son temps. Les cousins de celle-ci eurent beau la demander en mariage, elle les repoussa tous, sauf Berr, dont elle accepta la main; or, comme Berr était le plus jeune de tous les fils de Qaïs, ceux-ci, jaloux de lui, décidèrent qu'ils l'assassineraient; mais (Mazigh), la mère (de Berr) — emmenant celui-ci, ainsi que Tomâd'ir, sa sœur, et El-Baha, sa cousine — partit pour sa tribu'. Les enfants de Berr demeurèrent (dès lors) au milieu de ce peuple (berbère).

A ce propos, Tomâd'ir(3) aurait dit:

- « Berr s'est éloigné de notre patrie ; il s'est rendu où il voulait aller. »
- « On lui a reproché de parler un idiome étranger (à l'arabe); or, quand il habitait le H'idjaz, Berr n'était point (pourtant) un barbare (4). »

Lorsque (Berr) mourut, (sa sœur Tomâd'ir) déplora cette mort dans une élégie où elle disait :

- « Toute femme qui déplore (la mort) d'un frère, est comme moi qui pleure Berr, fils de Qaïs. »
- " Il quitta sa famille, alors qu'il n'était qu'au matin (de sa vie); pour le rejoindre (les siens) eussent épuisé (en vain) leurs plus robustes chamelles. »

<sup>(1)</sup> Elle est appelée Tamzigh, fille de Medjdel-ibn-Medjdel-ibn-Ghomar-ibn-Maçmoud dans l'édition et la traduction de Slane, de l'Histoire des Berhères (éd., 1, p. 114; tr., 1, p. 181).

<sup>(2)</sup> Le passage des Berb. (éd., I, p. 114; tr., I, p. 181) pourra éclairer celui-ci trop peu explicite; le voici: « Tamzigh, sa mère, femme d'une grande intelligence, craignant que (les frères de Berr) ne le tuassent, avertit secrètement ses oncles maternels et partit avec eux, son fils et son mari, pour la terre des Berbères, peuple qui habitait alors la Palestine et les frontières de la Syrie ».

<sup>(3)</sup> Tomàd'ir était la sœur de Berr et non son frère, comme l'a dit de Slane (Berb., tr. 1, p. 178).

<sup>(4) (4),</sup> barbare, non arabe, a tout à fait le seus que les Romains attachaient à leur mot Barbari. Ibn Khâldoùu (Berb., I, p. 113; tr., I, p. 179) ajoute un traisième vers:

<sup>« (</sup>A présent), c'est comme si Berr et moi n'avions jamais lancé nos coursiers (sur le plateau) du Nedjd et que nous n'ayions jamais partagé de proie et de butin. »

On lit un quatrième vers dans la Rawdato-n-Nasrin, f. 166 verso.

Voici maintenant un distique composé, à la louange de son origine, par un fils de Berr, fils de Qaïs:

- « O toi, qui (nous) questionnes sur notre noblesse, (sache) que P. Ns Qaïs 'Ilân descend de la première de toutes les noblesses! »
- « Nous? mais nous sommes fils de Berr le généreux, le (grand) égorgeur de chameaux pour le repas (de l'hospitalité). »

Berr, fils de Qaïs, eut (lui-même) pour fils Mâdghis el-Abtar; c'est à lui que les Berbères Botr font remonter leur origine (1).

(Mådghis) eut pour fils Radjth', qui eut lui-même quatre enfants (måles)<sup>(2)</sup>; D'arris, père des Zanâta, Miknâsa, Wartinâdj, Bot'ā-lisa, Djoznāīya; D'ari, père des Nafza, Soumâta, Bat't'ywa, Sadrâta; Yah'ia, père des Nafoùsa, Malila, Zatima; Bâdza, père des Oulhâça, Ghyâtsa, Madjâça<sup>(3)</sup>. A la famille des Zanâta appartiennent les: Benou 'Abd el-Wâd, Benou Marin, Maghrâwa, Toudjîn et Mallikich<sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> On lit dans Ibn Khaldoùn (Berb., éd., 1, p. 143; tr., 1 p. 226): Mådghis el-Abtar était l'ancêtre des Berbères El-Botr et son fils s'appelait Zah'ik (appelé quelquefois Zadjik). C'est de ce dernier que sortirent les tribus des Berbères. Selon les généalogistes berbères, ce dernier avait quatre fils: Nafoùs, Adàs, D'ari et Lawa, etc.

<sup>(3)</sup> On trouvera des indications généalogiques sur ces diverses tribus dans Berb.,  $\acute{e}d.$ , 1, p. 132 in fine, 144, 147, 162 in fine, 163, 166, 177 et pass.; tr., 1, p. 209, 227, 232, 254, 255, 258, 275 et pass.

<sup>(4)</sup> Pour les tribus Zanàta, voy. Berh., éd., II, p. 1 et suiv.; 82 et suiv.; tr., III, p. 179 et suiv.; 300 et suiv. Dans la Raucd'ato-n-Naerin fi dawlati Bani Marin, on trouve la liste suivante des tribus Zanàta: B. Marin, B. 'Abd el-Wàdi, Moghràwa, B. Ifrin, Todjin, Zowàgha, Oudjdidja, B. Ifaten, Moghila, Mot'ghar, Madioùna, Kechchàna, Malzoùza, Mat'mat'a, Oulhàça, Lowàta, Morsina, B. Damàr, Nafousa, B. Yassoùna, B. Madjich, Bot'iwya, Karnaya, Mallikcha, B. Ourtot'ghir, 'Achàcha, Sadoùnka, Nafza, Djaràwa, Lamaiya, B. Imsàra, Sadra'a, Zah'ila, B. Wàsin, Somàta, Oursifa, B. Tàdjora. (J'ai suivi l'orthographe du MS nº 22, f° 166 verso de la Mèdersa de Tlemcen).

#### II SECTION

#### DE LA TRIBU DES BENI 'ABD EL-WÂD

(QU'ALLÀH LA RENDE PUISSANTE)

Cette tribu possède une série (d'hommes illustres) et de grandes qualités; elle est l'objet de la considération et du respect; elle a voulu s'acheminer vers la gloire et a supporté avec résignation les accidents de la fortune et les coups du sort; elle a traversé des jours (glorieux) et subi de rudes épreuves de la fortune (toujours mobile); elle a connu (l'horreur) de l'exil et (les joies) du séjour (dans la patrie); mais elle a oublié ses souffrances; et dans les circonstances heureuses ou malheureuses (de son existence), elle n'a point eu d'autre préoccupation (que de conserver) une foi solide, une pureté et une chasteté éclatantes, une (inébranlable) fidélité au serment. Cette tribu s'est entièrement donnée à la défense de ses alliés, à la protection de ses sujets; (elle s'est astreinte à ne rechercher) que la gloire accordée par Allah, le Dieu puissant et grand. C'est dans cet esprit qu'ont vécu les ancêtres des 'Abd el-Wâdites, qu'ils ont bercé leurs fils et qu'ils ont tous brillé, vieux et jeunes.

« Si tu rencontres quelqu'un d'entre eux, celui-là est un chef; il est comparable à l'étoile qui sert de guide au voyageur pendant la nuit. (1) »

Cette tribu compte deux branches, dont l'une, celle des Beni 'Abd el-Wâd, a donné son nom à toute la tribu. L'origine de ce nom remonte à 'Âbid el-Wâdi, (ainsi appelé) en raison de la vie ascétique de l'aïeul des 'Abd el-Wâdites, l'un des fils de Chadjîh fils de Wâsin, fils de Içlîten, fils de Masra, fils de Zâkya, fils de Warsîdj, fils de Madghîs el-Abtar, fils de Berr, fils de Qaïs-'Îlân, fils de Mod'ar, fils de Nizâr, fils de Ma'd, fils de 'Adnân', d'après

<sup>(1)</sup> Ce vers figure ap. BAIDAWI, Tafsir, II, p. 240.

<sup>(2)</sup> Comp. Berb., ed. п, р. 5, 6; tr., п, р. 186.

l'opinion que nous donnons selon l'histoire d'Ibn (Abou) 'l-Faîvàd'(1) et d'autres auteurs. C'est donc à ce même Chadjih que l'on doit faire remonter l'origine des Beni 'Abd el-Wâd, ainsi que celle de leurs adversaires, les Beni Marin. Leur tribu se divise en cinq fractions: Benou Yâtekten, Benou Wallalou, Maççoùdja, Benou Tawmart, Benou Warstif. Ces cinq fractions étaient nomades et habitaient sous la tente en poil de chameau; elles ont pris le - P. 97 -Sahara comme terrain de parcours de leurs troupeaux, depuis Sidjilmāssa jusqu'au pays du Zāb de l'Ifrīqīya. Aujourd'hui encore, les montagnes du Zab sont occupées par les tribus Zanatiennes de la famille de Madar.

Lorsque 'Oqba ben Nafi'-'l-Fihri parcourut en conquérant le Maghrib, au nom de l'Islâm, et qu'il força les Berbères à observer la loi musulmane, ceux-ci prirent pour chef Kosaïla ben Balzam el-Barnousi(2), à l'exception des Bani 'Abd el-Wâd; leur tribu fut la première qui fut soumise à l'Islâm; et ce fut grâce aux Beni 'Abd el-Wâd que (l'autorité arabe) se répandit parmi les Berbères du Sahara; mais ceux-ci se soulevèrent contre 'Oqba ben Nåfi' et il fut vaincu; il se retira dans les montagnes des Haskoûra<sup>(3)</sup> et envoya prévenir les Beni 'Abd el-Wâd; ils lui envoyèrent en hâte mille cavaliers des Angâd, grâce auxquels Allah le Très-Haut lui donna la victoire; 'Oqba extermina les Berbères (vaincus), et (ce saint homme) dont les prières sont toujours exaucées, invoqua Dieu en faveur des Beni 'Abd el-Wâd: jusqu'à aujourd'hui ceux-ci n'ont cessé d'être l'objet des faveurs divines.

Les Beni 'Abd el-Wâd assistèrent plus tard à la bataille de Zallâqa, sous les ordres du Commandeur des Musulmans. Yoûsof ben Táchfin el-Lamtoûni.

J'ai entendu dire que l'un des chefs de cette tribu bénie, ayant

<sup>(1)</sup> Il s'agit sans doute ici de l'auteur d'un ouvrage historique perdu, le كتاب et qui devait être un important travail, selon Dozy, car il est fréquemment cité. Cet écrivain andalou est appelé Abou Bakr Ah'med ben Sa'id ben Moh'ammed ben 'Abd Allah ben Abi-'l-Fayyad' ou (Ibn el-Fayyad') et mourut en 459, selon Bolgues, p. 138, nº 105.

<sup>(2)</sup> Ibn Khaldoùn (in Berb., éd. et tr. de Slane), l'appelle Ibn Lemazem المنزم; l'auteur du Bayân, éd. Dozy, écrit de la même façon le nom du père de Kosalla. Tous nos manuscrits l'appellent بلزم.

<sup>(3)</sup> Il s'agit des montagnes du Maghrib extrème, occupées par la tribu des Haskoura (cf. Berb., tr., 11, p. 117; BEKRI, éd., p. 152 in fine; etc.)

accompli le pèlerinage, fit la rencontre du Commandeur des Croyants, le mahdi Moh'ammed (Ibn Toûmert), qui l'interrogea sur son origine; il lui dit qu'il descendait des fils de Berr ben Qaïs établis dans le Maghrib. Le mahdi reprit alors : « La terre ressemble à un oiseau dont le Maghrib serait la queue ». — « Oui, certes, répondit le chetkh 'abd el-wâdite; mais, Commandeur des Croyants, (cet oiseau est un) paon » (1). Le mahdi fut charmé de l'éloquence de cet homme et de l'à-propos de sa réponse et lui fit donner une belle récompense.

A propos de la vivacité et de la justesse de cette réponse, on pourrait citer d'autres exemples; je vais en exposer quelquesuns, ici, s'il platt à Dieu, parce qu'ils sont fort remarquables.

- P. 9V -

A. — On raconte que le vieil El-Ghad'bân s'était rendu dans la ville de Kirmân(2), dans le but d'y rencontrer 'Abd er-Rah'mân ben el-Âch'ats<sup>(3)</sup>. Lorsqu'il y arriva, il dressa une tente et s'y installa. Voici qu'un Arabe se présenta devant lui et lui dit : « Le salut soit sur toi ». — « Le salut, repartit El-Ghad'ban, est un mot qui émane seulement de la bouche ». — « Mais, s'écria l'Arabe, d'où viens-tu? » — « Je viens du pays que j'ai laissé derrière moi ». — « Et où vas-tu? » — « Devant moi, reprit El-Ghad'bân ». — « Quelles sont tes intentions? (littéralement : Sur quoi es-tu?) » — « Je suis sur la terre ». — « Quelle est ta situation? (littéralement : Dans quoi es-tu?) » — « Je suis dans mes vêtements ». — « Permets-moi donc d'entrer auprès de toi! » — « Derrière toi, l'espace est bien plus large ». — « Je ne te demande, dit l'Arabe, ni nourriture ni boisson ». — « Il ne t'en sera point offert et tu ne goûteras, chez moi, ni aux mets ni aux boissons ». — « J'ai les pieds brûlés par les pierres ». — « Moi, au contraire, dit El-Ghad'ban, je trouve que les rochers me font froid aux pieds ».— « Le soleil, reprit l'Arabe, m'a rendu malade ». — « Je ne puis en rien l'en empêcher ».

<sup>(1)</sup> Ces paroles ont été citées par M. Mouliéras, en tête de son Maroc inconnu, t. II.

<sup>(2)</sup> Le pays de Kirman est bien délimité par Yaqoùt (Mo'djam, IV, p. 313 et suiv.), qui en donne aussi un aperçu historique. Sur le pays de Kirman et la Perse, voyez encore Beladosor, p. 386 et suiv.

<sup>(3) &#</sup>x27;Abd er-Rah'man ben Moh'ammed ben el-Ach'ats, qui se mit en rebellion contre le terrible gouverneur d'El-Iraq, El-H'adjjadj; cf. Bel-Adsori, p. 67, 360 et pass.

L'Arabe partit alors, (tandis M'El-Ghad'ban) allait trouver Ibn el-Achtats, auguel il fit sa soumission, il ajouta : « Mange El-H'adjjådj avant d'ètre dévoré par lui ». Il ne tarda pas à tomber au pouvoir des troupes d'El-H'adjjâdj, qui le fit amener et lui dit : « C'est toi qui a prononcé ces mauvaises paroles : mange El-H'adjjådj avant qu'il ne te mange? » El-Ghad'bân répliqua: « O prince! ces paroles n'ont été d'aucun profit pour celui à qui elles étaient dites; elles n'ont fait aucun mal à celui contre qui elles étaient prononcées ». (El-H'adjjâdj) donna l'ordre de jeter (Ghad'ban) en prison et de l'enchaîner. Au bout d'un certain temps, il le fit sortir (de la prison) et lui dit : « Tu as engraissé, Ghad'ban! » — « C'est d'être attaché et de faire bonne chère. Et puis, l'hôte du prince généreux (qu'est El-H'adjjådj), ne saurait qu'engraisser ». — « Certes, je t'ai donné une noire monture», s'écria El-H'adjjådj. — « Les meilleurs des hommes, reprit le prince, sont ceux qui ont une monture noire, baie-alezane ou rouge ». — « Bien plus, dit El-H'adjjådj, elle est en fer (h'adid) ». — « Mieux vaut, repartit El-Ghad'ban, un (homme) intelligent (hadid) qu'un sot ». — « Qu'on l'emmène en prison », ordonna El-H'adjjådj. Lorsque les hommes le saisirent, il dit: « Gloire à Celui qui nous a donné ce pouvoir! (sans lui) nous n'y serions point parvenus<sup>(1)</sup>». — « Descendez-le (à la prison) ». ajouta El-H'adjjådj. — « O Seigneur, faites-moi descendre en un endroit béni! certes que vous êtes le meilleur des guides (2)». — « Faites-le courir », reprit El-H'adjjådj. — « C'est au nom d'Allâh, qu'elle (il s'agit dans le Qoran de l'arche de Noé) courra et qu'elle s'arrêtera; (car) mon Seigneur, certes, est indulgent et miséricordieux (3)».

B. — Lorsque Khâlid ben el-Walîd eut pénétré dans la province de Yamâma<sup>(4)</sup> et se fut arrêté devant le château des Beni Boqaïla<sup>(5)</sup>, il envoya demander aux habitants de lui envoyer l'un — P. N.—

<sup>(1)</sup> Cf. Qoran, XLIII, p. 12.

<sup>(2)</sup> Cf. Qoran, xxIII, p. 30.

<sup>(3)</sup> Cf. Qoran, XXI, p. 43. Les jeux de mots qui se trouvent dans ces dialogues ne peuvent guère se rendre dans une traduction.

<sup>(4)</sup> Sur la conquête du Yamâma, l'an 12 de l'hégire (633-34 J.-C.), voyez Belâdsori, p. 86 à 94.

<sup>(5)</sup> Nous avons suivi la leçon de M. de Gœje (in Belâdsori, p. 244, l. 2); ce nom ne figure pas dans Yâqoût; il n'est autre chose que le surnom de l'ingénieur qui avait construit ce château, appelé encore Château-Blanc; cf. Mas-'oûdi, i, p. 217.

des plus intelligents d'entre eux pour conférer avec lui. Il reçut la visite de 'Abd el-Masth' fils de 'Amr, homme vénérable et d'un âge avancé. Khâlid lui dit: « D'où te vient la plus ancienne de tes qualités ? ô vieillard! » — « Du dos de mon père(1) » répligua-t-il. — « Et toi-même, d'où viens-tu? » reprit Khâlid. — « (Je sors), dit-il, du sein de ma mère ». — « Quelles sont tes intentions? (littéralement: Sur quoi es-tu?) » — « Je suis sur la terre ». — « Quelle est ta situation ? (littéralement : Dans quoi es-tu? » — « Je suis dans mes vêtements ». — « Réponds-moi (donc) d'une manière sensée, (ou bien) malheur à toi! » s'écria Khâlid<sup>(2)</sup>. — « Oui, certes, je tiendrai compte (de l'observation) ». - « Qu'Allah, reprit Khalid, te couvre d'opprobre, tu réponds, d'une manière extravagante, aux questions que je t'adresse ». - Je ne t'ai dit que la vérité », répondit 'Abd el-Masth'(3), qui tenait à la main une bouteille. — « Que tiens-tu donc, reprit Khâlid, dans la main droite? » — C'est, dit-il, une bouteille de poison très violent ». — « Et, que veux-tu en faire ? » — Si j'obtiens de toi ce que je désire, pour mes concitoyens, j'en rendrai grâces à Allàh; sinon, je boirai ce poison, et je ne serai pas de ceux qui vont annoncer un malheur à leurs compatriotes! » — « Donnemoi ta bouteille », dit Khâlid. 'Abd el-Masth' la lui ayant tendue, celui-ci s'écria : « Au nom d'Allah! Toute action faite en Son

<sup>(1)</sup> C'est une croyance générale chez les musulmans que l'enfant, avant de passer dans le sein de la mère, se trouve entre les épaules du père. Djàbir a rapporté un h'adits d'après lequel le Prophète, pour établir la noblesse de son origine et de celle de 'Ali, aurait dit que lui-même et 'Ali furent créés par Allàh, sous la forme de deux lumières (i)) mille ans avant la création d'Adam. Ces lumières, réunies ensuite en une seule, auraient été placées dans le dos du premier homme, puis dans celui d'Abraham, et ainsi de suite jusqu'à 'Abd el-Mot'alib (grand-père de Mahomet et de 'Ali); puis les deux lumières divines se seraient de nouveau séparées; l'une, d'une intensité égale aux deux tiers (des deux réunies), serait passée dans le dos de 'Abd Allâh (père de Mahomet); l'autre, d'une intensité égale au troisième tiers, serait allée se fixer dans le dos d'Abou T'àlib (le père de 'Ali). Enfin, les deux lumières se seraient de nouveau réunies dans les entrailles de Fàt'ima (épouse de 'Ali et fille de Mahomet) pour donner El-II'asan et El-H'osain. Comp. la trad. se de Mas'ood (1, p. 218).

<sup>(2)</sup> Jusqu'ici tout ce dialogue entre Khâlid et 'Abd el-Masth' se retrouve, avec quelques variantes, sans importance pour le sens, dans Belâdsori, p. 243. Mas'oûd (1, p. 217-221) donne un récit beaucoup plus circonstancié et bien plus complet de cette histoire.

<sup>(3)</sup> Si l'on compare le récit de Yah'ta Ibn Khaldoùn à celui de El-Mas'oùdi, on trouvera que le premier renferme, à partir d'ici, une importante lacune (Corraux p. 218-220 du t. 1 de Mas'oùd).

nom ne saurait nuire (à celui qui l'accomplit), ni sur terre ni au ciel. Certes qu'Il entend et sait tout<sup>(1)</sup> », et il avala le poison; il s'évanouit aussitôt; puis, au bout d'un instant, il revint à lui. 'Abd el-Masîh', étonné de ce prodige, courut retrouver ses concitoyens et leur dit: « Traitez avec cet homme et acceptez les conditions qu'il voudra (vous imposer); j'atteste qu'il a absorbé du poison sans en ressentir de mal ».

C. — (Un jour), devant El-Mâmoûn, un individu, pour demander à certain théologien quel âge il avait, lui dit : « Quel âge avezvous ? (c'est-à-dire, littéralement : combien de dents avez-vous ?) » — « Trente-deux, lui répondit l'autre, tant molaires, que canines et incisives ».

Gloires soient rendues à Allah, Bon et Omniscient; Celui qui dispose (à sa guise) des empires; il n'y a point d'autre Dieu que Lui<sup>(2)</sup>.

- D. (Un autre jour), en présence d'El-Mâmoûn, un individu demanda à un autre l'âge qu'il avait, en ces termes : « Quel âge P. 99 avez-vous ? (peut s'entendre littéralement : Qu'est ta dent ?) » « Un os », répondit l'autre. « Ce n'est pas, reprit l'interlocuteur, ce que je désire (connaître), mais combien vous avez d'années ? » « Je n'en ai aucune, car elles appartiennent toutes à Allâh ». « Je ne vous demande pas cela, mais plutôt, combien (d'années) se sont écoulées, pour vous ? (littéralement : ce qui est passé sur vous ?) » « Si quelque chose m'était tombé dessus, cela m'aurait tué ». El-Mâmoûn se prit à rire et s'écria : « Comment (doit-il donc) poser sa question ? » « Il (doit) dire, répondit l'interlocuteur : combien, de votre existence, s'est-il écoulé (d'années) ».
- E. Un jour, Charîk étant venu trouver Mosawiya, celui-ci lui dit : « Il est un verset du Livre d'Allah qui ne s'applique ni

<sup>(1)</sup> Ceci est une imitation du verset 4, sourate XXI, du Qoran. Ces derniers mots terminent douze versets du Livre d'Allâh. La phrase correspondante citée par Mas'oudi (1, p. 220) diffère de celle-ci.

<sup>(2)</sup> Il a été remarqué, à l'endroit correspondant du texte arabe (Voyez suprà, p. %), que les anecdotes suivantes sont sans doute dues à une interpolation. Elles seraient mieux placées dans un recueil d'anecdotes que dans une chronique des Beni-Zatyàn.

à toi ni à ton peuple ». — « Et quel est ce verset? » — « C'est, reprit Mo'àwiya, celui dans lequel (Dieu) a dit : Certes, que le Qoran est une admonition pour toi (Mahomet) et pour ton peuple (1) ». — « C'est vrai, répondit Charik; mais il est encore un autre verset qui ne saurait s'adresser en rien, ni à mes compatriotes, ni à moi ».— « Lequel est-ce? » demanda le khalife.— « Ce sont ces paroles du Très-Haut : Ton peuple accuse le Qoran de mensonge (2), alors qu'il est la Vérité. »

- F. L'émir de Koûfa offrit à 'Ali ben 'Abd Allah la charge de qâd'i de cette ville. Celui-ci lui répondit : « Certes, que les fonctions de qâd'i sont belles! Mais si je (vous) mentais, (en vous donnant ma réponse), ma nomination serait (de ce fait, légalement) nulle; si je vous parlais sincèrement, je vous dirais que je suis forcé de refuser! »
- G. Mo'awiya nomma qad'i d'El-Boçra (Bassora), Iyas, qui était jeune encore. Lorsqu'il vint prendre possession de son poste, il reçut la visite des grands personnages de la ville, qui le considérèrent avec mépris. « Quel est l'âge du qad'i ? Qu'Allah veuille son bien », lui dit l'un d'eux. « Il a, répondit Iyas, l'âge qu'avait 'Itab ben Osaīd, lorsqu'il fut nommé qad'i de la La Mekke par le Prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde le salut ».
- H. El-Khansa, éplorée, avait composé une élégie en l'honneur de (son frère) Çakhr; on lui dit: « Comment peux-tu pleurer un homme que dévorent les flammes de l'Enfer? » « Cette raison, s'écria-t-elle, ne peut qu'augmenter (encore) ma douleur ».
- I. El-Mâmoûn dit un jour à l'un de (ses) officiers dont le fils avait été tué: « Ne pleure pas (la mort) de ton fils, (car), moi-même, je te tiendrai lieu de fils à sa place ». « O Commandeur des Croyants, répondit l'officier, si je n'avais pas pleuré mon enfant, je n'aurais pas eu l'avantage (d'obtenir à sa place) un fils tel que toi ».

<sup>(1)</sup> Cf. Qoran, XLIII, p. 43.

<sup>(2)</sup> Cf. Qoran, vi, p. 66.

- J. 'Omar ben el-Khat't'ab qu'Allah soit satisfait de lui ayant dit: « Vous ne devez pas (donner) pour dot aux femmes plus de quarante onces (d'or); quand ce chiffre sera dépassé, le surplus sera versé au trésor public », une femme lui répliqua: « Pourquoi cela? ô Commandeur des Croyants, alors qu'Allah, le Très-Haut, a dit: Si vous désirez changer (par divorce) une femme contre une autre et que vous ayez donné à celle-là un p. 1...—quintal (d'or)(1), ne lui en reprenez rien(2) ». 'Omar qu'Allah soit satisfait de lui s'écria: « Une femme est tombée juste, alors qu'un homme s'était trompé! »
- K. Un homme passa (une fois) devant Morîd, qui dissimulait quelque chose, et lui dit : « Que (caches-tu done), sous toi, Morîd? » « Si j'avais voulu que tu le sûs, répliqua Morîd, je ne l'aurais point caché! »
- L. Ma'n se présenta (un jour) devant Hâroûn er-Rachtd, qui lui dit: O Ma'n, vous avez vieilli! » « C'est en vous servant, ô Commandeur des Croyants ». « Mais, certes, vous êtes (encore) robuste ». « (Cela me permettra) de combattre vos ennemis, ô Commandeur des Croyants ». « Il n'est pas douteux qu'il vous reste (encore) de la force! » « Elle est (tout entière) à votre service, ô Commandeur des Croyants ». « Lequel est le plus cher pour toi, de mon gouvernement ou de celui de mes prédécesseurs? » « O Commandeur des Croyants, répondit Ma'n, si vos bienfaits (envers moi) sont plus grands que ceux que m'ont faits vos prédécesseurs, votre gouvernement me sera plus cher que le leur; si, au contraire, le bien qu'ils (m'ont) prodigué, l'emporte sur celui que vous me ferez, c'est leur règne qui aura le plus de prix à mes yeux ».
- M. Abou-'l-'Aîna demanda à certain haut fonctionnaire, une lettre de recommandation à un gouverneur (de province), pour un de ses amis; la lettre fut écrite. L'ami en question, l'ayant prise, l'apporta à Abou-'l-'Aîna, à qui il dit: « Ouvre-la

<sup>(1)</sup> Nous avons traduit ici le mot فغطار par « quintal »; BAID'AWI (Sur Qoran, I, p. 201), l'entend dans le sens plus vague de « forte somme » مسال (tr. Qoran, p. 67), l'a traduit par « cent dinars ».

<sup>(2)</sup> Cf. Qoran, IV, p. 24.

(donc), que je voie ce qu'elle renferme ». Voici ce qu'elle contenait : Quelqu'un, (à la demande de qui) il n'est pas nécessaire de faire droit, m'a prié de vous recommander une tierce personne que je ne connais point; si vous (lui) faites du bien, je n'aurai pas à vous en remercier; pas plus que je n'aurai à vous blâmer si vous lui faites du mal. Salut.

Abou-'l-'Aîna partit, avec la lettre, trouver celui qui l'avait écrite et lui dit: « Qu'est-ce donc que vous avez écrit là? » — « Ceci est seulement une formule conventionnelle entre le gouverneur et moi; lorsque j'ai à lui demander une faveur pour quelqu'un, à quoi bon m'étendre, quand la simple demande suffit ». — « Qu'Allàh vous maudisse! s'écria Abou-'l-'Aîna, qu'Il vous aveugle et vous coupe bras et jambes! » — « Eh! que signifie cette invocation? » — « C'est, reprit Abou-'l-'Aîna, une formule de convention entre Allàh et moi-même; (je l'emploie) lorsque je désire qu'Il exauce les prières (que je lui adresse) en faveur de quelqu'un ».

#### Revenons maintenant à l'histoire :

A la fin du vi° siècle (xii°-xiii° de J.-C.), le chef de la tribu - rabd el-wâdite était Abou Moh'ammed 'Abd el-H'aqq ben Ma'âd'(1).

Lorsque 'Abd el-Moùmîn ben 'Ali(2) se fut rendu maître de Tlemcen et des pays qui l'avoisinent, et qu'il voulut entreprendre son expédition d'Ifrîqîya [546-547 = 1152-53 de J.-C.](3), il envoya en Maghrib (el-Aqça), tout le butin qu'il avait fait, les troupeaux, les richesses et les provisions de toutes sortes. Mais El-Mokhad'd'ab ben 'Asker, le mérinide, sortit du désert (d'Angâd) à la tête de cinq cents cavaliers, pris parmi les plus

<sup>(1)</sup> A propos du nom de ce personnage, qu'on trouve diversement écrit dans les manuscrits, l'auteur de l'Histoire des Berbères dit : « Les historiens le nomment 'Abd el-H'aqq ben Ma'àd (écrit ), ce qui est une faute; car ce nom, avec une pareille vocalisation, n'appartiendrait pas au dialecte (berbère) des Zenàta; il faut écrire Managhfàd (): mais Allàh est le plus savant! » Cf. Berb., éd., II, p. 102; tr., III, p. 328, 329.

<sup>(2)</sup> Mort en 558 hég. (1163). Cf. mon mémoire sur Les Benou Ghânya, p. 5, note 4.

<sup>(3)</sup> Quant à la date, l'opinion d'Ibn Khaldoùn semble plus vraisemblable : « Après s'ètre emparé de Tlemcen (539 hég.), Ibràhim ben Djàmi' était parti rejoindre 'Abd el-Moùmin, au siège de l'às (la ville fut prise en 540 hég.), mais, à Agerstf, il fut dépouillé par El-Mokhad'd'ab ben 'Asker, etc... » Cf. Berb., éd., I, p. 307; tr., II, p. 180.

braves et les plus courageux de sa tribu, pour s'emparer de ce butin. 'Abd el-Moûmîn ben 'Ali, ayant eu vent de ce projet, fit prévenir le chetkh des Beni 'Abd el-Wâd, Abou Moh'ammed 'Abd el-H'aqq ben Ma'ad, d'avoir à protéger le butin en question. Lorsque le chef 'abd el-wâdite recut le message de 'Abd el-Moûmin ben 'Ali, il prit le commandement de cinq cents des plus audacieux cavaliers de sa tribu et se porta, en hâte, au secours du butin du khalife almohade; il atteignit le mérinide et sa troupe, se précipita sur le convoi et s'empara de tout ce qu'il renfermait de richesses. Lorsque les Beni Marin avaient aperçu les Beni 'Abd el-Wâd, ils avaient fait volte-face; mais ceux-ci les avaient chargés avec une étonnante impétuosité, et ils avaient dû tourner les talons. Le butin leur avait échappé; tous les chefs mérinides avaient été tués, leurs cavaliers avaient pour la plupart été fait prisonniers, un petit nombre d'entre eux seulement avait pu fuir(1). (Dès lors), les Beni 'Abd el-Wâd occupèrent une grande place dans l'estime de 'Abd el-Moûmin.

Ce qui précède démontre (suffisamment) que la famille des Beni 'Abd el-Wâd est une tribu d'Arabes (عرب) sahariens, et, qu'en outre, cette même famille jouit, parmi les Zanâta, de qualités (très) anciennes et d'une noblesse indiscutable.

La seconde branche des tribus 'abd el-wâdites est formée par les Benou-'l-Qâsim, qui descendent d'Idrîs, fils d'Idrîs, fils de 'Abd Allâh, fils d'El-H'asan, fils de 'Ali, fils d'El-H'asan, fils d'Abou T'âlib<sup>(2)</sup> — qu'Allâh les reçoive au sein de sa miséricorde. Selon les uns, El-Qâsim (qui a donné son nom à cette famille zénatienne), serait fils d'Idrîs; selon d'autres, il serait fils de Moh'ammed, fils d'Idrîs, ou encore fils d'El-Qâsim, fils d'Idrîs, ou bien fils de Moh'ammed, fils de 'Abd Allâh, fils d'Idrîs. C'est cette dernière filiation qui me paraît la meilleure, comme

<sup>(1)</sup> Ibn Khaldoùn, dans son *Histoire des Berbères*, raconte cet épisode à deux reprises (*Berb.*, éd., 1, p. 307; 11, p. 102; tr., 11, p. 180; 111, p. 328); mais son récit est moins détaillé que celui que donne ici son frère.

<sup>(2) «</sup> Les Benou-'l-Qàsim s'appellent dans leur langue (berbère) Aît el-Qàsim; la particule Aît servant à indiquer la filiation en berbère. Quelques-uns d'entre eux prétendent descendre d'El-Qàsim, fils d'Idris..... Cette assertion n'a d'autre valeur que l'accord des Benou-'l-Qàsim à la soutenir. Or, (on sait) combien les ruraux sont loin de connaître de semblables généalogies. (Au surplus), Allàh est le plus apte à apprécier la valeur de cette opinion. » Cf. Berb., éd., I, p. 101.; tr., II, p. 327, 328.

étant la plus connue et celle sur laquelle sont tombés d'accord les docteurs; c'est aussi la plus convenable, si l'on considère le temps (écoulé) depuis la chute de l'empire idrisite; cet événement eut lieu lorsque les troupes d'El-Mançour ben Abi 'Amir remportèrent la victoire, pour la seconde fois, sur El-H'asan ben Qannoûn ben Moh'ammed ben El-Qasim ben Idris ben Idris, le dernier des souverains idrisites. L'ommaïvade obligea El-H'asan à quitter la Qal'a-t-en-Nser pour venir lui faire sa soumission et l'envoya en Espagne<sup>(1)</sup>. El-H'asan périt assassiné, l'an 375 (985-986), et ses fils se dispersèrent (2). Cet El-Qasim, qui s'était uni à la famille des Beni 'Abd el-Wâd, avait reçu de leur part des marques de déférence et de respect; ils lui avaient laissé prendre (parmi eux), une autorité considérable, en avaient fait leur chef et leur arbitre; tous, jusqu'au dernier, lui étaient fidèlement soumis. Il épousa une femme de leur tribu et laissa parmi eux une descendance d'hommes austères; ceux-ci jouirent du respect des Beni 'Abd el-Wåd et se firent remarquer par leur courage. Ils détinrent, dans la tribu, le commandement à titre héréditaire; grâce à eux, la tribu devint puissante et prospère; personne. parmi eux, ne disputa jamais le pouvoir aux descendants d'El-Qâsim. Le nombre des Beni 'Abd el-Wâd ayant augmenté, ils se subdivisèrent en plusieurs fractions et sous-fractions, parmi lesquelles nous citerons: 1º les Beni Mot'ahhar, descendants de · Mot'ahhar, fils de Yamal, fils de Bardjan (ou Bargan), fils d'El-Oâsim (3): 2º les Beni Ghazzâr, de Ghazzâr, fils de Mas'oûd, fils

<sup>(1)</sup> Cf. suprà, texte arabe, p. Ar. Il n'est question ni de ce second envoi en exil ni de la mort d'El-H'asan dans le Bayán; l'auteur du Qart'às raconte avec détails cette expédition dernière des Omaiyades contre le redoutable El-H'asan. Celui-ci se rendit à la condition qu'on lui laisserait la vie sauve et qu'on l'exilerait à Cordoue comme en 364 (974 J.-C.). Cette demande ayant été acceptée par le vainqueur El-Mançoùr ben Abi 'Amir, le khalife ne ratifia pas les engagements pris à ce propos, et El-H'asan fut décapité de nuit, sur la route qui mêne d'Algésiras à Cordoue, en 365 (985 de J.-C.) Cf. Qart'às, éd., p. 62 et suiv.; Dozy: Mus. d'Esp., 111, p. 200, 201 et suiv.; l'histoire de Fournel, pour les Idrisites, se termine avec le premier exil d'Ihn Qannoùn (Cf. t. 11, p. 364-365); voyez encore Berb., tr., 11, append. 1V, p. 569.

<sup>(2)</sup> Une partie des Idrisites avait été exilée à Cordoue où, selon le Qart'às, ces princes s'occupaient, au nom du khalife, des affaires du Maghrib. Parmi eux, le nommé Ibrâhim ben Idris el-H'asani était, d'après Ibn el-Abbar (Notices, p. 119), un lettré et un poète habile. Mais El-Mançoùr, craignant leurs menées révolutionnaires, finit par les exiler tous du Maghrib et de l'Espagne (Cf. Dozy: Mus. d'Espagne, III, p. 203 et suiv.).

<sup>(3)</sup> Comp. Berb., éd., II, p. 102; tr., III, p. 329, avec les variantes qui figurent dans les notes.

d'Ikrîman el-Akbar, fils d'El-Qâsim. A cette fraction se rattachent les enfants de 'Amr et d'Ikrîman el-Açghar, tous deux frères d'W'azzân<sup>(1)</sup>; 3° les Bani Daloûl, fils de 'Ali, fils de Yamal, et les Bani Tâ'Allâh, (également) fils de 'Ali, fils de Yamal; le commandement, dans cette fraction, appartenait aux enfants de Moh'ammed, fils de Zadjdân, fils de Nîdoûgsan, fils de Tâ'Allâh<sup>(2)</sup>; ce même Moh'ammed laissa après lui trois fils, parmi lesquels Tsâbît, fils de Zaîyân — lequel Zaîyân est (précisément) le père du Mawla Yaghmorâsan — et Yoûsof, fils de Djâbir, celui qui s'empara le premier du pouvoir (sur toute la tribu).

Ce sont les Beni-'l-Qàsim qui, de toute la famille, conservèrent — P. 1-r — l'apanage des nobles qualités, héritèrent du renom des ancêtres et eurent de tout temps le privilège de l'autorité (dans la tribu).

Tel est l'exposé des faits; il ne saurait (du reste) prêter à la critique, pour ce qui concerne la noble race des tribus 'abd el-wâdites, parce que leur généalogie est bien connue du monde entier, et (en particulier) des tribus (berbères); leur nom jouit d'un respect que rien n'empêche de s'étendre au loin; leur origine ne saurait être niée, par leurs ennemis (eux-mêmes), car on sait d'après le rite de l'imâm Mâlik (3) — qu'Allâh le comble de sa miséricorde — que l'établissement des généalogies peut se faire par la (seule) attestation (des personnes), à défaut de la connaissance de leur exacte détermination.

El-Bâdji, dans son *Montaqa*, et d'autres historiens s'accordent à prétendre que le témoignage fait d'après l'opinion généralement admise (parmi les gens), sussit à la connaissance (parfaite).

· Ibn el-Qâsim<sup>(4)</sup> a dit : « On (pourra) décider d'une généalogie quand bien même on n'en connaîtrait pas l'ancêtre initial.

<sup>(1)</sup> Cette filiation, avec des variantes dans les noms propres, se retrouve in Berb., éd., II, p. 102, et tr., III, p. 328. Nous avons lu avec nos Mss W'azzan (au lieu de Wighern, d'après de Slane). On désigne encore aujourd'hui sous le nom de Beni W'azzan, une tribu voisine et située à l'Est de Tlemcen (sur la route de Tlemcen à Oran par Pont-de-l'Isser et AIn-Temouchent).

<sup>(2)</sup> Cpr. Berb., éd., II, p. 102; t.., III, p. 329.

<sup>(3)</sup> Le texte dit seulement סט סגים ואון (ויד אבל ) on sait que c'est là l'un des noms (Imam dar el-Hidjra) sous lesquels on désigne le fondateur de l'une des quatre écoles orthodoxes de droit musulman. Cf. EL-H'AT'T'AB sur Khalil (MS. du qàd'i de Tlemcen) t. 1, f' 18.

<sup>(4)</sup> Il s'agit ici de 'Abd er-Rah'man el-'Otqi († 191 hèg. — 806-807 J.-C.) l'un des élèves et compagnons de Mâlik et qui eut lui-même pour disciple le fameux Sah'noùn. Cf. Ibn Kallikân, 1, p. 346, 347 de l'éd. du Qaire.

Certain qâd'i versé dans la science de la théologie dogmatique a dit, à son tour, que la (simple) information individuelle suffit à la connaissance si les circonstances concomitantes concordent avec ses dires. (1) »

Si, donc, pour établir cette noble généalogie, on recueille le témoignage des hommes, il n'est pas douteux que le meilleur de ces témoignages sera celui qui fixera la souche (de la tribu), car elle est commune à tous les Beni 'Abd el-Wàd, vieux et jeunes, chefs et sujets, hommes et femmes, qui la reconnaissent tous et qui tous se conforment à la religion telle qu'elle a été établie par leur ancêtre hâchimite (le prophète Mahomet).

Si l'on se contente de l'opinion généralement admise, on la trouvera répandue de l'Orient à l'Occident, aussi bien chez les amis que chez les ennemis (de cette tribu) et la noble origine (des 'Abd el-Wadites) est bien connue à Tlemcen, la capitale qu'ont choisie tous leurs princes, et dans laquelle cette illustre généalogie est admise comme apparaissant avec autant de clarté que la lumière du soleil.

Cette origine est donc trop claire pour pouvoir être discutée et trop évidente pour pouvoir être niée:

« Aucun argument ne saurait apporter la certitude dans l'esprit de celui qui a besoin de preuves, pour croire à la lumière du jour (2). »

Allàh fait réussir celui qui entreprend un pieux devoir; Il comble les espérances de qui accomplit une bonne œuvre.

que nous avons traduit par l'information individuelle, cf. longue note de W. Marçais: Tagrib en-Navaici, Paris, Imp. nat., 1902, p. 201, note 1 et J.-A., xi série, t. xviii, juillet-aoùt 1901, p. 105, n. 1.

<sup>(2)</sup> On trouve une image analogue dans un vers de la Borda du cheikh el-Boùçiri (cf. EL-Badjoùri, sur la Borda, Qaire, 1309 hég., p. 55 in fine; Kitàb Madjmou' el-Motoùn, Qaire, 1310 hég., p. 30, vers 10).

### CHAPITRE III

- P. 1 · £ -

DES DÉBUTS DES BENI 'ABD EL-WAD (DANS L'HISTOIRE)
ET DE LEUR FORTUNE

# PREMIÈRE SECTION

#### DE LEUR AVÈNEMENT AU POUVOIR

Ainsi qu'il a été dit précédemment, cette tribu, favorisée d'Allah, habitait les régions sahariennes. A certaines époques, elle venait chercher des terres de pâture, jusque dans le Tell tlemcenien, selon la coutume des nomades.

Dans la seconde dizaine du vii° siècle (de l'hégire, c'est-à-dire au commencement du xiii° siècle de J.-C.), ils occupèrent les régions (des Hautes-Plaines) entre le Tell et le Sahara, qu'ils connaissaient pour leur fertilité et leur richesse; ils y établirent leurs campements de printemps et se placèrent sous l'autorité du gouvernement almohade, à la différence des Beni Merîn (qui demeurèrent indépendants). Aussi, les Beni 'Abd el-Wâd jouirent-ils, auprès des princes almohades, de plus de crédit que les Beni Merîn.

Les souverains (almohades), successeurs de 'Abd el-Moûmin ben 'Ali, trouvèrent ainsi (dans la tribu des Beni 'Abd el-Wâd), aide et protection, et ils confièrent à ces alliés le soin de défendre (pour le compte de l'empire almohade) le territoire de Tlemcen.

Or, à cette époque, (les Almohades) eurent à lutter contre les Beni Merîn<sup>(1)</sup>, avec des alternatives de succès et de revers, jus-

<sup>(1)</sup> C'était sous le règne d'Abou Ya'qoùb Yoùsof ben Moh'ammed en-Nâçir, surnommé *El-Mostançir*, selon les uns, et *El-Montaçir*, selon d'autres. Il était né au commencement de chawwâl 594 (août 1198); commença à régner le 11

qu'à l'année (6)23 (1226-27 J.-C.). Cette date marque la fin du -- règne de 'Abd el-Wâhid el-Makhloù' ben Yoûsof el-'Asri ben 'Abd el-Moùmin ben 'Ali(1) et frère de Ya'qoûb el-Mançoùr et l'avènement de 'Abd Allâh el-'Âdil, fils de Ya'qoûb el-Mançoùr(2), à l'occasion des troubles qui se produisirent au sein de l'empire almohade.

A partir de ce moment s'accrut l'indépendance des Beni 'Abd el-Wâd dans le pays; ils y étendirent leur domination et commencèrent à y faire respecter leur autorité. Leurs cavaliers parcoururent ces régions en tous sens, se répandirent dans les vallées et sur les montagnes. Chacune des fractions de la tribu des Beni 'Abd el-Wâd occupa une partie de ce pays et assura la paix aux habitants, dont elle respecta les demeures, les biens et les personnes. Dès lors, ceux-ci reconnurent aux Beni 'Abd el-Wâd l'autorité sur le pays. Or, à cette époque, le commandement de la tribu appartenait à Djâbir ben Yoûsof ben Moh'ammed ben Oûdjdân (ou Zedjdân) ben Tîdoûksan ben Tâc Allâh (3). Les membres de la famille (de ce chef) (4) occupaient tout le pays de

cha'ban 610 (27 décembre 1213) et mourut en 620 (1223-21) [selon 'ABD EL-Wāh'ID, éd., p. 238 in princ.; tr., p. 281 in fine]. Le Qart'às (éd. Fàs, p. 175 et 176), qui donne l'histoire de ce prince et l'appelle El-Mostançir, ne parle pas de la guerre avec les Beni Mertu, pas plus que 'ABD EL-Wāh'ID, loc. cit.). Ce fut dès 610 (1213-14) que les Beni Mertin commencèrent les hostilités contre les Almohades (Cf. Zerkechi, éd., p. 14; tr., p. 25), ou en 613, selon l'Histoire des Berbères (tr., II, p. 228) et le Kitāb el-Istiqça (I, p. 194 in med.). EL-Qaīrowāni, qui place le fait sous le règne d'El-Mostançir, u'en fixe pas la date (Cf. EL-Qaīrowāni, éd., p. 119) et appelle ce souverain El-Montaçir (El-Mostançir dans la traduction, p. 208).

<sup>(1)</sup> Ce souverain almohade fut proclamé à Marràkoch, le 13 dsou-'l-h'idjja 620 (janvier 1224). On trouvera, sur son règne et sur lui-mème, des renseignements historiques et biographiques, ap.: 'ABD EL-WAH'ID, éd., p. 242-243; tr., p. 286-288; Berb., éd., I, p. 339-340; tr., II, p. 229-231; Qart'às, éd., p. 177-178; tr., p. 347-349; Zerkechi, éd., p. 15; tr., p. 26-27; Qairowâni, éd., p. 119-120; tr., p. 209-210; Istiqça, éd., p. 195-196. Il est appelé 'Abd el-'Azi: par 'Abd el-Wah'id (Cl. éd. et tr. loc. cit.). Ce prince fut déposé (de là son surnom de El-Makhloù') par les Almohades, le samedi 21 de cha'bàn 621 (septembre 1224) et assassiné dans son palais treize jours plus tard (Cl. Qart'às, éd., p. 177-178). Cette date de 621, de la mort de 'Abd el-Wah'id, est confirmée par toutes les chroniques que nous venons d'énumèrer.

<sup>(2)</sup> El-Adil mourut étrangle en chawwâl 624 (septembre-octobre 1227). On pourra lire des détails sur son règne, dans les chroniques citées dans la note précédente, immé liatement à la suite du règne de 'Abd el-Wâh'id.

<sup>(3)</sup> Pour ce nom propre, voyez Berb., éd., 11, p. 102 et 125; tr., 111, p. 329 et 361.

<sup>(4)</sup> Littéralement: les fils de ses frères.

Tlemcen et la ville elle-même. Leur conduite, à l'égard des habitants, fut irréprochable et ils tinrent la promesse (qu'ils leur avaient faite) de leur accorder la sécurité.

De la sorte, l'autorité des Beni 'Abd el-Wâd s'étendit, tandis que les habitants (de ces régions) étaient pleins d'affection pour eux. La puissance de cette tribu ne cessa de s'élever, dans l'empire almohade, jusqu'à l'année.....(1), sous le règne d'El-Mâmoûn ben Ya'qoûb el-Mançoûr ben Yoûsof el-'Asri.

C'est de cette année que date le début de leur puissant gouvernement et l'origine de leur empire.

<sup>(1)</sup> Cette date manque dans tous nos manuscrits, mais elle est facile à remplacer, puisqu'elle nous est indiquée au commencement de la troisième section du présent chapitre (Cf. infrà, p. 143). C'est évidemment la date de 627 (1229-1230), à laquelle Djàbir ben Yousof se déclara roi de Tlemcen au nom d'El-Mamoun. D'après le sens de la phrase, on aurait pu penser que l'auteur vou-lait parler de la date à laquelle les princes 'abd el-wàdites se déclarèrent entièrement indépendants, c'est-à-dire 633; mais comme il est indiqué que le fait eût licu sous le règne de l'almohade El-Mamoun, et que, d'autre part, la mort d'El-Mamoun survint en 630 hég., selon le Qart'às (éd., p. 198) et même en 629, le dernier jour de l'année, d'après le même ouvrage (éd., p. 184), et Histoire des Berbères (tr., 11, p. 237, voyez aussi la note 1), cette date de 633 ne saurait être admise.

#### H. SECTION

## DES CAUSES QUI AMENÈRENT LES BENI 'ABD EL-WÂD AU POUVOIR

El-H'asan ben H'aïyoùn el-Goûmi(1), préfet de la province de Tlemcen, jaloux des Beni 'Abd el-Wâd, trouva leur voisinage gênant; il poussa le Sid Abou Sa'id 'Otsmân, frère du Commandeur des Croyants Idris el-Mâmoun, et gouverneur de la ville (de Tlemcen), à s'emparer des principaux personnages de cette tribu.

Ce plan fut exécuté et le prince (almohade) enferma ces chefs 'abd el-wâdites dans (la demeure nommée) Dâr en-Nârendj, (faisant partie) du Vieux-Château<sup>(2)</sup>. Ils y demeurèrent longtemps

<sup>(1)</sup> Ce personnage est appelé El-H'asan Ibn H'abboûn par de Slane, dans les Berb. (éd., 11, p. 103; tr., 111, p. 330), et l'un de nos manuscrits (P) le nomme El-H'asan ben H'alyàn. Pour passer de la leçon que nous avons adoptée à celle de de Slane, on voit qu'il n'y a dans l'orthographe de ce mot qu'une lettre à changer, un yà en bà, c'est-à-dire un point à supprimer sous une lettre. Quant à l'ethnique El-Gomi, que nos manuscrits écrivent avec un gâf, il faut le lire avec un s kâf, comme l'indique expressément Ibn Khaldoùn (Berh., éd., II, p. 103, l. 14; tr., III, p. 330), ce qui donne à ce gouverneur la même origine (dans la tribu des Koûmya) qu'à 'Abd el-Moûmin, le premier souverain de la dynastie almohade. Cet ethnique ne figure pas sous la forme se dans les Berbères, où l'on pourra lire (éd., II, p. 103-104, et tr., III, p. 330-332) des détails, cités plus loin, sur le récit qui va suivre. On y trouve cependant mentionnée la famille des Beni Gommi ( بنى كمى) [èd., II, p. 102-103].

<sup>(2)</sup> Je n'ai pu trouver aucun renseignement sur ce « Dar en-Narendj », ni dans les livres, ni de la bouche des Tlemceniens que j'ai interrogés. Quant au Vieux-Château, voici ce qu'en dit Brosselard (Tombeaux des Emirs Beni Zeiyan, p. 52-53): « Il existe, du côté ouest de la grande mosquée, un terrain d'environ six mille mètres de superficie, occupé actuellement par le casernement du train des équipages militaires. Il y avait là, avant l'occupation française, un quartier couvert de maisons et de vieilles ruines: on l'appelait le quartier de Kacer el-Bali, c'est-à-dire du Vieux-Château, car le mot Lu a la même signification que Kadim, et il est exclusivement employé dans le langage usuel des habitants de Tlemcen..... Il est dit, dans le Bostân, que Yarmoraçen, lorsqu'il eut fait construire le minaret de la grande mosquée, abandonna définitivement l'ancien château..... De ce passage, il ressortait clairement que l'ancien château, qui avait servi d'habitation aux émirs almoravides et almohades.... devait se trouver dans le voisinage de la grande mosquée ».

(malgré) que Ibrâhim ben Ismâ'îl ben 'Îlân eç-Çanhâdji, chef des fantassins lamtouniens (almoravides), alors en garnison à Tlemcen, fut intervenu en leur faveur auprès du gouverneur (Abou Sa'îd). Celui-ci ayant repoussé sa prière, (l'officier) en fut blessé; en outre, sa (haine) patriotique (pour les Almohades), le poussa à réunir les siens. Il enleva El-H'asan (ben H'aīyoùn), qu'il fit mettre à mort, et rendit la liberté aux Beni 'Abd el-Wâd, à la place desquels il enferma le Sid Abou Sa'îd (1).

Il proclama la déchéance des Almohades et tenta de rétablir l'empire almoravide. Il se laissa alors gagner par des idées sinistres et crut que la réussite de son plan nécessitait la mort de Yoùsof et des chefs des Beni 'Abd el-Wâd, et il complota leur meurtre. Accompagné de huit personnages de son intimité, il se rendit auprès d'eux pour les convier à venir à la ville assister à

<sup>(1)</sup> Tout ce qui précède est d'une incontestable importance, d'abord pour fixer l'origine de l'indépendance 'abd el-wàdite à Tlemcen, ensuite parce que ce passage nous donne incidemment un renseignement précieux en nous montrant le rôle joué à Tlemcen par la milice almoravide, contre cet éternel ennemi : l'almohade. Je rapporterai ici le passage correspondant de l'Histoire des Berbères (éd., II, p. 103-104; tr., III, p. 330-331) beaucoup plus complet : « A l'époque où vivait Ibn Ghanya (voyez mon mémoire sur les Benou Ghanya), Tlemcen était une des localités qui possédaient une garnison almohade et elle servait de résidence à un prince de la famille royale .... Abou Sa'id négligea totalement l'administration du pays et se laissa mener aveuglément par un chetkh de la tribu des Koùmya, El-Hasan ibn Habboùn (sic), qui était alors gouverneur du territoire (de Tlemcen). Ce fonctionnaire nourrissait depuis longtemps une haine profonde contre les Beni 'Abd el-Wad, à cause de la domination qu'ils exerçaient sur les autres tribus, et, voulant gratifier sa rancune, il persuada au Sid Abou Sa'td d'emprisonner plusieurs chetkhs 'abd el-wâdites qui lui étaient venus en députation. Il se trouvait alors, à Tlemcen, une compagnie de troupes almoravides que le gouvernement almohade avait épargnées et que 'Abd el-Moùmin avait fait inscrire de nouveau sur les contrôles de l'armée. Leur capitaine, Ibrahlm ben Isma'il ben 'Ilan, intercéda en faveur des détenus, et voyant repousser sa prière, il écouta les inspirations de la fierté blessée, et résolut de se déclarer pour Ibn Ghanya..... Il tua Ibn Habboùn, se saisit du Sid Abou Sa'id, délivra les 'Abd el-Wadites et repudia l'autorité d'El-Mamoun. Ceci se passa en l'an 624 (1226-27). Ibn Ghanya, averti de ce mouvement par un courrier, était parti en toute hate pour Tlemcen, quand Ibn 'Ilan forma le projet de briser la puissance des Beni 'Abd el-Wad, afin de consolider la sienne, et, pour y parvenir, il invita tous les cheikhs de cette tribu à un festin, afin de les assassiner. Djabir ben Yousof, auquel Ibn 'llan avait promis une réception magnifique et le rang de vizir, découvrit le piège et, sans laisser parattre la moindre méfiance, il attendit que l'officier almoravide vint à sa rencontre pour le frapper à mort, s'élancer dans la ville et y proclamer de nouveau la souveraineté d'El-Mâmoûn. Les habitants, auxquels il dévoila la trahison d'Ibn 'llan, qui avait eu l'intention de les livrer à Ibn Ghanya, lui prodiguèrent des remerciments et renouvelèrent le serment de fidélité envers le sultan almohade ».

un festin qu'il y donnait. Mais le bruit des projets du chef almoravide était déjà arrivé aux oreilles des chefs 'abd el-wâdites; ils l'arrêtèrent, lui et ses compagnons, et les retinrent étroitement enfermés. Djâbir ben Yoûsof, avec ses partisans, pénétra aussitôt dans la ville où il proclama l'autorité d'El-Mâmoûn. Il s'installa dans le palais du gouvernement et prit en mains la direction des affaires, dont il s'imposa seul la charge. Il ne laissa subsister (comme marque de vassalité à l'empire almohade), que le nom d'El-Mâmoûn dans la prière, sur les monnaies d'argent et d'or et autres objets analogues, rappelant (ainsi) la suzeraineté almohade.

Tels furent les débuts de l'empire 'abd el-wâdite, l'aurore de son lustre et la première page de son histoire. « La terre est à Dieu; Il la donne en héritage à qui Il lui plaît, d'entre ses créatures. La vie future sera la récompense de ceux qui (Le) craignent! (1) »

<sup>(1)</sup> Qoran, VII. p. 125.

#### III. SECTION

# DES PRINCES 'ABD EL-WÂDITES QUI GOUVERNÈRENT SOUS LA SUZERAINETÉ ALMOHADE

Le premier d'entre eux fut DJABIR BEN YOÛSOF, roi de Tlemcen au nom d'El Mâmoûn, en 627 (1229-30), comme on vient de le dire. Ce fut lui qui enleva aux descendants de 'Abd el-Moûmin la charge du gouvernement (de Tlemcen et de la province)<sup>(1)</sup>.

Le souverain almohade de cette époque était un vieillard (2), que son grand âge empêchait de marcher. Les souverains almohades se contentèrent de l'obéissance, purement nominale, de Djàbir. En considération de son autorité et (retenus) par la crainte de son influence, ils le laissèrent tranquille. Le roi de Tlemcen n'eut (ainsi) aucune préoccupation de ce côté; il reçut l'hommage d'obéissance de toutes les fractions des Beni 'Abd el-Wâd, ainsi que de la tribu, tout entière, des Beni Râchid. Toutes les localités de la région (de Tlemcen) reconnurent l'autorité de Djâbir ben Yoûsof, à l'exception de Nédroma; il marcha contre cette ville, dont il entreprit le siège. Atteint par une flèche, lancée du haut des remparts par Yoûsof El-Ghaffàri-t-Tilimsâni, (il mourut) en 629(3) (1231-32) — qu'Allâh lui fasse miséricorde! — Son règne avait duré environ trois ans.

<sup>(1)</sup> Charge qui avait été occupée jusque là par des princes almohades.

<sup>(2)</sup> El-Mamoùn était né à Malaga, en 581 (1185-86) [Cf. Qart'ds, éd., p. 181]. Le roi de Castille lui envoya en Maghrib, pour qu'il put établir son gouvernement, une armée de douze mille cavaliers chrétiens, en 626 (1228-29). El-Mamoùn passa son règne à guerroyer contre les prétendants almohades au trône et les rebelles, en Maghrib et en Espagne. Il fit encore en personne une expédition contre Ceuta, en 629 (1231-32). Il n'était donc ni si vieux ni si usé que veut bien le dire Yah'ia Ibn Khaldoùn.

<sup>(3) «</sup> Étant allé, l'an 629, à Nédroma, pour en faire le siège, il fut blessé à mort par une flèche tirée au hasard. » (Berb., éd., 11, p. 104; tr., 111, p. 331). Voyez aussi BASSET: Nédromah, p. 10.

Son fils, EL-H'ASAN, qui lui succéda, régna six mois et se démit du pouvoir en faveur de son oncle, 'Otsman ben Yousof ben Djabir.

Orsman monta suf le trône au début de l'année 630 (1232--P. I-A- 12331. Il était dur et cruel; son règne fut pénible à ses sujets, qui le chassèrent de Tlemcen, dans le mois de radjab 631 (avril 1234) <sup>1</sup>. Il avait régné un an et demi environ.

Après lui, Abou 'Ozza Zaldân'<sup>(2)</sup> Ben Zalvân Ben Tsâbit Ben Moh'ammed fut proclamé par le peuple. Les différentes fractions de sa tribu le reconnurent pour roi, à l'exception des Beni Mot'ahhar. C'était un prince énergique dans les circonstances difficiles et actif dans les affaires de l'État. Les Beni Mot'ahhar lui déclarèrent la guerre, après s'être assurés, contre lui, de l'appui des Beni Râchid<sup>(3)</sup>. Il y eut de part et d'autre des alternatives de succès et de revers, jusqu'au jour où ses ennemis le tuèrent sous les murs de Tlemcen, l'an 633 (1235-36). Il avait régné environ trois ans.

C'est à partir de sa mort que disparurent, à jamais, de Tlemcen et de toute la région, les dernières traces de l'autorité almohade et que grandit (véritablement) le renom de l'éclat des Beni 'Abd el-Wàd, par l'avènement au pouvoir du frère d'Abou 'Ozza, le Commandeur des Musulmans, Abou Yah'ia Yaghmorâsan ben Zatvàn — qu'Allàh soit satisfait de ce souverain.

« L'éternité appartient à Dieu (seul)! »

(Ici) se termine la première partie du Kitâb Bighta-t-er-Rowwad.

 C'est d'Allàh que l'on doit attendre le secours, il n'est pas d'autre maître que Lui! »

<sup>11)</sup> Vers l'an 631, d'après Berb., loc. cit.

<sup>(2)</sup> Il est appelé زكران بن زيان الغ dans Berh. (é.l., 11, p. 104), et Zekdan ibn Zian dans la traduction (III, p. 332). On trouvera dans le texte arabe de ce passage (p. 1-1, note 2), les variations de ce nom propre d'après nos manuscrits.

<sup>(3) « (</sup>Les Beni Mot'ahhar) appelèrent à leur secours les Beni Ràchid ben Moh'ammed, tribu avec laquelle ils étaient en confédération, depuis l'époque où ils vivaient ensemble dans le Désert. » Cf. Berb., éd., II, p. 104; tr., III, p. p. 332.

# DEUXIÈME PARTIE

- r. 1.9 -

#### CHAPITRE PREMIER

DU RÈGNE DU COMMANDEUR DES MUSULMANS ABOU YAH'IA YAGHMORASAN BEN ZAIYAN DE SON FILS 'OTSMAN ET DE LEURS PREMIERS SUCCESSEURS

(QU'ALLÂH SOIT SATISFAIT D'EUX TOUS!)

#### A. — RÈGNE DE YAGHMORÂSAN

(QU'ALLÂH L'ACCUEILLE AU SEIN DE SA MISÉRICORDE!)

Yaghmorâsan parvint aux plus hauts échelons de la gloire et fut l'âme de l'empire naissant; par ses brillantes qualités, il surpassa tous les autres souverains et nous apparaît dans une auréole de lumière et de prospérité. Joignant la générosité à la bravoure, il fut le digne lieutenant d'Allâh sur la terre. Tel un sabre toujours prêt à défendre son Maître, il fut le véritable prince annoncé par le Prophète; tel un flambeau qui éclaire les ténèbres et montre le (vrai) chemin, il fut le roi des nobles et le plus noble des souverains. Il nous apparaît comme la personnification de la magnanimité, de la gloire, de la science et du parfait courage. Il ne savait reculer, ni devant la difficulté, ni devant la fatigue. L'étoile<sup>(1)</sup> de sa puissance, soumise à la divine volonté, s'est élevée au firmament, alors qu'avait sonné l'heure dernière de l'empire almohade; elle est montée vers le zénith et a répandu sa lumière, dont le brillant éclat a fait pâlir

<sup>(1)</sup> Le texte porte « Sa'd el-Akhbiya ». Cette étoile, ou plutôt ce groupe d'étoiles ainsi appelé, est indiqué par Moh'ammed el-Moqri (ap., Motylinski, Les Mansions lunaires des Arabes, Alger, 1899, public. du Gouvern. général, p. 52-53 et passim) de la façon suivante: « Ensuite apparaît Sa'd el-Akhbiya, comprenant quatre étoiles, que tout le monde peut voir. Trois d'entre elles forment un groupe distinct, au milieu duquel se trouve une étoile qu'elles semblent garder ». Elles font partie de la constellation zodiacale du Verseau.

les autres étoiles (4). Le pays était alors en proie à l'agitation; le désordre y régnait; l'opprobre l'avait envahi et étouffait toutes les bonnes volontés; l'injustice avait fait sortir les glaives de leurs fourreaux; elle avait aussi clos la liste des belles actions dans le livre d'or de l'empire almohade; la guerre civile avait éclaté et le pillage enrichissait les misérables.

(Yaghmorâsan survint, qui) arrêta l'iniquité. De sa dextre puissante, il sut atteindre ses plus redoutables adversaires; rénovateur de la foi, il répandit au loin le lustre de son règne brillant. Les Almohades voulurent lui imposer la tyrannie, il s'y refusa; l'un de leurs plus vaillants souverains (Es-Sa'îd) le provoqua au combat, dans l'arène des braves, et Yaghmorâsan écrasa son adversaire. Il inaugura, dès lors, (une ère) d'indépendance pour sa dynastie et transmit l'empire à ses illustres descendants. Jusqu'à son dernier souffle, il ne cessa de jouir des largesses de la fortune, ses (hautes) vertus sont de celles (qui ont été l'apanage) des quatre khalifes orthodoxes; ses bienfaits inépuisables ont dépassé toute limite et l'on tenterait, en vain, d'énumérer toutes les qualités de ce prince — qu'Allâh illustre sa mémoire! — mais la splendeur, ici-bas, est bien éphémère, ne le savez-vous point? (2)

Yaghmorâsan naquit en 603 (1206-07), ou en 605 (1208-09); généreux, brave, vertueux, plein de sagesse, humble (devant le Seigneur), il était l'image (vivante) de la droiture, de la pureté, de la gloire et de la grandeur; il recherchait la société des savants et des dévots, qu'il recevait en grand nombre (à sa cour).

Il fut proclamé le jour de la mort de son frère, Abou 'Ozza Zaîdân — dont il a été fait mention précédemment — c'est-àdire le dimanche 24 dsou-'l-qa'da de l'an 633 (août 1236)(3).

- P. 111 -

<sup>(1)</sup> Le texte porte « Sa'd Boula' ». C'est, selon Moh'ammed el-Moqri (ap. Motylinski, loc. cit., p. 48-49 et passim), un groupe de deux étoiles de la constellation zodiacale du Verseau. Les Arab.s disent à propos de Sa'd Boula':

اذا طلع سعد بلع \* صارفي الارض لمع «Lorsque monte Sa'd Boula', la terre commence à resplendir.» (Cf. loc. cit., 49).

<sup>(2)</sup> Comp. Qoran, xx, p. 131.

<sup>(3)</sup> Cette date a déjà été établie, par l'auteur que nous traduisons, dans ce qui précède (voyez suprà, p. 144). On lit cependant dans Tenesi (Ms., f° 57 recto, et tr., p. 6): « Yaghmoràsan fut proclamé le 7 de djoumâda II 637 (janvier 1240) ». Bargès (Comp., p. 5) a essayé de concilier ces deux dates. Le frère du chroniqueur, que nous traduisons ici, donne avec détail l'histoire du règne de Yaghmoràsan (Berb., éd., II, p. 109 et suiv.; tr., III, p. 340 et suiv.).

Comme on l'interrogeait, un jour, sur l'authenticité de sa noblesse et sur son origine (1), il répondit : « Si vous voulez parler de la grandeur en ce bas-monde, nous la possédons, sans doute, mais, si vous me questionnez (en parlant de noblesse), sur l'influence (dont nous jouirons) dans l'autre monde, je vous répondrez qu'elle n'appartient qu'à Allâh — qu'Il soit glorifié! »

Yaghmorasan fut le premier à régner dans l'indépendance et son règne fut brillant. Il dota sa famille des insignes du pouvoir et porta haut le flambeau de la gloire; il organisa son gouvernement, consolida son trône et répandit en Orient et en Occident le bruit de ses prétentions (2).

Une fraction de la tribu des Beni Mot'ahhar<sup>(3)</sup>, avec l'appui des Beni Râchid et l'aide de toutes les autres fractions<sup>(4)</sup>, cherchèrent à lui disputer le pouvoir, mais Allâh lui vint en aide contre les rebelles et lui permit d'asseoir son autorité et d'accroître sa puissance.

Yaghmorasan eut pour vizirs (5): Yah'ia ben Madjn, puis le

<sup>(1)</sup> Bargès a entrepris, dans son Complèment (p. 1-4), une discussion pour essayer de fixer l'origine noble des Beni 'Abd el-Wad et il est naturellement arrivé à dénier à cette famille (avec 'Abd er-Rah'man ibn Khaldoùn), la noblesse que lui attribuent la plupart des chroniqueurs. La science des généalogies a été, sans doute, l'une des plus développées de toutes les études musulmanes. Le khalife 'Omar n'avait-il pas dit: « Apprenez vos généalogies et ne soyez pas comme les Nabatéens de la Babylonie; quand on demande à l'un d'eux d'où il sort, il répond: de tel ou tel village ». (Ct. Prolégom., xix, p. 272). Malgré cela, les fausses généalogies abondent dans l'Islàm et en Berbérie peut-être plus encore que dans tout autre pays musulman.

<sup>(2)</sup> Au point de vue de la politique, « il cultiva l'amitié de ses parents et de sa tribu; il s'efforça surtout de gagner le cœur de ses alliés, les Arabes (de la tribu de Zoghba), par une administration paternelle, par des dons et par les égards que l'on doit à de bons voisins ». (Cl. Berb., éd., II, p. 110; tr., III, p. 339-341). Au point de vue de l'organisation militaire et administrative « il eut une troupe de milice, établit des garnisons dans ses villes et forma un corps de lanciers et un corps d'archers, le premier composé de chrétiens, le second de Ghozz. Il assigna des traitements aux serviteurs de l'État; il se donna des vizirs et des secrétaires; il établit des gouverneurs dans ses provinces. ... Il consentit à tenir son royaume du souverain almohade par diplôme et investiture (sans doute jusqu'en 337) ». (Cl. Berb., éd. et tr. loc. cit.).

<sup>(3)</sup> Ces tribus rebelles tuèrent, sous les murs de Tlemcen, Abou 'Ozza, le frère et le prédècesseur de Yaghmoràsan, comme on l'a vu (suprà, p. 144).

<sup>(4)</sup> Il s'agit des tribus zanàtiennes, sœurs de la fraction des Beni 'Abd el-Wad, qui disputèrent le pouvoir à celle-ci.

<sup>(5)</sup> Le vizir est le plus haut fonctionnaire de la cour, après le souverain. Le vizirat est la souche d'où dérivent les diverses charges sultaniennes et les

frère de celui-ci, 'Amroûch, ensuite 'Omar, le fils de ce dernier (1). Omar succéda à son père, quand celui-ci fut tué par un boulet de catapulte, sous les murs d'Oran, en 636 (1238-39). Enfin, le quatrième vizir du roi fut Ya qoûb ben Djâbir el-Khorâsâni.

Son chambellan<sup>(2)</sup> le plus cher et son conseiller le plus écouté, } fut le juriste 'Abdoûn ben Moh'ammed el-H'abbâk, l'un des juristes tlemceniens.

Ses secrétaires généraux<sup>(3)</sup> furent : le juriste Abou Moh'ammedében Ghâlib, qui mourut assassiné le jour de la révolte de (la milice) chrétienne<sup>(4)</sup>, puis Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Djaddår, puis Abou Bakr Moh'ammed ben 'Abd Allâh ben Dâwoûd ben Khat't'âb el-Morsi<sup>(5)</sup>.

Il eut, pour *ministre de la guerre*, le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben el-Mo'allim.

Son ministre des finances (6) fut 'Abd er-Rah'man ben Moh'ammed ben el-Mallah'.

dignités royales. En effet, le seul mot de vizirat indique une idée d'assistance, car il dérive, soit de la 3 forme du verbe waxara = aider, soit de vaxr = fardeau. On comprendra la dernière dérivation en se rappelant que le vizir porte, simultanément avec le souverain, le poids et le fardeau des affaires... » (Cf. Prolégom., t. xx, p. 4); on trouvera aussi dans ce même ouvrage (p. 5-12), des renseignements sur le vizirat et le nombre des vizirs sous les diverses dynasties musulmanes. Yaghmoràsan et ses successeurs n'avaient qu'un seul vizir.

<sup>(1) «</sup> La famille Megguen (ou Madjn) était une branche très ancienne de la souche qui produisit les Beni Zatyàn (famille de Yaghmoràsan), les deux maisons ayant eu pour ancètre commun Moh'ammed ben Zegdan (Zadjdàn) beni T'à' Allàh....» (Cf. Berb., éd., 11, p. 125; tr., 111, p. 361). Ibn Khaldoùn, qui donne des détails sur cette famille et consacre un chapitre à raconter (loc. cit.), la révolte d'Ez-Za'im ibn Megguen (ou Madjn), à Mostaganem, fait remarquer que Yaghmoràsan se défiait de Yah'ia ben Madjn et du fils de celui-ci, Ez-Za'im, et qu'il les déporta en Espagne. Pour ces trois noms de personnes, nous avons signalé, dans le texte arabe, les variantes présentées par nos manuscrils. Nous ajouterons, outre l'orthographe La (Megguen), donnée par de Slane, dans son édition et traduction des Berbères, les leçons Majd (pour Madjn) et Ammousch (pour 'Amroùch), suivies par Bargès dans son Complément, p. 7.

<sup>(2)</sup> Sur la fonction de chambellan (H'àdjib), voyez Prolégom., t. xx, p. 13 et 113.

<sup>(3)</sup> Sur l'office de kâtib el-incha, écrivain du paraphe ou secrétaire général, voyez *Prolégom.*, t. xx, p. 26 et suiv.

<sup>(4)</sup> Barges, qui a traduit ce passage de Yah la Ibn Khaldoun (Comp., p. 8), ajoute ici « en 652 (1254) ». On trouvera, plus loin, des détails sur cet attentat de la milice chrétienne (voyez p. 112 du texte arabe).

<sup>(5)</sup> Voyez, sur ce personnage, Berb., éd., 11, p. 110; tr., 111, p. 341 et note 4.

<sup>(6).</sup> C'est ainsi que nous traduisons « Çah'ib el-Achghal »; voyez Prolégom. t. xx, p. 14-15.

Il appela successivement aux fonctions de qad'i: le juriste

- p. 117 — Abou-'l-H'asan 'Ali ben el-Ladjjam, Abou 'Abd Allah Moh'ammed ed-Doukkali<sup>(1)</sup>, le juriste Abou Moh'ammed ben Marowan,
qui fut remplacé par son fils, Abou-'l-H'asan 'Ali, ensuite le
juriste Abou Mahdi 'Isa ben 'Abd el-'Aziz, et enfin, Ibrahim ben
'Ali ben Yah'îa<sup>(2)</sup>.

Dans le courant de l'année 639 (1241-42)(3), il reçut des présents d'Abou Moh'ammed 'Abd el-Wâh'id er-Rachîd ben Idrîs el-Mâmoûn ben Ya'qoûb el-Mançoûr ben Yoûsof el-'Asri ben 'Abd el-Moûmin ben 'Ali, qui voulait ainsi lui donner une preuve de son amitié et manifester son hostilité à l'émir Abou Zakarya Yah'îa ben Abou Moh'ammed 'Abd el-Wâh'id ben ech-Cheîkh Abou H'afç 'Omar. Ce dernier s'était, en effet, à cette époque, mis en révolte contre Er-Rachîd, dans la province de l'Ifrîqîya.

Abou Zakarya, blessé de ce que Yaghmorâsan ait accepté ces cadeaux, leva, en Ifrîqîya, une armée parmi les Almohades et leurs clients, ainsi que parmi leurs alliés des différentes tribus arabes. Des tribus qui (lui) fournirent leurs contingents, on peut citer, par exemple, les Dabbâb, les Solaîm, les Riâh', les Zoghba<sup>(4)</sup>, les Howwâra<sup>(5)</sup>, etc. Avec ces troupes, Abou Zakarya se mit en marche contre Tlemcen, le mercredi, 29° jour du mois sacré de moh'arram 640 (29 juillet 1242)<sup>(6)</sup>. Il arriva sous les murs de la capitale de Yaghmorâsan avec douze mille archers à pied, sans compter les cavaliers.

Le Commandeur des Musulmans (Yaghmorâsan), précédé de sa famille et de ses richesses, sortit de la ville par la porte

<sup>(1)</sup> Bargès, dans sa traduction de ce passage, lui donne l'ethnique d'El-Medkâly (Cf. Comp., p. 8).

<sup>(2)</sup> Toute cette énumération des titulaires des hautes fonctions dans le royaume de Yaghmoràsan a été traduit par Bargès (Comp., p. 7-8).

<sup>(3)</sup> En 637 (1239-40), selon *Berb.* (éd., II, p. 111; tr., III, p. 343). Ibn Khaldoùn donne à cette place des détails sur les bons rapports qui unissaient le roi de Tlemcen et l'almohade Er-Rachi: († 640 = 1242-43). D'après ce que l'on a vu précèdemment, la brouille survint entre Yaghmoràsan et Er-Rachid en 637; c'est donc cette dernière date qui convient ici.

<sup>(4)</sup> Ces quatre tribus sont des Arabes de l'invasion du xr siècle.

<sup>(5)</sup> Les Howard sont des Berbères, sur lesquels Ibn Khaldoùn donne des détails abondants dans le premier volume de son *Histoire des Berbères*.

<sup>(6) «</sup> Ce fut en 639 hég., qu'Abou Zakarya partit pour le Maghrib, emmenant avec lui une armée immense ». Cf. Berb., éd., II, p. 112; tr., III, p. 344. « En chawwâl 639 (avril-mai 1242), Abou Zakarya marcha contre Tlemcen à la tête d'une armée de 64,000 cavaliers ». ZERRECHI, éd., p. 21; tr., p. 38.

d'El-'Aqba. Les troupes ennemies étaient rangées en face (de cette porte); elles ouvrirent leurs rangs pour le laisser passer, tant elles étaient dominées par la crainte qu'il inspirait. Quant au roi de Tlemcen, il se retira, selon les uns, dans la région montagneuse des Beni Iznâsen, selon d'autres, dans la haute plaine de Tarni, au milieu des montagnes des Beni Ournîd<sup>(1)</sup>.

Les Almohades (H'afçides) se rendirent ainsi maîtres de Tlemcen. Leur souverain, Abou Zakarya, ne trouvant, pour le remplacer à Tlemcen, personne qui en fut digne, à part le Commandeur des Musulmans, Abou Yah'ia Yaghmorâsan — qu'Allâh en soit satisfait! — fit mander ce prince à Tlemcen; mais cette démarche demeura sans réponse. Malgré cela, Yaghmorâsan reçut du vainqueur, sans avoir rien fait pour l'obtenir, le gouvernement de la ville et de toute la province, ainsi que des fiefs qu'on lui désigna en Ifriqiya, et dont le montant de l'impôt (annuel) était de cent mille dinârs (2).

C'est ainsi que (le h'afçide) Abou Zakarya, soutenait Yaghmorâsan pour que, de son côté, celui-ci lui prêta son appui dans la lutte qu'il avait entreprise contre la dynastie almohade.

Le souverain de Tunis reprit ensuite la route de l'Ifrîqîya. Il reçut (sur son passage) les hommages des tribus Toudjîn, Magh-râwa et Mallikîch, qui formaient comme un puissant rempart entre lui et le Commandeur des Musulmans Abou Yah'îa — Ou'Allâh lui accorde sa miséricorde!

<sup>(1)</sup> C'est cette dernière version qu'a adopté Ibn Khaldoùn, quand il dit (Berb., éd., 11, p. 113; tr., 111, p. 345): « Pendant ce temps, les gens de Yaghmoràsan étaient venus se poster sur les hauteurs voisines (de Tlemcen), afin de guetter le camp h'afçide ». Tenesi (Ms. f. 57 verso in fine, et tr., p. 13) spécifie qu'il se relira dans les montagnes des Beni Ournid.

<sup>(2)</sup> Il est très important, pour ceux qui voudront élucider un jour cette partie de l'histoire de l'Afrique septentrionale, de rapprocher de cette version les opinions, sensiblement différentes, de 'Abd er-Rah'man ibn Khaldoùn et de Zerkechi. D'après ces chroniqueurs, ce serait Yaghmoràsan qui aurait fait des propositions d'alliance et de soumission à l'émir h'afçide, par l'intermédiaire de sa mère, Çoût en-Nisa, laquelle agit avec pleins pouvoirs et fut honorablement reçue par Abou Zakarya. Toutefois, pour éviter de laisser à Yaghmoràsan une trop grande influence, le souverain de Tunis eut soin de donner une égale importance à d'autres princes berbères, auxquels il confia le gouvernement des pays à l'est de Tlemcen. En formant des royaumes, indépendants de celui de Tlemcen, dans toute la région du Chélif (pays des Toudjin, Maghràwa et Malliktch), il établissait une sorte de tampon entre Yaghmoràsan et lui, et contenait, ainsi, son redoutable adversaire de la veille, à l'est de la Mina. (Cf. Berb., éd., II, p. 113; tr., III, p. 345-347; Zerkechi, éd., 21-22; tr., p. 38-39). Voyez aussi Tenesi, Ms., f' 57 verso, 58 recto, et tr., p. 12-14.

L'empire de Marràkoch passa alors entre les mains d'Abou-'l-H'asan Es-Sa'id, frère d'Er-Rachid, dont nous avons parlé<sup>(1)</sup>. Le souverain almohade, offensé (de voir les défections qui s'étaient produites à Tunis et à Tlemcen), partit dans le courant de l'année 646 (1248-49), trainant à sa suite une véritable mer humaine, formée d'Almohades, de Zanâta et d'Arabes. Il traversa le Maghrib (el-Aqça) où les Beni Merin reconnurent sa suzeraineté, lui donnèrent des otages et lui amenèrent leurs contingents; il marcha contre Tlemcen. A cette nouvelle, le Commandeur des Musulmans Abou Yah'ia Yaghmorâsan quitta la place et alla s'installer dans la montagne de Tamzizdikt<sup>(2)</sup>, dans le voisinage et au sud d'Oudjda. Il demanda la paix et offrit de fournir, au souverain almohade, des contingents de sa tribu.

Es-Sa'îd refusa d'accepter cette soumission; ce fut, de sa part, une faute causée par sa vanité<sup>(3)</sup>. Il entreprit le siège de la montagne de Tamzizdikt et lui-même s'établit sur les bords de l'Isli, de la vallée duquel il gardait le défilé.

Le mardi, dixième jour de çafar de la même année (646) [juin - r. 112 - 1248] (4), Es-Sa'id en personne gravit la montagne pour inspecter, selon les uns, les lignes de défense de l'ennemi, pour tenter d'engager le combat, selon d'autres. L'organisation de la défense était la plus formidable dont j'aie entendu parler. Mais Allâh ne seconda point cette ruse, et vint en aide au Commandeur des

<sup>(1)</sup> Sur le règne d'Es-Sa'id, fils d'El-Màmoùn, voyez: Qart'às, éd., p. 186-187; tr., p. 367-381; Berb., éd., i, p. 348-351; tr., ii, p. 243-247; Zerkechi, éd., p. 23; tr., p. 41; Qairowâni, éd., p. 122; tr., p. 215-216; Ibn el-Khat'ib, éd., p. 61; Istiqça, éd., i, p. 203 et suiv.

<sup>(2)</sup> Cette montagne, pour laquelle les auteurs orientaux et occidentaux ont suivi différentes orthographes, était située non loin de la frontière algèro-marocaine actuelle et il serait facile d'y retrouver l'emplacement de la ville forte du même nom, croyons-nous, si l'accès du Maroc ne nous était point, malheureusement, fermé de ce côté. Étant établi dans la région frontière des Beni Snous, j'ai essayé de me renseigner sur les ruines de cette ancienne forteresse de Yaghmorasan, mais le nom même de Tamzizdikt y est inconnu.

<sup>(3)</sup> Selon Tenesi (Ms., 1. 58 recto, et tr., p. 15) ce serait Yaghmorasan qui aurait refusé les propositions d'Es-Sa'id. Voyez encore Berb., tr., III, p. 348.

<sup>(4)</sup> Les chroniqueurs s'accordent, généralement, à placer cette date dans le mois de çasar; mais quelques-uns, comme QAIROWÂNI, la mettent à la fin du mois; ZERRECHI dit même le dernier jour (23 juin 1248). L'auteur du Qart'as sait sagement remarquer (éd., p. 187 et tr., p. 371) que cela ne se peut, car le srère d'Es-Sa'id, ayant été proclamé à Marrakoch le premier de rabi' I'', le porteur de la nouvelle de la mort du souverain aurait dù parcourir en une nuit la distance entre Tlemcen et Marrakoch, ce qui est impossible.

Musulmans et à sa tribu, contre leur ennemi. Les assiégés attendirent le souverain, leur adversaire, qui pénétra dans un sentier difficile de la montagne et se jetèrent sur lui à ce moment. Le souverain (almohade) ne douta pas un instant de sa perte; il tomba sous les coups de Yoûsof ben Khazroûn el-Madloûli et l'armée almohade se dispersa<sup>(1)</sup>.

Le Commandeur des Musulmans, Abou Yah'îa Yaghmorâsan, s'empara alors des trésors abandonnés par les Almohades, comme, par exemple, du Qoran de 'Otsman' (2), le collier unique (3), une coupe d'émeraude servant pour les parfums et d'autres objets de valeur dont la description dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Les Beni 'Abd el-Wâd s'emparèrent, en outre, de tous les convois, des objets et des richesses qu'ils y trouvèrent, ainsi que des chevaux.

Par cette victoire, Yaghmorâsan devint puissant, son autorité s'assit et sa réputation se répandit au loin. Le royaume (de Tlemcen) reconquit l'indépendance dont il avait joui auparavant. « Allâh donne son empire à qui bon lui semble et l'arrache à qui il veut; il n'y a point d'autre Dieu que Lui! (4) »

<sup>(1)</sup> On trouvera des détails sur la mort d'Es-Sa'id, dans les chroniques indiquées plus haut et aux endroits signalés et ap. TENESI, Ms., f° 58 recto; tr., p. 15-16. Zerkechi nous apprend qu'Es-Sa'id fut enterré à côté d'Abou Median. C'est en vain que j'ai cherché les traces de ce tombeau.

<sup>(2)</sup> Ce Qoran avait été, nous disent les auteurs, écrit de la main même de 'Otsman ben 'Offan, le troisième khalife qui régna du 3 moh'arram 24 (10 novembre 644) au 18 dsou-'l-h'idjja 35 (17 juin 656) et ce précieux manuscrit, qu'il tenait à la main, fut même maculé de sang au moment où il fut assassiné dans son palais. (Voyez Tenesi, Ms., fe 59 recto; tr., p. 18; Aboulféda, Annales, citées par Desvergers: l'Arabie, p. 260; El-Fakhri, Geschichte der islamichen Reiche, éd. Ahlwardt, p. 25, etc.) L'histoire de cet exemplaire sacré du Qoran (on sait que le Qoran ne fut mis par écrit pour la première fois que sous le règne de 'Otsman), qui passa successivement aux Omalyades d'Orient, aux Omalyades d'Espagne, fut transporté en Maghrib en 552 hég. (1157-58), etc., se trouve plus ou moins complète dans 'Abd El-Wâh'id, éd., p. 182; tr., p. 218-219; Berb., éd., 11, p. 115-116; tr., 111, p. 349-350; Tenesi, Ms. et tr. loc. cit.; Zerrechi, éd., p. 23; tr., p. 41-42. Voyez surtout Kitâb el-Istiqua, 1, p. 150-152.

<sup>(3)</sup> J'ai traduit ainsi les mots العقد البتيء (Ce collier est appelé العقد البتيء). Ce collier est appelé par Tenest, Ms., 1º 59 recto, et العقد العقد simplement par Ibn Khaldoùn (Berb., it, p. 116) et l'auteur du Kitab el-Istiqça (t, p. 205) qui cite Ibn Khaldoùn. « Ce collier était surnommé le dragon (ets-tso'bàn) et comptait des centaines de rubis et de grosses perles. Plus tard, il tomba aux mains des Beni Merin et se perdit, avec beaucoup d'autres objets, lors du naufrage du sult'an Abou-'l-Hasan, dans les parages de Bougie ». (Cf. Ibn Khaldoùn, loc. cit.).

<sup>(4)</sup> Imitation du Qoran, III, p. 25.

Le Commandeur des Musulmans (Yaghmorâsan) avait pris à son service la milice chrétienne, qui était au service des Almohades et comptait deux mille cavaliers. Or, (il advint que) le mercredi, vingt-cinquième jour du mois de rabi<sup>c</sup> II<sup>o</sup>, de l'année 652 (juin 1254), comme le roi avait déployé ses troupes (pour une revue), à El-Monya, sous les murs (et au nord) de Tlemcen, il fut trahi par les soldats chrétiens<sup>(1)</sup>. (Ils se précipitèrent sur lui), au moment où il passait devant (le front) de leur bataillon, et assassinèrent Moh'ammed, le frère du roi. Quant à Yaghmorâsan, il fut protégé par le chef chrétien de la milice et réussit à échapper à la mort. Les soldats chrétiens furent désarmés et mis à mort jusqu'au dernier. Ce carnage ne cessa que lorsque tous les ehrétiens eurent rendu le dernier soupir.

C'est en raison de cet événement que les descendants de Yaghmorâsan, jusqu'à nos jours, n'utilisèrent plus de milice chrétienne.

Dans le courant de l'année 544 (1257-58) le Commandeur des Musulmans — qu'Allâh fasse resplendir son visage — alla mettre le siège devant Sidjilmâssa et y tint bloqué Abou Yah'îa ben 'Abd el-H'aqq. Cependant, au bout de quelque temps, Yaghmorâsan, lui laissant le commandement de la place, revint à sa capitale. Il reçut alors la visite d'Abou Moh'ammed 'Abd el-Wâh'id ben 'Abd el-H'aqq, venu pour lui demander la paix et il la lui accorda (2).

L'an 659 (1260-61), (le mérinide) Ya'qoûb ben 'Abd el-H'aqq arriva avec sa tribu, apportant son appui au Commandeur des Musulmans, contre les Toudjin<sup>(3)</sup>. Yaghmorâsan — qu'Allâh soit

<sup>(1)</sup> Ce passage, sur l'attentat de la milice chrétienne, a été traduit par Bargès (in *Tlemcen*, p. 126). Voyez aussi *Berb.*, éd. 11, p. 119; tr., 111, p. 353-354. Voyez encore *Comp.*, p. 18-20.

<sup>(2)</sup> Les premiers démèlés entre Yaghmoràsan et les Beni Merin (en particulier avec Abou Yah'ia ben 'Abd el-H'aqq, gouverneur de Fàs et maitre de Sidjilmàssa) ont été exposés dans Berb., éd. II, p. 117-118; tr., III, p. 351-352. Yaghmoràsan se lia d'amitié avec l'un d'eux, Ya'qoub ben 'Abd el-H'aqq, qui détourna plus d'une fois, du roi de Tlemcen, les attaques d'Abou Yah'ia, notamment en 655 hég. (1257-58). Ibn Khaldoùn (loc. cit.), place l'attaque dirigée par Yaghmoràsan contre Sidjilmàssa, après 655 et avant 657 (1258-59); il ajoute que le mérinide Abou Yah'ia mourut peu après. Voyez encore Bou Ràs: Voyages extraordinaires, tr. Arnaud, p. 89.

<sup>(3)</sup> Après avoir donné (in Berb., éd., II, p. 122; tr., III, p. 357-358) un aperçu de l'histoire des Maghràwa, Ibn Khaldoùn dit: « Ils (les Maghràwa) soumirent une grande partie du Wanchertch (Ouarsenis) et des pays qui avoisinent cette montagne. Plus tard, ils se laissèrent enlever ces localités par leurs voisins du

satisfait de lui — se mit en marche, à la tête de sa tribu, avec son allié, et vint s'établir à Aoûmâkadda(1), dans le pays des Beni Ràchid. Il fut forcé, (peu après), de rentrer dans ses états pour prendre lui-même en mains la direction des affaires.

L'an 662 (1263-64), le Commandeur des Musulmans, Abou Yah'yîa Yaghmorâsan, s'empara de Sidjilmâssa, qu'il conserva jusqu'en 673 (1274-75), époque à laquelle cette ville lui échappa (2).

L'an 668 (1269-70)(3), Yaghmorâsan — qu'Allâh lui soit miséricordieux — fit bâtir la porte Bâb Kechchoût'.

L'an 668 (1269-70), les Beni Merin se rendirent maîtres de Marrâkoch. Leur morgue s'accrut et leurs forces furent doublées par suite de la quantité d'impôts que leur versaient les villes et les tribus.

Ces dernières années furent illustrées par les razzias du Commandeur des Musulmans, Abou Yah'ia — qu'Allah le sanctifie contre les tribus arabes du Sahara<sup>(4)</sup>. Il n'entreprit pas moins de soixante-douze expéditions. Il finit par réduire leurs chefs et se - P. 117 faire payer des indemnités: les vaincus se faisaient bien petits (5)!

haut Chélif, les Benou 'At'lya, chefs de la tribu des Touditn. Cette famille se tenait alors dans la partie orientale du Seressou..... Les 'Abd el-Wad s'étant emparés du pays situé entre Tlemcen et le Zà (affluent de la Molowiya), pendant que les Toùdjin occupèrent le territoire qui sépare le Désert du Tell et s'étend depuis la ville de Médéa au mont Wancherich et de là à Merat (sur l'oued Rihou) et à El-Djabat (Haute Mina)..... Les états des Beni 'Abd el-Wad touchaient, au Midi, à ceux des Toudjin ».

<sup>(1)</sup> Les manuscrits présentaient des variantes pour ce nom propre. Peut-être faudrait-il lire Mekerra? On pourra comparer ce passage à Berb., éd., II, p. 118; tr., 111, p. 253.

<sup>(2)</sup> Voyez des détails ap. Ibn Khaldoûn, Berb., éd. 11, p. 120-121; tr. 111, p. 354-356.

<sup>(3)</sup> Cette date de 668 n'est pas confirmée par d'autres textes. Parmi les constructions que sit faire Yaghmoràsan, on lit dans Bargès (Comp., p. 9) qui ne cite pas ses sources : « Il ordonna de construire les hauts remparts qui, du côté du couchant, protègent la porte dite Beb-Kachoutah ».

<sup>(4)</sup> Quand Yaghmorasan arriva au pouvoir, les Ma'qtl occupaient le pays d'Angad et troublaient la région. Le roi de Tlemcen sit venir du Sahara les Beni 'Amir et les Beni Yazid qu'il établit entre les Ma'qil et lui. C'est à ce moment que vinrent les H'amiyan (fraction des Beni Yazid) et ce fut cette tribu qui servit de tampon à Tlemcen, vers l'ouest. Ce ne fut que sous le règne d'Abou H'ammou le que les H'amiyan furent chassés de là pour être placés, les uns dans la région de Tassala, les autres dans le désert. Voyez Bou Ras: Voyages extraordinaires, tr. Arnaud, p. 22-23 et f 76 recto de notre MS. B.

<sup>(5)</sup> Comp. Qoran, IX, p. 29. On pourrait reprocher ici à Yah'la Ibn Khaldoùn de mentionner les victoires de Yaghmorasan et de passer sous silence les défaites. Il a négligé de parler notamment de la sanglante défaite que le sou-

Il faut encore ajouter à cela ses expéditions contre les Toudjîn et les Maghrawa<sup>(1)</sup>, dont il démolit les demeures et rasa les forteresses, ainsi que ses guerres contre les Beni Merin<sup>(2)</sup>. Ces batailles bien connues et ces luttes, racontées (par les chroniqueurs), sont capables d'éclipser les journées d'El-Fidjar; à côté d'elles, la guerre de Dsou-Qar<sup>(3)</sup> nous paraît insignifiante.

Entre temps, Yaghmorâsan avait fait bâtir les minarets des deux grandes mosquées de Tâgrârt et d'Agâdir<sup>(4)</sup>. Comme on lui demandait la permission d'inscrire son nom sur ces œuvres d'art, il répondit dans le langage des Zanâta: « Isent rebbi », ce qui signifie « Dieu le sait »<sup>(5)</sup>. Cela prouve sa grandeur d'âme, la délicatesse de ses sentiments à l'égard du Créateur, et son mépris des honneurs en ce monde.

Yaghmorâsan sollicita la main de la fille du prince (de Tunis), Abou Ish'âq Ibrâhîm, fils du prince Abou Zakarya ben Abou Moh'ammed 'Abd el-Wâh'id ben ech-Cheîkh Abou H'afç, pour son fils, l'héritier présomptif de la couronne, Abou Sa'îd 'Otsmân' — qu'Allâh les agrée tous!

verain mérinide Abou Yoùsof infligea à Yaghmorasan (666 = 1267-68) sur les bords de l'oued Telagh (affluent de la Molowiya) et dont le récit est donné par Ibn Khaldoùn (Berb., tr., Iv, p. 51-52) et l'auteur du Qart'às (éd., p. 219). 'Omar, fils ainé de Yaghmorasan, périt dans ce combat.

<sup>(1)</sup> Voyez Berb., tr., III, p. 357-358, 386; TENESI, Ms., f. 60 recto, et tr., p. 26.

<sup>(2)</sup> Cl. Berb., tr., III, p. 351-353, 356-357; IV, p. 92-105.

<sup>(3)</sup> On désigne sous le nom de « journée » de Dsou Qàr, une bataille célèbre qu'ont chantée les poètes de l'Arabie antéislamique (voyez, par exemple, Aous IBN H'ADJAR: Divcán, éd. Geyer, XII, p. 27). Cette bataille, entre les Arabes et les Perses, eut lieu, selon le Kitâb el-Aghâni (II, p. 30), à l'endroit appelé Dsou Qàr, sur le territoire des Beni-Chalbàn. Sur la guerre de Dsou Qàr, voyez IBN 'ABD RABBIHI: El·Iqd el-Farid, Qaire, III, p. 75 et 90-93; ABOU-'1.-FARADJ EL-IÇBAHÂNI: Kitâb el-Aghâni, Qaire, III, p. 30-31; t. XX, p. 134-140; EL-BEKRI: Mo'djâm, éd. Wustenfeld, p. 723; YÂQOCT, IV, p. 10-12; T'ABARI: Hist. (éd. Leyde), Cl. index, p. 174. Sous le nom de « journées » d'El-Fidjàr (de la truhison), on connaît plusieurs guerres. Mahomet avait vingt ans quand éclata la plus importante (Cl. Sprenger: Das Leben und die Lehre des Moh'ammad, 2° éd.. 1869, Berlin, t. I, p. 423-424). Voyez, sur ces guerres, IBN EL-Atsir, éd. Qaire, I, p. 312 et suiv.; T'ABARI, Hist. (éd. Leyde), Cl. index, p. 444; 'Iqd el-Farid, III, p. 86-87.

<sup>(4)</sup> Cf. Marcais, p. 137 (Pl. III), 142. La mosquée d'Agadir (appelée « oratoire » dans l'édition de Fas du Qart'às), fut construite par Idris I", en çafar 174 (mai-juin 790). Cf. Qart'às, éd. Fas, p. 8; voyez encore Tlemcen, p. 165.

<sup>(5)</sup> Ces paroles sont citées par Bargés (in Tlemcen, p. 165).

<sup>(6)</sup> Ge prince était né en 631 (1233-34); il succéda à son neveu, El-Wàtsiq, en rabi' II· 678 (août-septembre 1279), et règna jusqu'au 25 chawwâl 681 (27 janvier 1283), selon Zerkechi, éd., p. 33, 36; tr., p. 59, 65; comp. à Qairowâni, éd., p. 131-132; tr., p. 230-232; Berb., tr., II, p. 376-378, 391.

Pour ramener la fiancée de Tunis, le roi de Tlemcen envoya son fils, Abou 'Âmir; celui-ci quitta Tunis dans le courant de l'année 681 (1282-83). Yaghmorâsan partit de sa capitale pour se rendre au devant de la fiancée de son fils. Cette démarche du souverain avait pour but d'accueillir la jeune femme avec honneur et de lui témoigner la sympathie du roi de Tlemcen pour son père (Ibrâhîm), mais elle était aussi motivée par la crainte qu'inspirait, à Yaghmorâsan, les deux tribus des Toudjîn et des Maghrâwa (des deux côtés de la vallée du Chélif, et que le cortège devait traverser). Le souverain 'abd el-wâdite rencontra sa future belle-fille à Miliâna. Ce fut au retour que la mort inexorable le frappa, comme il atteignait (l'oued) Rihyou, affluent du Chélif(1), le lundi, 29 du mois de dsou-'l-qa'da (28 février 1283)(2).

Son fils 'Âmir cacha la nouvelle de cette mort et plaça le cadavre dans une litière, qu'il fit tenir fermée, sous prétexte que son père était malade. Le funèbre convoi continua ainsi sa route, jusqu'à ce qu'arriva le sultan Abou Sa'îd, qui le rencontra sur les rives de l'Isser, rivière qui coule dans le voisinage de la capitale.

C'est à ce moment que les populations apprirent la mort de Yaghmoràsan<sup>(3)</sup>, et que fut proclamé son fils Abou Said.

Le souverain défunt était âgé de 76 ans; il avait régné 44 ans, —P. 11V — 5 mois, 12 jours (4).

« Gloire à Celui qui est seul éternel; il n'y a pas d'autre Dieu que Lui! »

<sup>(1)</sup> Voyez Comp., p. 18 et note 1.

<sup>(2)</sup> Voyez Berb., tr., II, p. 387-388; III, p. 336, 368-870; TENESI, Ms., f. 60 recto; tr., p. 26-27. Sur le lieu de sa sépulture, voyez: Tlemcen, p. 431; Brosse-Lard, p. 151.

<sup>(4)</sup> Bargès a rapporté ce passage d'après la Bighiâ-t-er-Roucioûd, sans l'indiquer (Cf. Comp., p. 18).

# B. — RÈGNE DU SULTAN ABOU SA'ÎD, FILS DU COMMANDEUR DES MUSULMANS ABOU YAH'ÎA YAGHMORÂSAN BEN ZAÎYÂN

(QU'ALLÂH SOIT SATISFAIT D'EUX TOUS !)

Abou Sa'id fut la perle de la perfection (1), le seigneur des (diverses) fractions de la famille de 'Abd el-Wâd. Étincelant de bravoure, parmi les redoutables guerriers de sa tribu, il fut le dépositaire des trésors du bonheur, atteignit aux plus hauts échelons de la fortune, et (aussi) goûta les amertumes de la douleur; accoutumé aux expéditions guerrières, il fut l'âme des luttes et des combats, soumit les villes et eut à son service les Mohadjirin et les Ancar<sup>(2)</sup>; il présidait avec sagesse dans les assemblées et conduisait avec habileté ses terribles guerriers; il annexa à son empire les pays ennemis et défendit les terres de ses sujets. On pouvait trouver, dans ce remarquable empire, tout ce que l'on désirait; le luxe ornait les villes et le pays était sagement administré. Hélas! la fortune n'a-t-elle point ses revers! de même que l'eau limpide est gâtée par des impuretés, de même le temps a voilé la gloire par la tristesse, et a changé en glace la chaleur des rayons de ce soleil (qu'avait été Abou Sa'id)(3)! Mais (ce roi) sut patienter dans le malheur, sans se laisser envahir par l'inquiétude et il n'a point eu à subir les consolations de gens méprisables! La mort, en venant trancher ses espérances — Allah lui soit miséricordieux — l'a fait descendre au tombeau! Ah! combien sont trompeurs les honneurs

<sup>(1)</sup> Tout le portrait, en termes pompeux, que l'on va lire, a été traduit en français par Bargès (in Comp., p. 36-37). La traduction que nous donnons diffère, assez souvent, de celle que l'on pourra lire dans le Complément.

<sup>(2)</sup> Bargés a traduit ces mols par : « des réfugiés et des auxiliaires ». L'auteur a voulu faire une nouvelle métaphore, il compare les gens de la tribu des Beni 'Abd el-Wâd, qui prêtérent leur appui au roi Abou Sa'id, aux gens de la tribu de Qoralch, qui suivirent Mahomet dans son hégire et reçurent le nom de Mohâdjirin; par Ançar, l'auteur veut, sans doute, parler des tribus étrangères aux Beni 'Add el-Wâd, qui soutinrent Abou Sa'id, comme jadis, les tribus médinoises d'Aoûs et de Khazrâdj, avaient embrassé le parti de Mahomet le Qoralchite et, de ce fait, reçurent le nom d'Ançar.

<sup>(3)</sup> Allusion aux échecs subis par ce roi à la sin de son règne.

d'ici-bas et combien les dons de ce monde ont peu de valeur! Au surplus, c'est vers Allah — qu'il soit exalté et glorifié — que retournera toute chose!

Abou Sa'td naquit en 639 (1241-42); c'était un homme courageux et énergique qui gagnait tous les cœurs; habile politicien, il savait patienter dans les circonstances pénibles. Il fut investi du pouvoir dans les premiers jours du mois de dsou-'l-h'idjja, dernier mois de l'année 681 (mars 1283)<sup>(1)</sup>.

Il eut pour *vizirs*: Ghânem ben Moh'ammed er-Râchid et Rah'ou<sup>(2)</sup> ben Moh'ammed ben 'Ali el-Khorâsâni.

Pour chambellan et confident habituel : Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben 'Âmir, originaire de la tribu des Oulhâsa<sup>(3)</sup>.

Pour secrétaire général : le savant juriste Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben 'Omar ben Khamîs, le grand poète du viie siècle (4).

Pour ministres des finances: Abou-'l-Mokarim Mandil ben el-Mo'allim et Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben Sa'oùd.

Pour qûd'is: le juriste Abou Zakarya Yah'îa ben Açfoûr, le juriste Abou Zakarya Yah'îa ben 'Abd el-'Azîz et Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Marowân.

Dans le mois de djoumâda I<sup>cr</sup>, de l'année 686 (juin-juillet 1287), le souverain dressa son camp devant Bougie, saccagea les jardins de la ville et incendia les villages voisins, puis revint à Tlemcen<sup>(5)</sup>.

Vers le milieu de ramd'an de la même année (octobre-novem-

<sup>(1)</sup> Cette date est indiquée par Barges (Comp., p. 21), qui ne cite pas Yah'la Ibn Khaldoun. Voyez aussi Tenesi, Ms., f. 60 recto, et tr., p. 28.

<sup>(2)</sup> Ce nom de Rah'ou ou mieux Rah'ò, est une défiguration, par l'influence berbère, de 'Abd er-Rah'màn, ainsi que Dah'ò, Dah'màn, etc. Pour la prononciation de ces noms, voyez une note de Bargès (in Comp., p. 36); pour l'orthographe: cf. Socin, Die arabischen Eigennamen in Algier, in ZDMG, 1899, vol. 53°.

<sup>(3)</sup> Cl. R. BASSET: Nédromah, p. 114 et suiv.

<sup>(4)</sup> Voyez suprà, p. 49 et suiv.

<sup>(5) «.</sup>La résistance que cette ville (Bougie) lui opposa, fut si vigoureuse, qu'il prit le parti de rebrousser chemin, et, en revenant, il bloqua Màzoûna et força les habitants à faire leur soumission ». Cf. Berb., éd., 11, p. 132, 134; tr., 111, p. 370 et 373; voyez aussi éd., 1, p. 466, et tr., 11, p. 401.

bre 1287), il enleva Màzoûna<sup>(1)</sup> aux Maghrâwa et assiégea Taferdjînt<sup>(2)</sup>, cité du pays des Toudjîn.

En 689 (1290-91), le roi de Tlemcen entreprit une nouvelle expédition contre les Toudjin, parcourut en vainqueur leur pays et s'empara de Wâncharis<sup>(3)</sup>, leur lieu de refuge. Il fit prisonnières les femmes des fils de Moh'ammed ben 'Abd el-Qawi<sup>(4)</sup>, puis les renvoya dans leurs foyers.

Dans le courant de cette même année, arriva à Tlemcen, 'Abd Allâh el-'Amri (ben Abou Ya'qoûb Yoûsof) ben Ya'qoûb ben 'Abd el-H'aqq, fuyant (la vengeance) de son père. Le roi de Tlemcen lui donna l'hospitalité et le traita avec déférence. Dans la suite il le renvoya, sur le désir que ce prince en avait manifesté (5).

<sup>(1)</sup> La petite ville de Mazoùna, sur le versant sud du D'ahra, sur la rive droite du Chélif, a été la patrie de savants musulmans au moyen-âge; aujour-d'hui encore, les études musulmanes (droit, théologie, grammaire), n'y sont pas complétement éteintes. « Il est vrai que, d'ancienneté, elle était fort civile, dit Léon l'Africain, mais elle fut plusieurs fois saccagée par les roys de Telensin et d'autres rebelles de la cité même..... » Cl. Description de l'Afrique, III, p. 58; voyez ibid., les descriptions d'Idrisi et de Marmol.

<sup>(2)</sup> Cette ville, aujourd'hui disparue, étant dans le pays des Toudjin, se trouvait peut-ètre sur la rive gauche du Chélif. Sur l'orthographe de ce nom berbère, voyez note de Bargès (Comp., p. 28, note 2), et note de de Slane (in Berb., tr., III, p. 359).

<sup>(3) «</sup> Guanseris est une montagne fort haute, habitée par peuples vaillans et nobles, qui ont plusieurs foys suscité la guerre contre les roys de Telensin, tellement qu'avec la faveur, qu'ils avoyent de ceux de Fez, ils ont maintenue la guerre par l'espace de soissante ans, ou plus. » Cf. Description de l'Afrique, III, p. 75-76; voyez également la citation de Marmol, in ibid.

<sup>(4)</sup> Lorque le h'afçide Abou Zakarya abandonna Tlemcen à Yaghmoràsan, il eut soin de laisser comme roi, dans le pays des Toudjin, le nommé 'Abd el-Qawi ben el-'Abbàs ben 'At'lya (cl. Berb., tr., III, p. 346 et 358). En 647, Yaghmoràsan avait combattu les Mérinides en se faisant aider par un corps de Toudjin sous les ordres de 'Abd el-Qawi, qui mourut à son retour dans son pays. Yaghmoràsan rompit aussitôt son alliance avec les Toudjin, et déclara la guerre à leur nouveau chef, Moh'ammed ben 'Abd el-Qawi (cl. ibid., III, p. 359). C'est de ce même Moh'ammed, qui s'allia plus tard aux Mérinides (cl. ibid., III, p. 360), qu'il est question ici. Sur ces événements, voyez Berb., tr., III, p. 370-371; Tenesi, Ms., f' 60 verso, tr., p. 29; Comp., p. 28.

<sup>(5)</sup> Ces faits se retrouvent dans Berh., tr., IV, p. 126; TENESI, Ms. 1 60 verso, et tr., p. 30. Le nom du prince mérinide, que nos manuscrits donnent de différentes façons, El-'Adjowi ou An'adjoùb, est appelé aussi An'adjoùb par le copiste du Ms. dont s'est servi Bargès (voyez Comp., p. 28); Ibn Khaldoùn le nomme Abou 'Amir (Berh., èd., II, p. 310), et l'auteur du Kitâh el-Istiqça (II, p. 33), Abou 'Amir 'Abd Allâh. Nous avons conservé dans le texte arabe la leçon donnée par toutes les copies; mais nos manuscrits portent à tort que cet 'Abd Allâh avait été chassé par son frère, c'est par son père, qu'il faut

Le 26 du mois de rabi' II 688 (mai 1289), Abou Sa'îd arracha des mains des Maghrawa la ville de Ténès, et enleva aux Toudin la ville de Médéa<sup>(1)</sup>.

En 689 le roi de Tlemcen reçut des cadeaux que lui envoyait — P. 119 — l'almohade (h'afçide) Abou H'afç, émir de Tunis (2).

Cette même année, le sultan Abou Ya'qoùb ben 'Abd el-H'aqq'<sup>(3)</sup> marcha contre Tlemcen et campa au Dsrâ' eç-Çâboûn'<sup>(4)</sup>, non loin de la ville, le mardi 25 de djoumâda IIº (juillet 1290). Le 20 ramad'ân (27 septembre 1290), le roi mérinide retourna vers sa capitale, après avoir livré de terribles combats et entrepris (contre Tlemcen) de mémorables assauts'<sup>(5)</sup>.

Le 18 du mois de chawwâl suivant<sup>(6)</sup>, Abou Sa'îd attaqua les Maghrâwa, qui avaient entretenu des rapports amicaux avec le souverain (mérinide) du Maghrib. Il soumit leur pays, les força à l'obéissance, laissa son fils Abou H'ammou dans (la ville de) Chélif et rentra à Tlemcen<sup>(7)</sup>.

Le 25 rabi<sup>c</sup> II<sup>o</sup> de l'année 690 (28 avril 1291), le roi de Tlemcen marcha de nouveau contre les Toudjin. Il tua leur roi, les ruina complètement et revint dans sa capitale<sup>(8)</sup>.

lire. Le ms. de la Bighia-t-er-Rowwâd, dont s'est servi Bargès, contenait la même erreur, qui pourrait bien être une négligence de Yah'la Ibn Khaldoùn, puisque six copies s'accordent à l'enregistrer. (Voyez à ce propos Comp., p. 28 et note 4.)

<sup>(1)</sup> Selon Ibn Khaldoùn (Berb., éd., II, p. 132; tr., III, p. 371), Abou Sa'td, après avoir réduit le pays des Toudjin, confia l'administration du Wancherich à la tribu des H'achem (Beni Toudjin), et alla faire le siège de Médéa, où se trouvaient, avec les Aoùlàd 'Aziz (Beni Toudjin), les familles çanhàdjienes des Lamdiya, dont cette ville porte encore le nom. En 688, les Lamdiya lui livrèrent la ville.

<sup>(2)</sup> Les chroniqueurs ont négligé, en général, de mentionner ce fait. Sur le règne d'Abou II'afç, voyez Berb., éd., 1, p. 461-474; tr., 11, p. 394-411; Zer-kechi, éd., p. 39; tr., p. 71; Qairowâni, éd., p. 132-133; tr., p. 233.

<sup>(3)</sup> Il faut lire Yoùsof ben Ya'qoùb ben 'Abd el-H'aqq.

<sup>(4)</sup> Nous ne connaissons, dans la banlieue de Tlemcen, aucun endroit de ce

<sup>(5)</sup> Voir des détails sur ce siège in *Berb.*, éd., II, p. 131-135; tr., III, p. 374; *Istiqça*, II, p. 31.

<sup>(6)</sup> Cette date manque dans le Ms. d'Alger et ne figure pas non plus chez Bargès (Comp., p. 29), qui a traduit ce passage de la Bighta-t-er-Rowwad; elle ne se trouve ni dans les Berb., ni chez Tenesi.

<sup>(7)</sup> Gf. Berb., ed., II, p. 133; tr., III, p. 372. Sur la ville de Chelif, voyez: Bekri, ed., p. 69 et 143; Istilecar, tr., p. 106 et note 2.

<sup>(8)</sup> Ces renseignements sur l'histoire politique du règne d'Abou Sa'id ont été traduits par Bargès (in Comp., p. 28-30).

En 693 (1293-94), Abou Sa'id enleva la ville de Brechk<sup>(1)</sup> à Tsâbit ben Mandîl des Maghrâwa, après un siège de quarante jours. Tsâbit réussit à s'enfuir par mer et gagna le Maroc<sup>(2)</sup>.

En 695 (1295-96), le sultan (mérinide) Abou Ya'qoûb ben 'Abd el-H'aqq' marcha, pour la seconde fois, contre Tlemcen; il s'installa sous les murs de Nédroma, d'où il partit en chawwâl (août 1296), pour le mont Djîdara (4), voisin d'Oran, puis il reprit ensuite le chemin de son royaume du Maghrib.

En 696 (1296-97), le sultan Abou Sa'îd — qu'Allâh l'accueille au sein de sa miséricorde — fit jeter les fondations de la mosquée qui se trouve vis-à-vis de la porte des étendards (Bâb el-Bonoûd)<sup>(5)</sup>.

Ce fut dans le courant de cette même année (696), qu'il entre--P. 17. — prit des expéditions contre les Arabes et campa à Ma Taghalin (6) et au djebel H'anach (7), dans le Sahara (8). Les Arabes, chassés

<sup>(1)</sup> Sur la révolte de Zirem ben H'ammåd, à Brechk, voyez Berh., éd., II, p. 143-144; tr., p. 385-387. Brechk برشـك, est à environ 19 milles W. de Cherchell, sur une presqu'ile occupée par l'emplacement de la colonie romaine de Gugunus, et à 8 mille E. de Ténès; cette ville n'existe plus aujourd'hui. Léon l'Africain en fait une longue description (Description de l'Afrique, III, p. 48 et suiv. et notes).

<sup>(2)</sup> Cf. Berb., éd., II, p. 133; tr., III, p. 372 et 317; TENESI, Ms., f 60 verso; tr., p. 29; Comp., p. 32.

<sup>(3)</sup> Lisez Abou Ya'qoùb Yoùsof ben Ya'qoùb ben 'Abd el-H'aqq.

<sup>(4)</sup> C'est évidemment cette montagne du djebel Djidara que de Slane orthographie בבע dans son édition d'EL-Bekri (p. 71), que Schefer (in Description de l'Afrique, iii, note 1 de la page 42) transcrit — également d'après EL-Bekri — Guedara. Nous ne connaissons pas de montagne de ce nom, aujourd'hui, dans les environs d'Oran. Yàqoùt, qui mentionne le même passage d'El-Bekri, a négligé le nom de cette montagne (cf. Yàqoot, iv, p. 943). Ibn Khaldoùn (Berb., éd., ii, p. 135) — qui rapporte cet épisode des guerres du sultan mérinide — donne à cette montagne le nom de cette épisode des guerres du sultan mérinide — donne à cette montagne le nom de de Slane). Bargès, qui a traduit ce même passage de Yah'la lbn Khaldoùn (Comp., p. 33), orthographie Djidzah et consacre une longue note à établir l'emplacement de cette ville (?).

<sup>. (5)</sup> Cf. Comp., p. 31; sur cette mosquée et sur cette porte, voyez Marçais, p.171.

<sup>(6)</sup> Peut-ètre faut-il voir, dans ce nom de lieu, le Telagh, comme a cru pouvoir l'entendre Bargès (Comp., p. 34, note 1); mais le Telagh, qui est à douze lieues environ E-S-E de Tlemcen, n'est point du tout la rivière du même nom que de Slane a pu identifier au Za (affluent de la Molowiya) [Cl. Berb., I, CIX], comme le dit Bargès (loc. cit.). Ce nom propre, qui ne figure pas dans l'Histoire des Berbères, est écrit également تغالب dans le Ms d'ET-Tenesi (f' 60 verso), et Teghalim dans la traduction Bargès (p. 29).

<sup>(7)</sup> Il semble douteux qu'il s'agisse ici, comme le croit Bargès (loc. cit.), d'une montagne du sud constantinois (dans le pays des H'anancha, comme l'indique de Slane, Berh., 1, LXXXV).

<sup>(8)</sup> Par Sahara, il faut entendre la région des steppes, entre l'Atlas tellien et l'Atlas saharien.

devant lui, pénétrèrent au désert et le roi de Tlemcen rentra dans sa capitale.

Dans le courant de cette année, pour la troisième fois, le sultan Abou Ya'qoùb se mit en campagne et, le 4 de chawwâl (27 juillet 1297), il établit son camp à Dsrâ' eç-Çâboûn. Il décampa au début de dsou-'l-qa'da (août-septembre 1297), pour reprendre la route de l'ouest. Il fit contre Tlemcen une quatrième expédition en 697 (1297-98), et campa à Ifrân<sup>(1)</sup>, dans le voisinage et au nord de Tlemcen, le 18 cha'bân (juin 1298), pour en repartir le 1er moh'arram 698 (9 octobre 1298). Il laissa, en passant, son frère Abou Yah'îa, avec une forte armée à Oudjda<sup>(2)</sup>.

Sans s'inquiéter de cette armée ennemie, le sultan Abou Sa'îd sortit de Tlemcen, le 12 rabî I<sup>ex</sup> (19 décembre 1298), et marcha contre les Toudjîn. Il était irrité de l'appui que ces derniers avaient fourni au souverain du Maghrib<sup>(3)</sup>.

Tandis qu'il prolongeait son absence, pour arriver à soumettre le pays des Toudjin, il advint que Zakarya ben Yakhlaftan el-Mad'ghari (4), le gouverneur qu'il avait mis à Nédroma, leva l'étendard de la révolte et proclama la souveraineté des Mérinides. Le feu de rébellion agita la capitale et le sultan Abou Ya'qoùb Yoûsof saisit avec empressement cette occasion favorable pour s'avancer à marches forcées vers Tlemcen (5).

La nouvelle de ces événements étant parvenue au sultan Abou Sa'id, il ramena de l'ouest ses redoutables guerriers, non toute-

<sup>(1)</sup> Au lieu de باجران نجوار Bargès (Comp., p. 34) a lu « à Afran el-Djiar ». L'endroit appelé Ifran, au nord de Tlemcen, est, du reste, inconnu aujourd'hui sous ce nom. Peut-être faut-il faire dériver ce nom berbère de la racine FRN qui, d'après M. R. Basset, signifie « choisir ». En tous cas, on est tenté de rapprocher ce nom de celui de l'ancêtre éponyme de la tribu berbère des Beni Ifren (voyez Berb., tr., I, p. 246).

<sup>(2)</sup> Les détails fournis par Ibn Khaldoùn (Berb., tr., III, p. 375; IV, p. 140-141) sont moins précis. Voyez aussi Istiqça, II, p. 38.

<sup>(3)</sup> Parmi les fractions qui avaient prêté leur appui à Abou Yaqoùb étaient, selon Ibn Khaldoùn, les Aoulad Salama, seigneurs du château de ce nom, et les autres Toudjin (cf. Berb., éd., II, p. 135; tr., III, p. 375).

<sup>(4)</sup> Barges, dans sa traduction de ce passage (Comp., p. 34), donne, pour cet ethnique, l'orthographe Matghari; c'est aussi celle qu'on trouve chez de Slane (Berh., tr., ш, p. 375); cependant, on lit dans le texte arabe correspondant (Berb., éd., ш, p. 135): المطفري La prononciation Mad'ghari est conforme aux règles de la vocalisation régulière; dans la langue vulgaire on prononce Med'd'aghri. Aujourd'hui Mad'd'aghra est une ville importante du Tafilalt (sud marocain).

<sup>(5)</sup> Cf. Comp., p. 34-35; Berb., ed. et tr., loc. cit.

fois sans avoir exterminé la tribu des Toudjîn. Quand il arriva à sa capitale, le 3 cha'bân (7 mai 1299), l'avant-garde des Mérinides y avait déjà fait son apparition. C'était la cinquième fois que ces ennemis attaquaient Tlemcen. Les troupes s'installèrent à l'endroit nommé Modachchar ibn eç-Çaïqal<sup>(1)</sup>, dans la banlieue de la ville et le sultan Abou Ya'qoûb Yoûsof (ben Ya'qoûb) ben 'Abd el-H'aqq entreprit, à côté de Tlemcen, la fondation de la Mançoûra, aujourd'hui déserte<sup>(2)</sup>, mais (dont l'emplacement est) connu pour les moulins à vent (qui s'y trouvent).

Le souverain mérinide fit élever des remparts à la nouvelle ville, bâtir des palais, multiplier les plantations d'arbres et bloqua étroitement Tlemcen<sup>(3)</sup>.

Il reçut la soumission de toutes les populations rurales et urbaines des régions orientales (4).

Les gens de Tlemcen subirent les rigueurs de cet étroit blocus. Les vivres devinrent hors de prix et les habitants (chaque jour), périssaient de faim, trouvaient la mort dans les sorties ou sous les (boulets) de pierre des catapultes. Il serait ici superflu d'insister sur ces faits, qui sont connus de tous.

Le samedi 1<sup>er</sup> dsou-'l-qa'da de l'an 703 (5 juin 1304), le sultan Abou Sa'îd — qu'Allàh lui fasse miséricorde — mourut subitement dans son bain (5). Il était âgé de 64 ans et avait régné 21 ans moins un mois.

« Allâh est celui qui hérite de la terre et de ce qu'elle renferme (6). Il est le meilleur des héritiers! (7) »

<sup>(1)</sup> L'indication de ce lieu de campement n'est donnée que par Yah'ia Ibn Khaldoùn.

<sup>(2)</sup> Bargès, qui a traduit dans son Complément ce passage de la Bighiâ-t-er-Rowwald, termine ici sa traduction.

<sup>(3)</sup> Sur la fondation de Mançoùra et l'histoire de cette ville, dont il ne reste plus aujourd'hui que des traces, du reste admirables, de la grande mosquée et des pans du mur d'enceinte, bâti en 702 (1302-03). Voyez Berb., éd., 11, p. 333; tr., IV, p. 143, et surtout Marçais, p. 192 et suiv. On lit dans Tenesi (Ms., f. 60 verso): «Il fit bâtir près de Tlemcen la ville de Mançoùra, y fit construire palais, bains, hôtelleries, marchès et lui donna le nom de Tlemcen-la-neuve ». (Cpr., tr. de Bargès, in Tenesi, p. 30).

<sup>(4)</sup> Il s'agit des Maghràwa et des Toudjin et aussi des gens établis au nord de Tiemcen (voyez *Berh.*, éd., II, p. 322; tr., Iv, p. 142).

<sup>(5)</sup> Ibn Khaldoun, qui donne, d'après le chetkh El-Abbeli (lisez El-Aīli), des détails sur cette mort, n'en précise pas la date : cf. Berb., éd., II, p. 136-137; tr., III, p. 376-377. Ce passage relatif à la mort d'Abou Sa'id est, du reste, traduit par Bargès (Comp., p. 35).

<sup>(6)</sup> Imitation du Qoran, XIX, 41.

<sup>(7)</sup> Imitation du Qoran, XXI, 89.

## C. — RÈGNE DU SULTAN ABOU ZAÎYÂN FILS DU SULTAN ABOU SA'ÎD FILS DU COMMANDEUR DES MUSULMANS ABOU YAH'ÎA YAGHMORÂSAN

Ce prince fut une fleur brillante parmi les fleurs (1); il a été le dépositaire des nobles qualités, le comble des vertus les plus belles et les plus pures, le soutien de son peuple, qu'il a fait prospérer dans la voie du progrès (2); attaché à sa religion, il ne manquait pas les oraisons matinales que l'on fait à l'approche de l'aurore; son trône étincelait au milieu des ténèbres et son - p. 177bras était toujours prêt à secourir ses alliés. Il fut comme une auréole qui brille au-dessus du trône, et répand son éclat sur les heureux sujets du royaume. Sous son gouvernement les difficultés furent écartées, et les liens dont ses ennemis avaient enserré son empire furent défaits : leur douloureuse étreinte fut enlevée; le malheur s'éloigna du royaume et les ulcères dont il souffrait se fermèrent; les châteaux ruinés furent reconstruits: une jeunesse nouvelle régénéra l'État, qui se couvrit<sup>(3)</sup> de gloire et ouvrit ses portes aux peuples. Hélas! le temps ne trompe-t-il pas les plus belles espérances des hommes, auxquels il apporte une mort trop hâtive! L'arrêt immuable de la destinée frappa ce souverain et le Tout-Puissant lui donna pour oreiller la pierre du tombeau! L'éternité n'appartient qu'à Dieu seul!

Le sultan Abou Zaiyan naquit en 659 (1260-61)(4). Il fut géné-

<sup>(1)</sup> Tout ce paragraphe a été traduit par Bargès (in Comp., p. 44-45).

<sup>(2)</sup> Littéralement : « Gelui qui contracte des marchés avantageux ». J'ai traduit par marché le mot صفقة, dont le sens primitif est « frapper bruyamment des mains, de la conclure un marché en se serrant la main. Cl. Séances de Hariri, avec commentaire de DE SACY, 2º édition, par Reinaud et Derenbourg, 1847, t. 1, p. 44.

<sup>(3)</sup> Littéralement : « Se vêtir d'un manteau qui couvre complètement ». Cf. Qoran, XVI, p. 83, et BAIDAWI, I, p. 521, l. 1. Au surplus, le texte arabe ajoute , qui figure dans le Qoran, xxxIII, p. 59; BAIDAWI, II, p. 135, l. 1. En mot à mot la phrase que nous avons ici serait : « et son manteau se couvrit entièrement de gloire ».

<sup>(4)</sup> Bargès, qui a traduit ce passage (Comp., p. 39 et suiv.), ajoute que ce prince naquit à Tlemcen.

reux et plein de qualités, souverain bienveillant et d'un commerce agréable. Sa proclamation eut lieu le dimanche, second jour du mois de dsou-'l-qa'da 703 (7 juin 1304)<sup>(1)</sup>.

Il eut pour vizirs: Ghânim ben Moh'ammed er-Râchidi et Mo'arref ben el-Fotoûh' et-Tidjâni, auxquels il adjoignit Yah'îa ben Moûsa el-Djommi;

Pour chambellan: le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Sa'oùd;

Pour secrétaire général : Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben er-Raggam el-Haskoùri;

Pour ministre des finances : Abou-'l-Mokarim Mandil ben Moh'ammed ben el-Mo'allem;

Pour qad'is: le juriste Abou-'l-H'asan 'Ali ben Marowân et le juriste Abou 'Abd Allah Moh'ammed ben 'Abd el-'Aziz.

Le siège continua sous le règne de ce souverain. Tous les efforts (faits par les assiégés) avaient été vains; les provisions étaient devenues rares, la misère sans égale, la souffrance sans borne; en un mot, le calice de la douleur était plein jusqu'aux bords et les assiégés étaient près de périr. Voilà la situation (de Tlemcen), en l'année 706 (1306-07). (En ces circonstances), le sultan Abou Zatyân, son fils Abou H'ammou et les hauts personnages de la famille royale, décidèrent de faire une sortie pour se mesurer à l'ennemi et vaincre ou périr:

### [T'AWIL]

« Quand il ne reste plus, comme dernière ressource, que les lances, celui qui est réduit à pareille extrémité n'a plus qu'à s'en servir! »<sup>(2)</sup>

Combien sont beaux aussi les vers suivants:

#### [Kâmil]

- « Ma conscience me faisait des reproches.... je lui ai dit : patiente! la mort te donnera le repos ou t'élèvera sur les marches du trône.
- « Ce qu'Allâh a décidé arrivera fatalement, attends-le avec patience; quant à ce dont Il n'a pas arrêté (l'exécution), ne t'en inquiète point! »

<sup>(1)</sup> Berb., tr., III, p. 376.

<sup>(2)</sup> Ce vers — ainsi que toute cette partie relative au règne du sultan Abou Zalyan — a été traduit par Bargès (in Comp., p. 40).

Ce plan fut adopté et l'on en fixa la résolution. C'est là une preuve évidente de la noblesse de cette famille 'abd el-wâdite, de la largeur de vues de ses membres, de leur grandeur d'âme et de leur désir d'atteindre les hautes cimes de la gloire. Une pareille décision montre encore la fermeté de cette puissante tribu, sa générosité chevaleresque et la tenacité, chez elle, du sentiment de l'honneur — qu'Allah prête longue vie à la dynastie des Beni 'Abd el-Wad, qu'il augmente encore sa puissance et comble ses désirs, en ce monde et dans l'autre.

On fixa la sortie projetée au mercredi, septième jour de dsou-· 'l-qa'da (11 mai 1307). Or, il advint que ce même jour-là, -p. 172-Allah arma, contre le sultan Abou Ya'qoûb Yoûsof ben Ya'qoûb ben 'Abd el-H'aqq, le bras d'un eunuque (nommé Sa'ada), affranchi de ce prince et qui voulait venger un de ses frères<sup>(1)</sup>. L'assassin frappa sa victime au ventre, d'un coup de poignard soigneusement affilé. Le souverain mérinide mourut sur-le-champ.

« Gloire à Celui qui est bon et bienfaisant, au Maître, qui vient au secours des siens, à Celui qui rétablit la grandeur anéantie, qui rassemblera, pour les ressusciter, les ossements en poussière (1), qui aide (au malheureux) à supporter sa souffrance, à Celui (enfin), qui n'a besoin d'aucun auxiliaire; il n'y a point d'autre Dieu que Lui! »

Ce qui précède renferme, pour les gens intelligents, une moralité et une preuve certaine de la Résurrection! Combien est bellecette parole du poète!

<sup>(1) «</sup> Un de ses eunuques noirs, s'étantoffensé d'une boutade, telle que les rois se le permettent quelquefois, souleva le bord de la tente impériale, glissa dans la tente où le sultan se reposait et l'éventra d'un coup de poignard ». (Cf. Berb., III, p. 379). D'après Tenesi (Ms., f. 61 recto, et tr., p. 34-35), un célèbre saint d'Aghmat serait venu trouver Yousof sous les murs de Tlemcen, pour le prier de lever le siège; mais le roi s'y refusa et le saint partit mécontent, en disant : « Il se produira un événement heureux (Sa'd), qui réalisera mon désir ». Yoùsof avait un eunuque, dont il était devenu maître en même temps que des biens du savant juriste Abou 'Ali el-Milyani, assassiné par son ordre. Cet eunuque, du nom de Sa'ada, poussé par le désir de venger la mort de son ancien maître et ami, pénétra auprès du roi endormi et lui plongea un poignard dans le ventre (7 dsou-'l-qa'da 706 et non 700, comme l'a traduit Bargès, loc. cit.). Voyez encore Qart'âs, éd., p. 284-285; tr., p. 548-549; Kitâh el-Istiqça, p. 41.

<sup>(1)</sup> Comp. Qoran, LXXIX, p. 11.

[Kâmil]

« D'entre les secrets de Son immense bonté, nous apercevons parfois des bienfaits, que nos intelligences sont impuissantes à expliquer! »

A la mort du sultan Abou Ya'qoûb, trois compétiteurs se disputèrent sa succession: son fils Abou Sâlim, qui s'était emparé du pouvoir royal à Mançoûra, son petit-fils Abou Tsâbit et son frère Abou Yah'ia. Ces deux derniers se trouvaient en dehors de Mançoûra, avec l'armée mérinide, qu'ils commandaient. Le sultan Abou Zaîyân, accompagné de son frère Abou H'ammou, vint les trouver. Abou Sâlim, abandonnant Mançoûra, prit la fuite; mais il fut atteint et eut la tête tranchée; puis Abou Tsâbit assassina Abou Yah'ia, l'oncle de son père, et recueillit pour lui seul l'héritage de son grand-père (1). Il signa la paix avec le sultan Abou Zaiyân et le frère de celui-ci; puis, ayant fait ramasser les trésors et les richesses de son grand-père, il abandonna Mançoûra intacte (2) le 2 du mois de dsou-l-h'idjja (706 = 5 juin 1307) et partit pour l'Ouest, tout heureux (de l'issue des événements).

- P. 179 - La rude épreuve de ce long siège avait duré huit ans trois mois et cinq jours (3). Le nombre des morts, à Tlemcen, pendant

<sup>(1)</sup> TENESI raconte, d'après l'auteur du *Dorar el-Ghorar*, qui assistait, ditil, au siège de Tlemcen, que ces événements auraient eu lieu sous le règne d'Abou H'ammou I'' (Ms. 1º 61 recto, in fine). Tenesi ajoute qu'Abou Tsàbit ben Abi 'Amir refusa de reconnattre Abou Sàlim, parce qu'il était fils d'une esclave. Il envoya, en outre, dire au roi de Tlemcen qu'il lui abandonnerait l'autorité dans le royaume de Tlemcen s'il réussissait à vaincre son (grand) oncle. Il y réussit et abandonna aux Beni 'Abd-el-Wàd le territoire de Tlemcen. (Cf. Ms., 1º 61 verso, et tr., p. 37-38).

<sup>(2)</sup> On lit dans le Qart'às (éd., p. 285 in fine): « Lorsque (le sultan Abou Tsàbit) vit que tous ses gens étaient réunis pour le départ, il envoya à Abou Zalyàn Moh'ammed ben 'Otsman ben Yaghmoràsan, un ambassadeur pour conclure la paix. Il abandonnait à ce dernier tous les pays conquis par son grandpère (Yoùsof) sur les Beni 'Abd el-Wad, moins Tlemcen-la-Nouvelle (Mançoùra) édifiée par le Commandeur des Musulmans Abou Ya'qoùb (Yoùsof) pendant le siège. Il stipula même que (le roi de Tlemcen) n'y entrerait pas, la laisserait telle qu'elle se trouvait, s'engagerait à faire à la mosquée et aux palais de cette ville toutes les réparations nécessaires et que personne n'aurait d'explications à demander à ceux de son peuple (mérinides) qui voudraient y rester. Ces conditions furent acceptées.....»

<sup>(3)</sup> Ce mème chiffre est donné d'après la Bighîat, par Bargès (in Tlemcen, p. 257 et Comp., p. 42). Yoyez aussi Berh., éd., II, p. 137; tr., III, p. 377.

le blocus, avait atteint le chiffre de 120,000 personnes, mortes de faim ou tuées par l'ennemi<sup>(1)</sup>.

Le blé s'était vendu jusqu'à deux dinârs et un quart la mesure  $(\varsigma \hat{a}')^{(2)}$  et l'orge moitié moins cher.

Malgré cela, les habitants de Tlemcen supportèrent avec patience le sort qu'Allâh leur donnait en partage. Quelle admirable population! Que de générosité de cœur, que de bravoure, de fidélité à leur prince et de patience (dans le malheur) ils montrèrent, jusqu'au moment où ils purent adresser à Dieu des louanges, pour l'heureuse issue du siège! Ils se sont couverts de gloire en ce monde et ont mérité une belle récompense dans l'autre. Aussitôt après la fin du siège, le prix du blé tomba à un huitième de dinâr les huit mesures (çâ') et celui de l'orge, à la même somme les seize mesures (³). Gloire à Celui qui a dit : « Certes, à côté de l'adversité sera le bonheur! (¹) » Qu'Allâh répande ses bénédictions sur (Mahomet) le Seigneur des hommes ; il s'est réjoui dans le malheur en songeant au bonheur qui l'attendait (dans la vie future)!

Le sultan Abou Zaîyân et son frère Abou H'ammou, commençant par le plus pressé, se mirent en route pour les régions situées à l'est de leur empire. Le jeudi, 20 du mois de dsou-'l-h'idjja 706 (23 juin 1307), ils sortirent de leur capitale, pleins d'une énergie capable de renverser les montagnes, de consumer les sables, de franchir les océans, pour soulager les peines de leur puissante tribu, ainsi que celles de leurs alliés et de leurs auxiliaires. Ils écrasèrent les Maghràwa, qu'ils forcèrent à quitter les cimes de leurs montagnes; ils soumirent la vallée (inférieure)

<sup>(1)</sup> Le nombre des victimes du siège ne figure chez aucun autre historien à notre comnaissance. Il a été omis par Bargès dans sa traduction de ce passage. (Comp., p. 42).

<sup>(2)</sup> Bargès (Tlemcen, p. 268) a traduit (le prix d'un çà') par : le huitième de çà'. Sa traduction des mêmes mots (Comp., p. 42) est meilleure. Sur quelques mesures de capacité chez les Arabes, on pourra voir : Delphin, Recueil de textes pour l'étude de l'Arabe parlé, p. 172-173; ma note in J.-A., septembre-octobre 1902, p. 184. On peut compter le çà' pour 45 à 50 litres, et le dinar pour environ 12 francs de notre monnaie. (Cf. Comp., p. 42, notes 1 et 2).

<sup>(3)</sup> On trouvera dans l'Histoire des Berbères de longs détails sur le grand siège de Tlemcen, ainsi qu'une liste des prix auxquels s'èlevèrent les principales denrées (Cf. Berb., èd., 11, p. 137-138; tr., 111, p. 377-378). Voyez encore Tlemcen, p. 257.

<sup>(4)</sup> Qoran; xcvi, p. 6.

du Chélif, prirent possession des villes de cette région, y installèrent des officiers et des préfets<sup>(1)</sup>, et se mirent à la poursuite des Arabes<sup>(2)</sup>. Ceux-ci reculèrent devant le vainqueur, qui les chassa au Sahara, où il les poursuivit sans crainte ni défaillance. Les troupes d'Abou Zafyân obtinrent sur ces Arabes tout ce qu'elles désiraient, détruisirent leurs biens, massacrèrent les individus et les mirent hors d'état de nuire. Elles parcoururent ensuite victorieuses les tribus de Toudjîn qu'elles forcèrent à se soumettre. Tous les rebelles, enfin, reconnurent l'autorité du sultan Abou Zafyân; le pays fut pacifié et purgé du brigandage; les chemins retrouvèrent leur ancienne sécurité. Le roi de Tlemcen, à qui Allâh avait donné la victoire, revint couvert de gloire à sa capitale. Il y fit son entrée, accompagné de son frère, dans le courant du mois de ramd'ân 707 (février-mars 1308)<sup>(3)</sup>.

Le sultan Abou Zaîyân donna aussitôt des ordres pour faire réparer les dégâts (causés pendant le siège) à ses châteaux et à ses palais; il fit renouveler les plantations d'arbres. Il était plein d'espérance en l'avenir et jouissait de toute la quiétude à laquelle on peut aspirer en ce monde. La maladie vint l'arrêter avant qu'il eut pu réaliser ses projets. Il ne fut malade que sept jours et mourut dans la matinée du dimanche 21 chawwâl de cette même année (707) [— avril 1308]. Il était âgé de quarante-huit ans et avait régné quatre ans<sup>(4)</sup> moins sept jours. « Gloire à Celui qui dure, après l'anéantissement de ses créatures! »

Combien sont belles ces paroles:

### [Tawil]

« Celui qui se fie aux biens d'ici-bas, ressemble à l'homme qui voudrait retenir de l'eau dans sa main; elle s'écoulerait par les intervalles de ses doigts. » (5)

<sup>(1)</sup> Il y installa comme gouverneur son affranchi Mosamih', dont il sera plus loin question. (Voyez *Berb.*, éd., II, p. 140; tr., III, p. 382).

<sup>(2)</sup> Il passa dans le Seressou, plateau que les (Arabes) Sowaid et Dyàlem avaient enlevé aux Zanàta pendant le siège de Tlemcen (Cl. Berh., loc. cit.).

<sup>(3)</sup> Cette expédition avait duré neul mois. (Berb., èd. et tr., loc. cit.)

<sup>(1)</sup> Il s'agit, bien entendu, toujours d'années lunaires.

<sup>(5)</sup> L'histoire du règne d'Abou Zaiyan se retrouve traduite en entier, d'après la Bighia-t-er-Rounda, ap. Bargès (Comp., p. 39-45).

### D. — RÈGNE DU SULTAN ABOU H'AMMOU FILS DU SULTAN ABOU SA'ÎD ET PETIT-FILS DU COMMANDEUR DES MUSULMANS ABOU YAH'ÎA YAGHMORÂSAN.

Ce fut un monarque magnanime; comparable à la flamme qui dévore ou à un sabre redoutable, il fut un héros plein de bravoure, un vrai lion, par son courage et son indomptable énergie; il restaura le passé, dissipa les souffrances de son peuple, combattit les rebelles; sévère dans ses arrêts, il était bienveillant dans \_P.Irv l'exécution de la peine infligée; il bannit l'injustice et fit régner l'équité; il soumit les pays à l'orient de son empire et fit luire dans ces contrées l'éclair du sabre de ses soldats ; réprimant les révoltes, parcourant montagnes et vallées, il connut les phases changeantes de la fortune, qui l'enveloppa tantôt de ses sombres ténèbres, tantôt d'une étincelante lumière; il releva les ruines, répara les remparts de sa capitale, fit creuser le fossé de circonvallation, accumula des provisions dans les silos et garnit les caisses du trésor (public).

Hélas, les précautions dont on peut s'entourer contre le destin sont inutiles!

Il périt assassiné — qu'Allâh lui fasse miséricorde! — la fatalité l'avait ainsi voulu. Au banquet du bonheur il était attablé, quand les rebelles et les méchants vinrent le frapper d'un poignard affilé: « La vie, ici-bas, n'est qu'une jouissance trompeuse!(1) »

Il naquit en 665 (1266-67 J.-C.); il était sévère jusqu'à la dureté (2), (mais aussi) plein de décision et de vigilance; il compte parmi les monarques les plus braves.

Abou H'ammou I<sup>er</sup> fut proclamé le dimanche 21 chawwâl 707 (avril 1308).

<sup>(1)</sup> Cf. Qoran, 111, p. 182. — Ce portrait d'Abou H'ammou a été traduit par Bargès (Comp., p. 48-49).

<sup>(2)</sup> Allusion à la façon dont il traita son fils, Abou Tàchfin, qui le fit assas siner.

Il eut pour vizir et chambellan Moh'ammed ben Matmoûn ben el-Mallah', qui eut pour successeur (dans cet emploi) son fils Moh'ammed el-Achqar, remplacé lui-même par son fils Ibrahtm, qui fut à son tour remplacé par son oncle 'Ali ben 'Abd Allah. Tous appartenaient à une illustre famille de Cordoue, où ils avaient exercé la profession de frappeurs de monnaie; c'étaient des gens qui jouissaient, à Cordoue, de la confiance de tous et étaient réputés pour leur piété<sup>(1)</sup>.

Il eut pour qâd'is Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben 'Abd el-'Azîz, Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Ah'med ben Abi 'Amr<sup>(2)</sup> et Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Hadiya. Ce dernier remplissait en même temps les fonctions de secrétaire général.

Son secrétaire particulier fut Moh'ammed ben Zawwâq<sup>(3)</sup> et son ministre des finances, Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Sa'oûd, 'A- remplacé par Abou-'l-Mokârim Mandîl ben Moh'ammed ben el-Mo'allam.

A peine le nouveau souverain fut-il investi du pouvoir, qu'il résolut de soumettre les tribus rebelles des Toudjîn et des Maghrawa. Il conduisit ses armées contre les villes de ces tribus et, accompagné de ses officiers, il se mit, lui-même, à la poursuite de l'ennemi. En l'an 710 (1310-11), il se dirigea donc vers l'est, et occupa, sur le territoire des Toudjîn, Taferdjînt (4), dont les habitants se soumirent jusqu'au dernier. Après s'être fait donner des otages, il crut d'habile politique de confier aux H'acham, fraction des Toudjîn, le commandement de la tribu, qu'il divisa ainsi, pour toujours, en deux camps adverses. Il leur imposa pour chef Yoûsof ben H'atyoûn el-Howwari (5) à qui il donna les tambours et étendards, insignes du commandement. Le roi de Tlemcen confia à son affranchi Mosamih' le commandement du pays du Chélif

<sup>(1)</sup> Aucun de ces personnages n'est mentionné dans l'histoire littéraire de l'Espagne d'El-Maqqari. Voyez des renseignements sur cette famille in Berh., éd., II, p. 152; trad., III, p. 399-400.

<sup>(2)</sup> Bargès, qui a traduit ce passage, appelle ce personnage ben Abou Amar (Ct. Comp.,p. 49).

<sup>(3)</sup> Ibn el-Zaouawah, ap. Bargès, Comp., p. 50.

<sup>(1)</sup> Voyez suprà, p. 160, note 2.

<sup>(5)</sup> Dans l'Histoire des Berbères, ce nom est écrit Y. Ibn Habboûn. . . . . et c'était, nous dit Ibn Khaldoùn, un client du roi de Tlemcen (Cf. Berb., éd., II, p. 142).

(inférieur) et du territoire des Maghrawa; il le revêtit également de toutes les marques du pouvoir et revint à sa capitale<sup>(1)</sup>.

L'an 712 (1312-13) il partit de nouveau pour l'est et campa sur les bords du Chélif. Son affranchi Mosâmih', dont on vient de parler, étant venu le trouver, (il l'envoya en avant). (Celui-ci) fit la conquête de Mitidja et soumit la tribu des Mellikich. Alger ouvrit ses portes sans résistance et son gouverneur, Ibn 'Allân, fut destitué. Mosâmih' s'empara de la place au nom de son patron qu'il vint retrouver dans la ville de Chélif(2) et Abou H'ammou rentra à Tlemcen.

En 714 (1314-15) le roi du Maghrib (extrême), Abou Sa'îd, marcha contre Tlemcen. Il dressa son camp sous les murs d'Oudjda, d'où son frère, Ya'îch s'était enfui, pour se réfugier auprès du sultan Abou H'ammou. Il reprit ensuite la route de l'ouest<sup>(3)</sup>.

Sur ces entrefaites, Râchid ben Moh'ammed el-Maghrâwi leva, dans la vallée du Chélif, l'étendard de la révolte, et modifia (dans la Khotba) la formule de l'invocation (qu'il avait faite jusque lá au nom du roi de Tlemcen).

Le sultan Abou H'ammou — qu'Allah lui soit clément! marcha contre ce rebelle, laissant à Tlemcen son fils, Abou -P. 179-Tàchfin. Il dressa son camp sur les bords de l'oued Tahl<sup>(4)</sup>, affluent du Chélif; il y bàtit le château-fort qui porte (encore) son nom, dans le but de contenir la tribu des Beni Bou Sa'îd (5) que commandait Râchid ben Moh'ammed. Ce dernier prit la fuite et alla

<sup>(1)</sup> Un récit analogue se retrouve dans Berb., éd. 11, p. 142-143, trad., 111, p. 375, et aussi, mais plus abrégé, chez TENESI, Ms. f. 61 verso, trad., p. 38-39. Ce dernier confond en une seule les deux expéditions de 710 et 712.

<sup>(2)</sup> On pourra lire un apercu sommaire des différents mattres qui dominèrent à Alger jusqu'à la conquête de cette ville par Mosamih', dans les Berb., éd., 11, p. 144-146; tr., p. 388-390. Sur Chélif, voyez B. Ghânya, p. 140, note 2.

<sup>(3)</sup> Sur cette expédition et les raisons qui la déterminèrent, voyez des détails in Berb., ed., II, p, 146-147; tr., III, p. 390-392; TENESI, Ms., f. 61 verso; tr., p. 39; Istiqça, II, p. 50-51. L'auteur du Qart'âs, qui était contemporain de ces événements, n'en parle pas cependant.

<sup>(4)</sup> Il n'y a pas, à notre connaissance, d'affluent du Chélif de ce nom aujourd'hui. De Slane, dans les Berh., tr., III, p. 393, donne la variante Nehel نهل et place cette rivière entre le Chélis et Mazouna (ibid., 1, xvcii). Voyez surtout Comp., p. 51. Ce nom de rivière, qui manque dans la traduction de TENESI, figure dans le Ms. f. 61 verso.

<sup>(5)</sup> La tribu des Beni Bou Sa'id est une des branches des Maghràwa; à l'époque dont nous parlons ici, ils habitaient le massif du D'ahra. Aujourd'hui, une fraction importante de cette tribu, parlant encore un dialecte berbère, occupe la région au sud de Maghnia et sur la frontière marocaine.

chercher un refuge dans le pays des Zwawa<sup>(1)</sup>, auprès des Almohades(-H'afçides)<sup>(2)</sup>.

Cependant, Abou H'ammou — qu'Allâh le sanctifie — ordonna à son cousin Abou Sarh'ân Mas'oûd ben Abi 'Âmir et petit-fils du Commandeur des Musulmans Yaghmorâsan ben Zaiyân d'aller entreprendre le siège de Bougie à la tête d'une forte armée, en traversant le Tell, pour y soumettre les régions qui reconnaissaient l'autorité des Almohades(-H'afçides).

Il envoya, en outre, par le Sahara (lisez: hautes steppes), sous les ordres de Mousa ben 'Ali-'l-Ghozzi, un second corps d'armée, augmenté de tous les contingents arabes, avec mission d'appuyer le premier.

Ces deux armées, après avoir livré au pillage les pays qu'elles traversèrent, se réunirent dans les environs de Bône; puis, revenant vers l'ouest, elles pénétrèrent victorieusement dans la montagne des Beni Tsâbit, voisine de Constantine (3), et la saccagèrent. Les régiments, qui formaient ces troupes victorieuses, se disputèrent la prééminence, quand il s'agit de partager le butin, et peu s'en fallut qu'ils n'en vinssent aux mains. A la suite de ce désaccord, chacun des généraux partit isolément pour l'ouest. Moûsa ben 'Ali-'l-Ghozzi (4) arriva le premier auprès du sultan — qu'Allàh lui vienne en aide — et l'excita contre Moh'ammed ben Yoûsof, le petit-fils du Commandeur des Musulmans, Abou Yah'ia Yaghmorâsan, qui, à son arrivée auprès du roi, fut révoqué de ses fonctions de gouverneur de Milyâna (5).

Moh'ammed ben Yoùsof ayant exprimé au roi le désir d'aller voir (à Tlemcen) son neveu Abou Tachfin, qui était le fils de sa sœur<sup>(6)</sup>, l'autorisation lui en fut accordée, mais Abou H'ammou

<sup>(1)</sup> Ils occupaient, comme aujourd'hui, le massif de la Grande Kabylie et la région de Bougie. Ce fut à Bougie même, selon l'Histoire des Berbères, que se réfugia Ràchid.

<sup>(2)</sup> Ces détails concordent avec ceux de Berb., éd., II, p. 148; tr., III, p. 392-393; TENESI, Ms., f. 61 verso; tr., p. 39-40.

<sup>(3)</sup> Montagne qui se voit de Constantine (Berb., tr., III, p. 394); montagne qui domine Constantine (TENESI, tr., p. 40).

<sup>(4)</sup> Il est appelé El-Ghozzi par Tenesi (loc. cit.) et El-Kordi par Ibn Khaldoùn (Berb., loc. cit.). Ces deux ethniques sont synonymes (Cf. Comp., p 52-53; B. Ghânya, p. 59, note 2).

<sup>(5)</sup> Cf., Berb., ed., 11, p. 118; tr., 111, p. 394.

<sup>(6)</sup> Abou H'ammou I' avait donc épousé sa cousine, comme cela se fait encore fréquemment aujourd'hui en Maghrib (Voyez G. DEMOMBYNES: Les Cérémonies du Mariage).

engagea son fils à jeter Moh'ammed en prison (à son arrivée). Abou Tachfin ne suivit point cette recommandation et Moh'ammed ben Yoûsof revint auprès du roi. Celui-ci le reçut durement, lui interdit de venir, matin et soir, lui tenir compagnie, comme il en avait auparavant l'habitude, et permit aux personnes les plus méprisées de tenir devant Moh'ammed de vilains propos(1). Ce dernier s'enfuit à Médéa, où il se fit proclamer souverain, avec — p. 17. l'appui de Yoûsof ben H'osaîn ben 'Azîz et-Toudiîni(2). Il partit ensuite attaquer, à son campement de l'Oued Tahl, le sultan Abou H'ammou, abandonné par une partie de ses troupes. Le roi de Tlemcen, ne voulant pas reculer devant son adversaire, marcha à sa rencontre. Moh'ammed ben Yoûsof remporta la victoire et étendit son autorité sur tout le pays, tandis que le sultan Abou H'ammou ramenait vers' sa capitale, son armée en désordre. Au bout de trois jours, le roi de Tlemcen, à la tête de toutes ses troupes, partit de nouveau du côté de l'est, attaquer son adversaire, et en sit informer Abou Sarh'an Mas'oud ben Abi 'Amir'(3), qui se trouvait sous les murs de Bougie. Cet officier, quittant Bougie, marcha vers l'ouest et rencontra Moh'ammed ben Yoûsof près de la ville de Mitidja<sup>(4)</sup>. Ce dernier, vaincu, fut obligé de se réfugier dans la montagne de Moùzatya. Abou Sarh'ân Mas'oùd opéra ensuite sa jonction avec le sultan Abou H'ammou et, avec leurs troupes réunies, ils mirent le siège devant Milyana, dans laquelle se trouvait Yoùsof ben H'osain et-Toudiini, dont on a parlé plus haut. La place fut enlevée d'assaut; Médéa subit le même sort quelque temps après. Le vainqueur força Yoûsof ben H'osaîn, qui s'était caché dans le foyer de la chaudière d'un bain maure<sup>(5)</sup>, à sortir de sa cachette et l'emmena prisonnier. Le

<sup>(1)</sup> Cf. Tenesi, Ms., f. 61 verso; tr., p. 41; Berb., loc. cit. Tous les rensei-gnements qui précèdent se retrouvent dans ces deux chroniques. Ceux fournis par TENESI sont très complets et diffèrent de ceux-ci, en ce qui concerne la constitution des corps d'armée qui se rendirent à Bône.

<sup>(2)</sup> Ibn Khaldoùn l'appelle Yoùsof ben H'asan ben Aziz de la tribu des Toùdjin (la plupart des Ms. de la Bighîa-t-er-Rowwâd l'appellent à tort Et-Tidjani). Il était gouverneur ('Amil) de Médéa. (Berb., éd., II, p. 149; tr., III, p. 395).

<sup>(3)</sup> Ce personnage était, lui aussi, le petit-fils de Yaghmorasan et, par suite, cousin du sultan Abou H'ammou et de Moh'ammed ben Yoûsof. Il est appelé Mas'oùd ben Barhoùm in Berb., éd., II, p. 150-151; tr., III, p. 395, 397.

<sup>(4)</sup> Voyez in B. Ghanya, p. 175, note 1, des indications sur le nom et l'emplacement de cette ville, disparue aujourd'hui.

<sup>(5)</sup> Dans un des conduits de la place (ببعث المسارب), d'après Ibn Khaldonn (Berb., loc. cit.). On trouvera dans l'Histoire des Berbères, aux endroits cités ci-devant, des détails sur ces luttes.

sultan Abou H'ammou lui accorda son pardon et lui rendit la liberté; il se fit ensuite donner des otages par les populations urbaines et rurales de toute cette région et regagna sa capitale. Mais le roi de Tlemcen ne put supporter le préjudice que portait à son autorité Moh'ammed ben Yoûsof, dont l'influence pénétrait de plus en plus dans le pays; il entreprit une nouvelle expédition dans les régions orientales de son empire, et, en 717 (1317-18), il campa sur les bords de l'oued Oûtiçaft<sup>(1)</sup>. Il laissa, comme gouverneur de Médéa, Yoûsof ben H'osaîn, avec mission de contenir Moh'ammed ben Yoûsof. Lui-même, emmenant avec lui les personnages les plus influents des villes et des campagnes à titre d'otages, rentra à Tlemcen<sup>(2)</sup>.

Le souverain Abou H'ammou manifesta (alors) ses préfèrences pour son cousin Abou Sarh'an Mas'oûd ben Abi 'Âmir, auquel il accordait toutes les faveurs, au détriment de son fils le sultan Abou Tâchfin, soit quand il était seul avec ces jeunes gens, soit en public, en un mot, en toutes circonstances. Mainte fois, il traita durement son fils et le réprimanda en pleine assemblée, à cause d'Abou Sarh'an. Il tenait souvent, devant lui, un langage inconvenant, ne songeant point qu'il serait puni à son tour, ainsi qu'Allâh — qu'il en soit loué! — l'avait décrété.

Le sultan Abou Tachfin, ainsi qu'une partie de l'armée, en ressentit une vive colère et sa pensée s'enflamma d'une apre indignation. Ses confidents journaliers étaient des renégats (chrétiens), gens de distinction (du reste), comme Hilal le Catalan, Mosamih' le jeune, Faradj Cha'oûr<sup>(1)</sup>, Faradj ben 'Abd Allah D'afar, Mahdi ben Tadjrart (ou Tagrart). Abou Tachfin les mit au courant des souffrances de son ame; ils l'engagèrent à faire assassiner Abou Sarh'an, à jeter en prison son père, le sultan Abou H'ammou, et à s'emparer du pouvoir royal. Ils lui repré-

<sup>(1)</sup> Yah'ia Ibn Khaldoùn est le seul des chroniqueurs du règne d'Abou H'ammou I' chez qui nous ayons trouvé mention de cette rivière, dont le nom semble perdu aujourd'hui (Cf. Comp., p. 54).

<sup>(2)</sup> Il remplit, avec ces otages, la citadelle, c'est-à-dire le Mèchouar actuel, y construisit, pour ces prisonniers, des mosquées (lire sans doute : une mosquée) où l'on célébrait la prière du vendredi (sur la « mosquée du Mèchouar », voyez Marçais, p. 313 et suiv.), leur permit de se marier et de bâtir des maisons. « L'on trouvait même, dans cette enceinte, les divers produits de l'industrie et un marché très fréquenté..... » Cf. Berb., éd., 11, p. 150-151; tr., 111, p. 397.

<sup>(3)</sup> Faradj, surnommė Chaqoùra, d'après Berb., ed., II, p. 151; tr., III, p. 398.

sentèrent qu'il lui serait facile de réussir, grâce à sa jeunesse, à la largeur de ses vues, à ses droits au trône; ils excitèrent, en un mot, la haine sourde qui grondait dans son cœur. Bref, on tomba d'accord et tous se réunirent le mercredi, 22 de djoumâda Ier 718 (22 juillet 1318), et se rendirent à la « Maison blanche » (1). A ce moment, le sultan Abou H'ammou — qu'Allâh lui soit miséricordieux — s'y trouvait précisément, occupé avec ses habituels compagnons, Abou Sarh'ân, 'Ali ben 'Abd Allâh et Ibrâhîm ben Moh'ammed; ces derniers, tous deux fils d'El-Mallâh. Les conjurés se précipitèrent sur eux, les armes à la main. En assassinant le sultan Abou H'ammou — qu'il jouisse de la miséricorde d'Allâh — les affranchis ne firent rien que ne le leur eut permis le fils d'Abou H'ammou, et qu'il n'y eut souscrit, car ils craignaient d'attirer sur eux sa colère. Ils exterminèrent ensuite les personnes qui restaient (2).

« Les événements qui nous ont précédé et ceux qui arriveront après nous, dépendent (tous) d'Allâh » (3). C'est lui qui a conduit le bras des meurtriers, qu'Il soit glorifié!

— P. Irr —

Le sultan Abou H'ammou — qu'Allah le sanctifie — mourut agé d'environ 53 ans : il avait régné 10 ans.

« La terre appartient à Dieu, il en donne l'héritage à qui il veut d'entre ses serviteurs ». (4)

<sup>(1)</sup> Nous n'avons pu identifier ce palais, que Yah'ia Ibn Khaldoùn est le seul chroniqueur à appeler Ed-Dàr el-Baï l'a; 'Abd er-Rah'man nous apprend que c'était dans l'une des chambres du palais, dans laquelle Abou H'ammou tenait ses audiences (cf. Berb., é.l., 11, p. 152; tr., 111, p. 399). Tenesi l'appelle le palais du sultan (cf. Ms., f 62 recto; tr., p. 42).

<sup>(2)</sup> Cpr. Berb., ed., II, p. 151-151; tr., III, p. 397-402; Tenesi, loc. cit.; Comp., p. 55.

<sup>(3)</sup> Cf. Qoran, xxx, p. 3.

<sup>(4)</sup> Cf. Qoran, vii, p. 125.

E. — RÈGNE DU SULTAN ABOU TÂCHFÎN,

FILS DU SULTAN ABOU H'AMMOU, PETIT-FILS DU SULTAN ABOU SA'ÎD

ET ARRIÈRE-PETIT-FILS DU COMMANDEUR DES MUSULMANS

ABOU YAH'ÎA YAGHMORÂSAN BEN ZAÎYÂN.

Ce fut un prince chez qui la gaîté du caractère n'excluait ni la fermeté ni la dignité; il était également pourvu de la noblesse de la race et de celle du cœur; c'est-à-dire qu'il réunissait en lui, honneur et grandeur d'âme. Il sut porter le fardeau du gouvernement et défendre son empire; il fut le but de tous les désirs et de toutes les espérances; lustre de la grandeur royale, il aimait aussi les pièces de vers et les récitations poétiques. Ses hautes visées franchissaient la limite infinie des étoiles, et ses fermes résolutions pénétraient jusque dans le cœur de ceux qui l'entouraient. En outre, il était d'une générosité à faire rougir de honte les nuées bienfaisantes. Lorsque brilla, jusqu'aux confins de l'empire, le soleil de son gouvernement, la sombre tristesse dont ce prince avait souffert fut dissipée, et il répandit son éclat dans le ciel de la puissance, semblable à une pleine lune qui ne disparait jamais (de l'horizon) (1).

Il sut atteindre ses adversaires dans leurs villes et dans leurs campagnes et contraignit, à le servir, des tribus comparables (pour la bravoure) à celles de Rabi' et de Mod'ar<sup>(2)</sup>; il lutta contre ses ennemis d'Orient et d'Occident, les poursuivit jusque dans leurs demeures, l'épée dans les reins, et laissa, sur le sol, leurs têtes qu'il avait fauchées. Il sut, par l'économie des fonds publics, augmenter le trésor de l'empire. Ces qualités ne l'empéchaient point de cueillir des fleurs dans les jardins du plaisir, de se donner les sensations du bonheur, de mener une vie joyeuse — p. 177— et pourtant digne de louanges, de répandre la bonté; mais il

<sup>(1)</sup> Tout cet éloge d'Abou Tachfin et de ses qualités a été traduit par Bargès (Comp., p. 72-74). Notre traduction diffère souvent de la sienne.

<sup>(2)</sup> Tribus célèbres de l'Arabie antéislamique et dont les exploits ont été maintes fois chantés par les poètes.

sut résister à l'entraînement de ses passions, qu'il maintint dans les limites du licite.

Il embellit sa capitale de palais et de châteaux nombreux, dont il rendait le séjour encore plus agréable, en y donnant des repas matin et soir. (En outre), il soumit nombre de tribus et de villes, joignant ainsi, aux plaisirs de sa capitale, les joies de la victoire. Hélas! ce bas-monde ne trouble-t-il pas les plus pures jouissances! Il arracha violemment à ce prince la gloire et le bonheur, dirigea contre lui les flèches de l'ennemi et hâta le terme de sa vie. La mort lui ouvrit les bras et lui fit entendre, pour son malheur, le hullulement de la chouette<sup>(1)</sup>.

Toute chose a un terme et doit finir dans un temps limité, quand bien même aujourd'hui et demain viendraient retarder son agonie. « La face seule de Dieu restera (éternellement) environnée de majesté et de gloire (2) ».

Ce souverain était né en 692 (1293-93 J.-C.); il était plein de qualités, d'une conduite digne de louanges et d'un commerce agréable; il était de grande taille et d'un aimable caractère. Sous son règne, l'empire fut consolidé, et le pouvoir royal se couvrit de magnificence et d'éclat.

Abou Tâchfin fut proclamé le jeudi, 23° jour de djoumâda Ier de l'année 718 (23 juillet 1318), à l'hippodrome<sup>(3)</sup> (اللعب), qui se trouve en dehors de la porte Bâb Kechchoût'.

Il combla les espérances des grands de la cour, arracha au peuple le bénéfice des fonctions dont il avait joui jusqu'alors, et expédia par mer, en Espagne, tous ceux de ses parents qui auraient pu prétendre au trône.

Il prit pour vizir: le rénégat Hilâl le Catalan, son affranchi (4);

<sup>(1)</sup> Comp. La Djazya (in J.-A., mars-avril 1903, p. 358-359).

<sup>(2)</sup> Cf. Qoran, Lv, p. 27.

<sup>(3)</sup> Il a été dit, plus haut, qu'aucun nom de ce genre n'avait été conservé, mais, toutefois, d'après cette nouvelle indication, on peut imaginer que l'hippodrome devait occuper un vaste espace compris entre la porte de Fez actuelle (Bàb Kechchoùt' d'autrefois), et la porte Bàb el-Khamis, sur la route de Mançoùra.

<sup>(4)</sup> Cette phrase manque dans la traduction donnée par Bargès de ce passage (Comp., p. 69). Quant à ce personnage, qui a joué un rôle si important à Tlemcen, à cette époque, « il était né de parents européens et appartenait à la race catalane. Né en captivité, il fut envoyé comme cadeau par Ibn el-Ah'mar, roi de Grenade, à 'Otsman ben Yaghmorasan. Après la mort de 'Otsman, il eut pour maître le sultan Abou H'ammou, qui en fit don à son fils Abou

Pour secrétaire particulier : le juriste Abou 'Abd Allah ben Madoûra;

Pour secrétaire général: le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Sa'oùd, puis Abou-'l-Mokârim Mandîl ben el-Mo'allam; Pour qâd'is de la cour: le juriste Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Mançoùr ben Hadîya, puis le chérif Abou 'Ali H'asan ben Moh'ammed el-H'osaïni.

- P. ITE -

Ce prince — puisse-t-il jouir de la miséricorde d'Allâh — était enclin au plaisir, ami des jouissances éphémères, passionné pour les distractions et les biens de ce bas-monde. Il se plaisait à faire construire des maisons, blanchir des palais, élever des édifices, planter d'arbres les promenades. Il employa à cette besogne des milliers d'ouvriers, tant charpentiers que serruriers, peintres et autres, tous pris parmi les prisonniers de guerre chrétiens (1). Lui-même était d'un esprit très ingénieux, bon dessinateur autant qu'habile architecte; il laissa des monuments, plus que (n'en avait fait bâtir) aucun autre roi avant lui et tels que personne n'en avait connu de pareils, ni en Orient ni en Occident. Parmi ces monuments, nous citerons : le Palais-Royal (Dâr-el-Molk), l'Hôtel de la Joie (Dâr es-Soroûr), le Château de Abou Fihr (Dâr Abi Fihr), et d'autres qui les valent (2).

Malgré les occupations dont on vient de parler, ce souverain ne laissait point faiblir sa décision dans les résolutions énergiques, et mettait de la rapidité dans l'exécution. Ses ennemis entouraient l'empire et étaient toujours prêts à la lutte; mais ses sujets étaient pleins de confiance en leur roi. Quel prince admirable que celui-là! quel glorieux souverain! (3)

Abou Tachfin entreprit la première (de ses) expéditions en 719 (1319-20). Elle avait pour objet de réduire Moh'ammed ben Yoûsof qui, on le sait, s'était mis en révolte, dans l'est de l'empire, contre le roi précédent.

Tachfin, avec plusieurs autres esclaves d'une semblable origine. Entré très jeune au service de ce prince, il fut élevé avec lui et, devenu son favori, il acquit sur son esprit une influence extraordinaire ». Berb., éd., 11, p. 166; tr., 111, p. 418-419.

<sup>(1)</sup> Cpr.: TENESI, Ms., f. 62 verso, tr., p. 46.

<sup>(2)</sup> On doit y ajouter encore: la fameuse Médersa Tachfiniya, « que ce roi se plaisait à embellir comme il embellissait son propre palais » (cf. Tlemcen, p. 331); le grand bassin (الصهريّج الأعظام) et l'arbre d'argent aux oiseaux chanteurs (cf. Tlemcen, ihid., et p. 354-355; Tenesi, loc. cit.).

<sup>(3)</sup> Le passage qui précède se retrouve ap. Bargès (Comp., p. 69-70).

L'armée du souverain de Tlemcen était formée de tous les guerriers 'abd el-wâdites et de leurs alliés des tribus Zanâta et Sowaïd. Le chef rebelle avait réuni les contingents des tribus Toudjîn et Maghrâwa et s'était établi à leur tête sur la colline de Toûkâl(1), qui fait partie du massif de l'Wancharis. Le sultan Abou Tâchfin les y bloqua. Au bout de huit jours, la famine se fit sentir parmi les bestiaux de l'ennemi, qui furent sur le point de périr, et leurs maîtres dûrent les emmener. Le roi de Tlemcen en profita pour donner le signal de l'attaque et prit d'assaut la position de l'ennemi, qui fut complètement écrasé; ses richesses tombèrent aux mains du vainqueur. Moh'ammed ben Yoûsof fut - p. 170livré prisonnier à Abou Tàchfin, qui le fit mettre à mort.

Le souverain pardonna ensuite aux vaincus et continua sa route vers l'est. Il surprit à l'improviste les Ryâh', sur les bords de l'oud el-Djanan (2), et atteignit Bougie, devant laquelle il campa durant trois jours. Après avoir affermi son autorité (parmi ses alliés, en leur expliquant que la place était trop forte pour être emportée d'assaut), il revint à Tlemcen, couvert de gloire (3). Il avait agrandi son empire et inspiré une crainte salutaire aux populations des campagnes et des villes.

En l'an 720 (1320-21), les généraux 'abd el-wâdites firent une expédition dans l'est, ravagèrent les régions soumises aux Almohades-H'afçides et regagnèrent Tlemcen, victorieux et chargés de butin.

En l'an 721 (1321-22), Abou Tàchfin organisa une nouvelle campagne dans l'Est et chargea Moûsa ben 'Ali, son général en chef et le plus fidèle de ses officiers, du commandement de toutes les troupes. Moûsa ben 'Ali parcourut en vainqueur les provinces almohades(-h'afcides). Après avoir assiégé Constantine, il se rendit sur les bords de la rivière de Bougie, et là, à l'endroit (appelé) Bakr, il fit bâtir un puissant château-fort(4).

<sup>(1)</sup> On retrouve ce nom propre dans l'Histoire des Berbères (tr., III, p. 402), mais l'emplacement de cette colline y est encore moins bien déterminé qu'ici. Les géographes maghribins et nos cartes modernes ne donnent pas de localité de ce nom dans l'Ouarsenis.

<sup>(2)</sup> Cf. Berb., loc. cit., p. 403; 1, xcviii.

<sup>(3)</sup> On retrouve des renseignements analogues sur cette expédition de 719, dans Berb., III, p. 402-403. Le récit de TENESI (Ms., f. 62 verso-63 recto, tr., p. 49-50) semble tiré, en entier, de la Bighià-t-er-Rowwad.

<sup>(4)</sup> D'après Ibn Khaldoùn (Berb., tr., II, p. 454), cette forteresse aurait été

dans lequel il installa le général Yah'ia ben Moùsa, (qaïd de Chélif), avec un important contingent, et revint à Tlemcen, auprès de son maître.

En 722 (1322-23), Abou Tâchfîn reçut la visite des fils d'Abou 'Ali 'Omar, fils du sultan mérinide Abou Sa'îd. Ils venaient de Sidjilmâssa et étaient chargés de demander au roi de Tlemcen de les assister dans leur lutte contre leur grand-père<sup>(4)</sup>. Le roi de Tlemcen envoya avec eux le général Moûsa ben 'Ali, à la tête d'un important corps d'armée; cet officier pénétra dans la province de Djârit<sup>(2)</sup>, du territoire mérinide, et revint. Abou Tâchfîn envoya ensuite Dawoûd ben 'Ali ben Madjn<sup>(3)</sup> à Sidjilmâssa, pour déterminer, avec Abou 'Ali, gouverneur de cette ville, les conditions de leur alliance. L'ambassadeur 'abd elwâdite ne put s'entendre avec Abou 'Ali et revint très mécontent à Tlemcen.

Le sultan Abou Tàchfin — qu'Allâh lui soit miséricordieux — fit alors la paix avec le roi du Maghrib (el-Aqça), Abou Sa'îd, et fit partir pour l'ouest son général Moûsa ben 'Ali, avec toutes les troupes, lui donnant mission de faire une nouvelle incursion dans le pays des Almohades-H'afçides. Après avoir campé sous les murs de Bougie, Moûsa ben 'Ali revint à Tlemcen.

En 723 (1323-24), le sultan Abou Tâchfîn — qu'Allâh l'accueille au sein de sa miséricorde — reçut la visite de H'amza ben 'Omar ben Abou-'l-Laīl, de la tribu de Solaîm et cheîkh de tous les Arabes d'Ifrîqîya, accompagné de 'Abd-el-Wâh'id ben Moh'ammed el-Lah'yâni, le h'afçide. Ces deux personnages venaient lui demander son appui contre le souverain (h'afçide) de l'Ifrîqîya<sup>(4)</sup>.

— Р. 177 —

bàtic sous le règne d'Abou H'ammou I', pour servir de station à son armée pendant le siège de Bougie. Cette forteresse fut appelée qal'a Taggar, et de Slane explique, en note, que ce mot semble apparteuir à la même racine berbère que celui qui a donné Tagrart (station, camp). Ailleurs (Berb., tr., III, p. 404; t. II, p. 155 de l'édition), elle est nommée Hiçn Bakr, et Tamzizdikt (voyez infrà, p. 184) par Tenesi (Ms., f. 63 recto).

<sup>(1)</sup> Voyez des détails, ap. Berb., éd., 11, p. 158; tr., 111, p. 408.

<sup>(2)</sup> De Slane a écrit le nom de cette province rifaine, limitée par la Molowiya à l'orient, Garct (Berb., II, p. 408), et ڪارت (Berb., éd., II, p. 159).

<sup>(3)</sup> Ces faits sont racontés par Ibn Khaldoùn (in *Berb.*, éd. et tr., *loc cit.)*. On peut signaler encore les orthographes Megguen et مكن, de de Slane.

<sup>(1)</sup> On pourra lire des détails sur cette ambassade du chef arabe H'amza et du prince h'afçide à Tlemcen, dans l'Histoire des Berhères, tr., I, p. 146-147; II, p. 460-461; III, p. 404. Il n'en est pas question dans la chronique de Zerkechi qui, du reste, présente une lacune entre les années 718 et 729 de l'hégire (1318-1328). EL-QAIROWÂNI n'en parle pas.

Abou Tâchfin envoya, avec ces ambassadeurs, une innombrable armée et tous ses généraux et donna le commandement en chef de ces troupes à Moûsa ben 'Ali.

Le roi d'Ifriqiya, le sultan Abou Yah'îa ben Yah'îa ben Ibrâhîm ben Abou Zakarya ben 'Abd el-Wâh'id ben Abou H'afç, offrit le combat à Raghis (1), dans la province d'Ifriqiya. Les Toudjîn manquèrent de courage et furent vaincus, presque sans combat; ils entraînèrent dans leur défaite le reste de l'armée. Mosâmih', l'un des généraux, périt dans la bataille. Les troupes 'abd el-wâdites furent mises en complète déroute; l'ennemi fondit sur elles, à la fois par devant et par derrière, et en fit une véritable boucherie. Les guerres, on le sait, présentent des alternatives de succès et de revers.

En 724 (1323-24), le sultan Abou Tâchfin donna l'ordre à ses généraux de compléter, par de nouvelles recrues, les cadres de l'armée, de réunir les troupes et d'aller assiéger Bougie. Le chambellan Abou 'Abd Allàh Moh'ammed ben Moh'ammed ben Saîyd en-Nâs, rencontra l'armée tlemcenienne à Djobaïra, dans la banlieue de Bougie. Ce général fut vaincu et il serait sûrement tombé aux mains du vainqueur s'il n'avait réussi à fuir par mer.

En cette même année, dans le courant de cha'bân (juillet-août 1324), le ministre Hilâl le Catalan alla par mer faire le pèlerinage<sup>(2)</sup>, et se fit remplacer dans ses hautes fonctions par son secrétaire, El-H'âdjj Abou 'Abd Allâh ben H'aoûtîya le tlemcenien<sup>(3)</sup>.

L'an 725 (1324-25), le sultan Abou Tâchfin reçut la visite des cheîkhs de la tribu entière des Solaîm, comme par exemple H'amza ben 'Omar ben Abou-'l-Laïl, Moh'ammed ben T'âlib ben Mohalhal, Moh'ammed ben Maskîn el-H'akîmi, qui l'engagèrent

<sup>(1)</sup> Cet endroit se trouvait, selon Ibn Khaldoùn, entre Bone et Constantine (cf. Berh., tr., II, p. 461). Les géographes n'en font pas mention. Sur cette bataille, on pourra lire d'autres détails, ap. Berh., tr., I, p. 147; II, p. 460-461; III, p. 404.

<sup>(2)</sup> Il partit de Honain et alla débarquer à Alexandrie (Berb., tr., III, p. 419).

<sup>(3)</sup> Ce dernier personnage est appelé Moh'ammed ibn Khouïba ou Djouïna, in Berb., tr., III, p. 419; nous avons, dans le texte arabe, signalé la variante Khazbtya. Il faut songer qu'il existait déjà alors dans la banlieue et au nord de Tlemcen, un petit village, connu encore aujourd'hui sous le nom d'Ain el-H'aoùt, qui donne pour ethniques El-H'aoùti et au féminin El-H'aoùtiya.

vivement à marcher sur l'Ifriqiya. Le roi de Tlemcen, après leur-- r. irv- avoir fait reconnaître comme souverain Ibrâhîm ben 'Abd er-Rah'mân ech-Chahîd<sup>(1)</sup>, le h'afçide, les fit accompagner par son général Moûsa ben 'Ali-'l-Ghozzi, (qu'il mit) à la tête d'un corps d'armée considérable.

Le sultan Abou Yah'ia résolut d'abord de les attaquer, mais, comme il ne disposait pas de forces suffisantes, il chercha un refuge derrière les murs de Constantine. Ibrâhîm ben ech-Chahîd, avec les contingents arabes, continua sa route jusqu'à Tunis, tandis que Moûsa ben 'Ali entreprenait le blocus de Constantine. Après quinze nuits de siège, cet officier leva le camp et, partant pour l'Ouest, il revint auprès de son patron.

En 726 (1325-26), Moûsa ben 'Ali partit de nouveau à la tête des troupes. Il assiégea Constantine et détruisit, dans la banlieue, les céréales et toutes les récoltes, puis s'en alla dans la vallée du fleuve de Bougie et y jeta (sur l'emplacement de la forteresse de Tiklât<sup>(2)</sup>) les fondements de la ville de Tâmzîzdikt; il partagea les travaux entre les soldats qui achevèrent les constructions en quarante jours<sup>(3)</sup>. Trois mille deux cents cavaliers furent établis dans cette ville nouvelle, où l'on apporta, sur l'ordre du roi de Tlemcen, des provisions de céréales de toutes les contrées orientales de l'empire. Les magasins de la nouvelle Tâmzîzdikt furent remplis d'abondantes réserves de blé, d'orge, de graisse fondue, etc..... Les puissantes cohortes de cette ville soumirent le

<sup>(1)</sup> Il n'est question de ce prince ni dans la chronique d'Ez-Zerkechi, ni dans celle d'El-Qaïrowani. On trouvera, en revanche, d'abondants renseignements sur sa personne et sur la démarche des chefs arabes, dont il est ici question dans l'Histoire des Berbères (t. 11, p. 462-463; t. 111, p. 404-405 de la traduction).

<sup>(2)</sup> Sur Tiklàt, voyez la note 1 de mon Mémoire sur la Révolte des Benou Ghânya, p. 54.

<sup>(3) «</sup> En l'an 726 (1325-26), Moùsa..... ayant reconnu que la position de H'içn Bakr (cf. ci-devant) ne convenait pas à un corps de troupes chargé de maintenir le blocus de Bougie, il chercha un local plus rapproché de cette ville, afin d'y établir une forte garnison. Ayant fait choix de Soùq el-Khamis, dans la vallée de Bougie,.... cette forteresse, destinée à bloquer Bougie, reçut le nom de Tâmzizdikt, pour rappeler le souvenir de l'ancienne citadelle..... au midi d'Oudjda » (Cf. Berb., éd., II, p. 156; tr., III, p. 405). On lit ailleurs, dans le même ouvrage (Berb., tr., II, p. 464, que cette nouvelle ville fut construite sur l'emplacement de Tiklât, à une journée de marche de Bougie. Tâmzizdikt, dont l'analogie d'origine est frappante avec celle de Mansoura, près de Tlemcen, comme cette dernière, n'eut pas une longue vie. On lira plus loin le récit de sa destruction.

pays voisin, et la forte garnison qui y demeurait, étendit son autorité bienfaisante sur les villes et les campagnes voisines, dont les habitants firent leur soumission au sultan Abou Tàchfin — qu'il jouisse de la miséricorde d'Allâh.

Cependant, le siège devenait de plus en plus pénible aux gens de Bougie; les vivres étaient très chers et les habitants complètement abâttus. Ils supplièrent leur souverain, le sultan Abou Yah'ia, de venir à leur secours. Ayant accueilli leur demande, en l'an 727 (1326-27), il expédia son armée et tous ses généraux. Ces troupes passèrent devant la montagne (des Beni 'Abd el- —P. IFA—Djabbâr), se dirigeant vers Bougie<sup>(1)</sup>.

Le chambellan Abou 'Abd Allah Moh'ammed Ibn Saîyd en-Nas<sup>(2)</sup>, sortit de la place, se joignit à l'armée tunisienne et l'on marcha contre Tamzîzdikt.

Or, Moûsa ben 'Ali, dès qu'il avait eu connaissance de l'expédition organisée contre lui, avait rappelé les autres généraux abd el-wâdites qui se trouvaient à Bône.

La rencontre des deux corps ennemis eut lieu à El-Arb'a, dans la vallée de l'Oued el-Kebîr<sup>(3)</sup>. La bataille s'engagea vers huit heures du matin (الضحال), et dura jusqu'un peu avant le coucher du soleil (الأصيال). Les Almohades (H'afçides) furent vaincus. Dzāfir, (général de Tunis), périt dans la bataille et les colonnes almohades s'enfuirent en déroute.

En 728 (1327-28), le sultan Abou Tâchfîn — qu'Allâh ait pitié de lui — envoya son général Yah'îa ben Moûsa el-Djommi<sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> On lira d'autres détails sur ces événements, ap. Berb., loc. cit.

<sup>(2)</sup> D'après la chronique d'Ez-Zerkechi (éd., p. 55; tr., p. 100), ce personnage est nommé Moh'ammed ben (Abou-)'l-H'osain ben Saiyd en-Nàs, et fut promu chambellan en moh'arram 728 (novembre-décembre 1327). D'après l'historien des Berbères, le poste de chambellan aurait d'abord été offert à Moh'ammed Ibn Khaldoùn, son grand-père, qui le refusa et proposa Ibn Saiyd en-Nàs. On lira des détails circonstanciés sur cette nomination, qui eut lieu à la date précitée, ap. Berh., tr., 11, p. 466-469.

<sup>(3)</sup> Cette indication du lieu du combat manque dans Berb., tr., II, p. 465, et III, p. 406, où il est dit que la rencontre eut lieu dans le voisinage de Tâmztzdikt.

<sup>(4)</sup> Il faut lire Yah'ia ben Moùsa es-Snoùsi, avec Berb. (éd., II, p. 157; tr., III, p. 406). On trouvera des renseignements sur l'histoire de ce personnage, qui abandonna les Beni 'Abd el-Wad, lors du siège de Tlemcen, pour passer aux Beni Merin (cl. Berb., tr., III, p. 417-418). Moùsa ben 'Ali était tombé en disgrace, par suite de la jalousie que lui avait vouée le confident du roi, Hilâl le catalan. Il avait été d'abord bani en Espagne, à la cour des Benou-'l-Ah'mar, rois

accompagné de tous les autres généraux et des troupes, ravager l'Ifriqiya. Ils saccagèrent le pays et campèrent sous les murs de Constantine et de Bône.

L'an 729 (1328-29), Abou Tâchfin ayant reçu la visite de quelques habitants de Bougie, qui avaient profité de l'absence du chambellan Ibn Saiyd en-Nâs, partit pour Bougie, à marches forcées, pour essayer de surprendre la place. Il arriva devant Bougie, le jour même où le chambellan qu'on vient de nommer y faisait son entrée.

Celui-ci commença par faire mettre à mort les personnages de la ville qui étaient allé chercher Abou Tàchfin et le roi de Tlem-cen revint à sa capitale, après avoir laissé 'Isa ben Mazrou' el-Yâtakchi à la tête des troupes de la place de Tâmzîzdikt<sup>(1)</sup>. Abou Tâchfin avait donné, à cet officier, l'ordre de faire bâtir une autre ville dans la banlieue de Bougie. Ces prescriptions furent suivies et la nouvelle place fut construite<sup>(2)</sup>.

En 730 (1329-30), le roi de Tlemcen expédia du côté de Tunis tous ses officiers et son armée, sous le haut commandement de Yah'ia ben Moûsa el-Djommi. Avec ce corps expéditionnaire, partit également Ibn Abou 'Imrân, le h'afçide (3), qui était venu à Tlemcen trouver le souverain 'abd el-wàdite, pour le décider à entreprendre cette campagne contre Tunis. Le roi de Tunis, Abou Yah'ia, rencontra l'ennemi sur les bords de l'oued Ech-Chârif, en Ifrîqîya (4). Un combat acharné s'engagea et le sultan Abou Yah'ia essuya un épouvantable désastre : son « h'arem » et ses trésors tombèrent aux mains du vainqueur, tandis que lui-

de Grenade, puis rappelé à Tlemcen et jeté en prison à Alger (ct. Berb., tr., 111, p. 416-417); il rentra plus tard comme ministre et mourut lors de la prise de Tlemcen. Tenesi, qui a dù puiser ses renseignements dans la Bighid-t-er-Roccoàd — qu'il ne cite pas — appelle aussi le général, mentionné ici, Yah'ia ben el-Goumy (pour El-Djommi) [tr., p. 51]; dans le Ms. de la Médersa d'Et-Tenesi, f 63 recto, on lirait plutôt

<sup>(1)</sup> On peut lire des renseignements identiques, in Berb., tr., III, p. 407.

<sup>(2)</sup> Elle fut construite tout à fait à l'embouchure de la rivière (Oued Sahel) et juste en face de Bougie. Cette nouvelle forteresse reçut le nom d'El-Yaqoùta. (Berb., tr., m, p. 407-408).

<sup>(3)</sup> Le traducteur d'ET-TENES1 (tr., p. 51) appelle ce personnage Abou Himran el-Fahsy; on lit cependant, dans le Ms. de la Médersa de Tlemcen, انجيسي = El-H'afçi (cf. f\* 63 recto).

<sup>(4) «</sup> Vers la fin de l'année 729, les deux armées se rencontrérent à Ryàs (près de Marmadjanna), dans le pays des Howara ». Cf. Berb., tr., II, p. 471.

même, blessé, put fuir dans la direction de Constantine. Les troupes 'abd el-wâdites entrèrent à Tunis et y demeurèrent quarante jours. Au bout de ce temps, Ibn Abou 'Imrân et H'amza ben 'Omar es-Solaïmi furent laissés au commandement de la ville, et les troupes victorieuses rentrèrent à Tlemcen.

Dans le courant de cette même année, le sultan h'afçide Abou Yah'ia envoya, par mer, son fils Yah'ia et son ministre Abou Moh'ammed 'Abd Allâh ben Ah'med ben Tîfrâdjîn (1), en mission auprès du roi du Maghrib (el-Aqça), le sultan Abou Sa'îd, pour demander à ce prince d'arrêter la guerre que leur avait déclarée Abou Tâchfîn, et solliciter l'appui de ce souverain contre le roi de Tlemcen. Les ambassadeurs offrirent, en outre, au roi du Maghrib, la main d'une des filles du sultan Abou Yah'ia pour son fils, le sultan Abou-'l-H'asan (2).

En l'année 731 (1330-31), le sultan Abou Tâchfin reçut, du roi du Maghrib (el-Aqça), une ambassade, venant intercéder auprès de lui pour qu'il accordât la paix aux Almohades (H'afcides) et retirât les troupes qui bloquaient Bougie. Cette mission n'obtint aucun succès, et la paix, entre les deux souverains ('abd el-wâdite et mérinide), en fut profondément ébranlée (3).

Le sultan Abou Tâchfin dirigea, en personne, une expédition contre la ville de Tâoûrîrt<sup>(4)</sup>, fit essuyer une défaite à la garnison de cette place, s'y arrêta quelques heures et regagna la capitale de son royaume.

Vers la fin de cette même année, le roi du Maghrib (el-Aqça), le sultan Abou Sa'id, mourut et fut remplacé sur le trône de Fâs (Fez), par son fils, le sultan Abou-'l-H'asan. Son autre fils, l'émir

-P. 18. -

<sup>(1)</sup> On lit تافراکین (in Berb., éd., II, p. 158; voyez sur ce nom Benou Ghànya, p. 98, note 1): تافر حین (in Ms. d'Et-Tenesi, f 63 recto), et Teferegguin (in trad. Bargès, p. 52); تافراجین (in Zerkechi, éd., p. 55, et Kitàb el-Iştiqça, II, p. 56).

<sup>(2)</sup> Cf. Berb., tr. II, p. 472 et suiv.; III, p. 409; IV, p. 209-211; Tenesi, Ms. et tr., loc. cit.; Zerkechi, tr., p. 100-102; Istiqça, II, p. 56-57.

<sup>(3)</sup> D'après le récit de l'*Histoire des Berbères*, cette ambassade aurait été envoyée par Abou-'l-H'asan, après la mort de son père Abou Sa'id (*Berb.*, tr., II, p. 474). C'est qu'il veut parler de la seconde ambassade, dont il va être question ci-après.

<sup>(4)</sup> De Slane, dans l'index géographique qu'il a joint à l'Histoire des Berbères, t. 1 de la traduction, indique plusieurs localités de ce nom; il s'agit ici probablement du poste militaire sur le Za (affluent de droite de la Molowiya), appelé aujourd'hui Qaçba Moùla-Ismà'il.

Abou 'Ali, reçut le gouvernement de Sidjilmàssa. A cette occasion, le sultan Abou Tàchfin envoya au gouverneur de Sidjilmàssa l'expression de ses condoléances.

Le sultan Abou-'l-H'asan expédia au roi de Tlemcen une nouvelle ambassade, pour intercéder en faveur des Almohades (H'afçides), à raison des liens de parenté qui l'unissaient à cette famille<sup>(1)</sup>. Abou Tachfin fit le plus mauvais accueil à cette ambassade et chassa grossièrement les membres de la mission<sup>(2)</sup>.

Le roi de Tlemcen se rendit alors à Sidjilmâssa<sup>(3)</sup>, où il laissa son frère, tandis que lui-même s'avançait vers l'Ouest. Il campa sur les bords de l'oued Za<sup>(4)</sup> et revint à Tlemcen. Cette expédition se termina par la paix qui fut conclue avec le roi du Maghrib Abou-'l-H'asan, et ce dernier rentra à Fâs (Fez), sa capitale.

En 732 (1331-32), le sultan Abou-'l-H'asan se mit en route pour l'Est. Il établit son camp à Tâssâla<sup>(5)</sup>, où il prolongea quelque temps son séjour. Il envoya prévenir son beau-frère, le sultan Abou Yah'ia l'almohade(-hafçide), d'avoir à s'occuper de Tâmzizdikt. Celui-ci réunit, pour marcher contre cette place, les populations de l'Ifriqiya. A leur approche, les officiers qui occupaient Tâmzizdikt donnèrent le signal de la fuite, de crainte de se voir couper la route, et abandonnèrent la place et les richesses qu'elle contenait. Cet événement eut lieu en 733 (1232-33): la ville de Tâmzizdikt fut détruite<sup>(6)</sup>.

Le sultan Abou-'l-H'asan reprit la route de l'Ouest. Les rapports entre ce souverain et son frère, seigneur de Sidjilmassa, s'étant gatés, Abou-'l-H'asan marcha contre ce dernier, en l'an 734 (1333-34) et l'assiégea dans la place; il ne leva point le

<sup>(1)</sup> Abou-'l-H'asan avait épousé Fàt'ima, sœur d'Abou Zakarya (Cf. Berb., tr., 11, p. 473).

<sup>(2)</sup> TENESI, Ms., f. 63 recto; tr., p. 52.

<sup>(3)</sup> Cf. B. Ghánya, p. 146, note 2.

<sup>(1)</sup> Affluent de droite de la Molowiya.

<sup>(5)</sup> La ville de Tàssàla, disparue aujourd'hui, se trouvait dans le massif montagneux qui porte encore ce nom. Le souvenir de cette ville s'est conservé dans les chansons populaires (chansons des femmes occupées à moudre, à filer ou à tisser) dans les Beni Choùgràn.

<sup>(6)</sup> Cf. Berh., tr., iv, p. 216. Cette forteresse est appelée à tort, par Zerkechi (tr., p. 103) « le fort des Beni 'Abd el-Wah'id ».

siège avant de s'être emparé de son frère, qu'il fit mettre à mort<sup>(4)</sup>. Il devint dès lors unique souverain de tout le Maghrib (el-Aqça).

En 735 (1334-35), le sultan Abou-'l-H'asan marcha contre Tlemcen. Il s'empara d'abord de Nédroma et de Honaïn et dressa son camp à Tâssâla. De là, ses troupes allèrent faire la conquête d'Oran et soumirent toutes les régions situées à l'Est(2). Ce résultat une fois atteint, le sultan s'avança contre Tlemcen. Il - P. 181dressa son camp, sous les murs de la place, le dimanche, dixième jour du mois de chawwâl (juin 1335) et en commença l'investissement. La ville fut entourée comme d'une ceinture, par les assiégeants. Le souverain mérinide fit (re)bâtir, à l'ouest de Tlemcen, la ville dans laquelle il établit sa résidence. Il lui donna (ou mieux : conserva) le nom d'El-Mançoûra (la Victorieuse) du mot (arabe) En-Naçr (qui signifie: la Victoire)(3). Il veilla à ce que le blocus fut très étroit et le siège mené avec rigueur, ainsi qu'on le sait.

Le mercredi, vingt-huitième jour de ramad'ân de l'an 737 (2 mai 1337), les assiégeants pénétrèrent d'assaut dans la place(4).

Le sultan Abou Tachfin — qu'All ah lui fasse miséricorde se retira jusqu'à la porte du château, avec ses trois fils Abou Sa'id, Abou Sarh'ân et Abou Ya'qoùb, son plus fidèle ministre Moûsa ben 'Ali el-Ghozzi et le fils de ce dernier, Sa'îd. Là, en un lieu qu'ils ont couvert de gloire, ils se réunirent pour défendre le « h'arem » et les richesses. Ils périrent tous, à l'exception

<sup>(1)</sup> On trouvera dans l'Histoire des Berbères (tr., IV, p. 212-215) des indications détaillées sur les rapports entre les deux frères Abou-'l-H'asan et Abou 'Ali, le siège de Sidjilmàssa et la mort d'Abou 'Ali.

<sup>(2)</sup> Ces conquêtes ne furent faites, d'après Berb., tr., IV, p. 220, que pendant le siège de Tlemcen. Pent-être de Slane a-t-il eu tort d'interpréter les mots «à la fin de 735 », date de la prise de Nédroma, par juillet août 1335, c'est à dire le dernier mois de 735. On voit que dès le mois de juin Nédroma était déjà prise, et le sultan mérinide s'installait devant Tlemcen, d'après notre auteur.

<sup>(3)</sup> On a vu (suprà, p. 164) que ce fut le sultan Yoùsof qui fit bâtir El-Mançoùra, mais il a été dit également que les Tlemceniens ne tardèrent pas à la ruiner.

<sup>(4)</sup> Le 27 ramad'an, selon Berb., tr., III, p. 411; IV, p. 223. On pourra lire, aux endroits qu'on vient d'indiquer, le récit beaucoup plus détaille de la prise de Tlemcen et de la façon dont le roi Abou Tachfin, fait prisonnier encore vivant, fut làchement assassiné par le fils d'Abou-'l-H'asan, Abou 'Abd er-Rah'man,

de Sa'îd, le fils du ministre Moûsa ben 'Ali(1). Celui-ci réussit à fuir, tout criblé de blessures et à demi égorgé, ainsi que j'ai pu le constater (plus tard) de mes yeux. Qu'Allâh leur accorde à tous sa miséricorde. Grand Dieu! que de générosité, que de patience et de dignité ces héros ont montré (dans ces circonstances)!

Je tiens de la bouche de Tlemceniens, très dignes de confiance, que le défunt sultan Abou Tâchfîn, lorsque l'ennemi pénétra dans la ville et que lui-même se retira sur la porte de son palais, aurait dit, élevant les yeux au ciel: « O Vous, dont l'empire est éternel, soyez miséricordieux pour celui dont le règne finit en ce jour! » De telles paroles, prononcées dans des circonstances semblables, pourraient-elles émaner d'un autre que d'un homme plein de foi et qui s'en remet entièrement aux arrêts d'Allâh le Très-Haut.

On a dit que le roi de Tlemcen ne manifesta ni faiblesse, ni - p. 12r - crainte jusqu'au moment de sa mort — qu'Allâh en soit satisfait!

A la suite de cette mort, l'empire 'abd el-wâdite disparut, les vestiges de ses bienfaits furent effacés. C'est à peine s'il subsista trace de ce gouvernement qui avait été une source de lumière : il n'en resta plus que le souvenir!

Louanges au Maître des destinées, à Celui qui préside à la succession des jours et des nuits, à Celui, enfin, qui survivra à l'anéantissement du monde. Il n'y a pas d'autre Dieu que Lui!

<sup>(1)</sup> Ibn Khaldoùn (Berh., loc. cit.) ne cite parmi les morts à la défeuse du palais que les deux fils 'Otsman et Mas'oùd et les deux neveux Abou Razzin et Abou Tsabit du sultan, le vizir Moùsa et le prince mérinide 'Abd el-H'aqq ben 'Otsman ben Moh'ammed ben 'Abd el-H'aqq, qui s'était retiré à la cour 'abd el-wâdite. Ce fut grâce aux remontrances d'Abou Zaïd et Abou Moùsa, les fils de l'Imam (voyez supra, p. 90), qu'Abou-'l-H'asan fit cesser le meurtre, le viol et le pillage auxquels se livraient ses soldats dans Tlemcen. Voyez encore des détails sur cette conquête in Roqm el-H'olal, p. 73 et 92; Tenest, p. 53; Istiqca, II, p. 90-91. Ce passage de la Bighia-t-er-Rowcoûd a été traduit par Bargès dans son Comp., p. 71-72, et aussi dans Tlemcen, p. 193-194.

#### CHAPITRE II

DE LA RESTAURATION DE L'EMPIRE 'ABD EL-WADITE

- P. I ET -

Qu'Allah m'assiste dans le récit que je vais faire!

Lorsque survint la mort du sultan Abou Tâchfîn (1), le royaume de Tlemcen passa, comme il vient d'être dit, aux mains du sultan Abou-'l-H'asan, fils du sultan Abou Sa'îd et petit-fils du sultan Abou Yoûsof ben 'Abd el-H'aqq. Ce prince garda à son service la tribu des Beni 'Abd el-Wâd, qu'il eut soin de ne pas tenir à l'écart. Il conserva aux membres de cette tribu les emplois qu'ils occupaient avant son arrivée, respecta les usages en vigueur dans les différentes branches ou fractions 'abd el-wâdites, à l'époque où cette tribu était au pouvoir. Il agissait ainsi, poussé par l'orgueil de commander à la fois aux deux familles (mérinide et 'abd el-wâdite) et pour avoir l'honneur d'être le souverain de toutes les branches de la tribu des Zanâta.

## [Wâfir]

a Combien nombreux sont les bienfaits qu'Allûh nous cache d'un voile impénétrable, même aux intelligences les plus vives ! a Mortel! si jamais l'adversité t'accable, mets ta confiance en Celui qui est seul de son espèce, l'Unique, le Très-Haut! »

Les jours s'écoulaient et la famille des Beni 'Abd el-Wâd demeurait au milieu des Mérinides, comparable à un flambéau éteint, à un glaive remis dans son fourreau. Les âmes des 'Abd el-Wâdites se fendaient dans la haine et leurs cœurs étaient

<sup>(1)</sup> Littéralement: Lorsque survint le grand bouleversement, pour le sultan... Cette phrase rappelle les paroles du Qoran, LXXIX, p. 34. Le commencement de ce chapitre a été traduit par Bargès (Comp., p. 121 et suiv.)

consumés par la colère; leurs regards dissimulaient le désir de -P. 122 - vengeance et leurs langues chuchotaient tout bas.

Hélas! que la patience est belle! l'hypocrisie et la soumission sont les auxiliaires de la victoire! Comme on dit: « Celui qui sait attendre avec patience et qui supporte, sans se plaindre, les coups du destin, jouira d'une heureuse rétribution ».

Combien est belle cette parole du poète :

#### [T'AWIL]

« (C'était) un gouvernement, dont la chaleur semblait réchauffer, et cependant la braise du foyer était dépourvue de toute flamme!

« Nous avons espéré en lui jusqu'à sa disparition et la patience a fini par dissiper les jours de malheur! »

A la tête des Beni 'Abd el-Wâd se trouvaient alors les deux frères, les sultans Abou Sa'îd et Abou Tsâbit<sup>(1)</sup>, tous deux fils du prince illustre Abou Zaïd, petit-fils du prince Abou Zakarya et arrière-petit-fils du Commandeur des Musulmans, Abou Yah'iâ Yaghmorâsan ben Zaiyan — qu'Allâh soit satisfait d'eux tous!

Ces deux princes avaient hérité du commandement de leur tribu, lorsque leur frère (aîné), le Maoûla Abou Ya'qoûb — puisse-t-il jouir de la miséricorde d'Allâh — se retira du monde pour mener la vie ascétique et se préparer à l'autre vie.

Telle était la situation (à Tlemcen), lorsqu'en 748 (1347-48), le sultan Abou-'l-H'asan donna l'ordre de se diriger sur l'Ifrîqîya<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Ibn Khaldoùn (in Berb., III, p. 422) assure que ces princes étaient les héritiers légitimes, par la volonté même de Yaghmorasan, qui avait désigné leur grand-père Yah'la, son fils, pour être son second successeur (après 'Otsmân). Ce fut par crainte, sans doute, d'une tentative d'usurpation de la part de 'Abd er-Rah'man (fils de Yah'la et père des deux princes dont il est ici question) que le sultan Abou Tachfin le déporta en Espagne, où il mourut. Ses fils étaient venus vivre à Tlemcen et le sultan mérinide Abou-'l-H'asan les aurait déportés d'abord en Maghrib, puis en Espagne, pour ne les rappeler que lorsque (en 748) il entreprit son expédition en Ifriqiya.

<sup>(2)</sup> a Depuis longtemps, le sultan Abou-'l-H'asan avait des vues sur l'Ifriqiya... En 747 (1346-47), croyant que le roi de Tunis lui refusait la main d'une de ses filles, il prépara une expédition contre lui. Mais la nouvelle de ce refus était fausse et l'expédition fut remise. (Berb., tr. 1v, p. 246). Or, en 747 (1346), Abou Yah'ia Abou Bakr, roi de Tunis, étant mort, son fils, 'Omar, s'empara du pouvoir et Abou-'l-H'asan marcha contre lui. Sur cette expédition voyez: Berb., tr., III, p. 26-37; Iv, p. 247-259; Zerkechi, tr., p. 123-126; Qairowàni, tr., p. 245-246; Istiqça, t. II, p. 75-77.

Les Beni 'Abd el-Wâd comptaient au nombre des troupes mobilisées pour cette expédition, pareils à des vipères en embuscade, à des faucons qui planent (au-dessus d'une proie) ou à des lions aux aguets.

Le souverain mérinide laissa à Tlemcen son fils, le sultan Abou 'Inân. Quand il se fut emparé de Tunis et de toute la province, son mépris pour les (Arabes) de la tribu de Solaīm (1) et leurs alliés, ne connut plus de bornes; il fit main basse sur les territoires qu'ils possédaient et s'acharna à effacer toute trace de leur noblesse. (Ces Arabes) se tinrent alors à l'écart, se liguèrent contre lui et proclamèrent pour chef Ah'med ben Abou Dabboûs (2), qui appartenait à la famille de 'Abd el-Moûmin ben 'Ali.

- P. 180-

Abou-'l-H'asan, décidé à étouffer le germe de cette rebellion par la violence et désireux d'arrêter ce danger par la force, marcha contre les ligueurs.

Ces événements comptent au nombre des faits qui furent favorables à cette maison, si noble, si sage, si réputée, des Beni 'Abd el-Wàd et des décrets de Dieu appelés à préparer l'avènement du Commandeur des Musulmans, notre seigneur, le khalife Abou H'ammou, le bienheureux — qu'Allâh l'assiste! Louanges à Celui qui fait du bien à qui il veut! il n'y a pas d'autre Dieu que Lui! qu'Il soit glorifié!

### [KHAFIF]

« Les nuits, comme l'on sait, sont pleines de merveilles; elles donnent naissance à toute sorte de merveilles! » (3)

A partir du col du Fandaq (4), qui conduit dans la plaine de Qatrowan, le sultan Abou Sa'îd, ainsi que son frère Abou Tsabit, — qu'ils jouissent tous deux de la miséricorde d'Allah! — commencèrent à se détacher des Mérinides et à entretenir des intelligences avec les Arabes.

Les deux troupes se rencontrèrent sous les murs de Qafrowan,

<sup>(1)</sup> On peut lire dans l'Histoire des Berbères (tr., IV, p. 259-262) un aperçu très net de l'histoire des Solaim jusqu'aux événements dont il est ici question.

<sup>(2)</sup> Cf. Berb., tr., III, p. 33, 35; ZERKECHI, tr., p. 128-129.

<sup>(3)</sup> C'est là une allusion facile à voir, à la domination mérinide à Tlemcen qui, comme la nuit, couvrait de ses ténèbres les merveilles du gouvernement abd el-wâdite.

in Berb., éd., 11, p. 408; tr. 1v, p. 266. الثنية

le lundi, 7 de moh'arram 749 (7 avril 1348). La chance se déclara favorable aux Beni 'Abd el-Wâd contre leurs ennemis mérinides; ils profitèrent de ce moment si opportun pour pousser à la révolte contre le sultan Abou-'l-H'asan. (N'est-il pas certain, que) se soumettre à un ennemi est une action méprisante, fuir un lieu d'avilissement, un trait de noblesse, et trahir son vainqueur, un devoir?

Les Beni 'Abd el-Wâd firent tous défection, emportant leurs étendards et entraînant avec eux tous ceux des soldats d'Abou-'l-H'asan qui avaient des griefs contre l'empire mérinide. Ils passèrent du côté des Arabes, au moment où ceux-ci étaient sur le point d'être mis en déroute. Cette défection donna aux Arabes l'espérance de vaincre, tandis qu'elle affaiblissait le sultan Abou-'l-H'asan. Celui-ci recula honteusement jusqu'à Qaîrowân et essuya une défaite restée célèbre jusqu'au bout du monde : « Dieu juge et nul ne peut reviser ses arrêts. Il est prompt à régler ses comptes<sup>(1)</sup> ».

J'ai eu — dit l'auteur — l'occasion de lire un grand nombre de lettres adressées par le sultan Abou-'l-H'asan aux habitants des cités du Maghrib el-Aqça. Dans ces missives, il attribue cette défaite (de Qafrowan) à la trahison des Beni 'Abd el-Wad qui, au moment du combat, passèrent du côté des Arabes et se tournèrent contre lui.

Revenons au récit interrompu par cette parenthèse. (Après cette victoire), les Beni 'Abd el-Wad demeurèrent sous les ordres des deux souverains — qu'Allah leur pardonne! — Abou Sa'id et Abou Tsabit. Ceux-ci, avec le concours des Arabes, mirent le siège devant Qairowan, qu'ils bloquèrent durant quelques jours, jusqu'au moment où le cheikh Abou Moh'ammed 'Abd Allah ben Ah'med ben Tafradjin s'enfuit de la place.

Ils furent alors envoyés, avec ce dernier, par Ah'med ben Abou Dabboùs, le chef des Arabes, avec mission de s'emparer de la citadelle de Tunis. Ils assiégèrent ceux des Beni Merîn et de leurs affranchis qui se trouvaient dans cette forteresse, pendant de longs jours, jusqu'au moment où leur parvint la nouvelle que le sultan Abou 'Inân (fils d'Abou-'l-H'asan) s'était mis en rebellion

<sup>(1)</sup> Qoran, XIII, p. 41.

contre l'autorité de son père<sup>(1)</sup>, qu'il s'était fait, lui-même, proclamer roi, et avait quitté Tlemcen, après avoir abandonné le gouvernement de la ville à 'Otsmân ben Yah'îa ben Moh'ammed ben Djarrâr ben Ya'la ben Tidoùksan ben Tâ' Allâh ben 'Ali ben Yamal ben el-Izgen ben el-Qâsim<sup>(2)</sup>. Aussitôt, les 'Abd el-Wâdites accoururent vers leur pays, nourrissant l'espoir de restaurer leur empire. Ils convinrent de proclamer roi le sultan Abou Sa'îd — qu'Allâh en soit satisfait. Cette proclamation solennelle eut lieu sous les murs de Tunis, dans les derniers jours du mois de rabî' Ier 749 (juin 1348)<sup>(3)</sup>.

Les contingents des Maghrawa, commandés par (des chefs) comme 'Ali ben Mandtl, 'Ali ben Râchid', ainsi que les Beni — P. 15V — Toudin, se joignirent à eux.

Ces troupes réunies, qui comptaient environ cinq cents cavaliers, se mirent en route pour l'Ouest, à la satisfaction des Almohades-(Hafçides) et de leurs partisans. Arrivés à Bolt'a<sup>(5)</sup>, les Ounnifan, fraction des Howwara, tentèrent de leur barrer la route, mais ils n'en furent nullement dérangés. Lorsqu'ils atteignirent H'addada<sup>(6)</sup>, dans le territoire de Bône, ils furent attaqués par

<sup>(1)</sup> Les faits sont interprétés différemment dans l'Histoire des Berbères (Ir., 111, p. 34-37; Iv., p. 266-267), et Zerrecht, tr., p. 128-129. La vraie raison de l'abandon du siège de Tunis paraît être la discorde qui éclata parmi les assiégeants arabes et le retour par mer, à Tunis, d'Abou-'l-H'asan. Tenesi a négligé de parler du siège de la citadelle de Tunis (Cf. Ms., f. 64 recto et tr., p. 58-59).

<sup>(2)</sup> Sur ce chef, sa généalogie, sa famille, etc., voyez : Berb., tr. III, p. 329, 420 et suiv.

<sup>(3) «</sup> Pour cette cérémonie, on posa par terre un bouclier lamtien [couveit en peau de lamt (voyez, sur cet animal, lstibçàr, tr., p. 189 et 193; Description de l'Afrique, III, p. 437, note 1)] sur lequel on le fit asseoir; puis, on l'entoura .....et on lui baisa la main ». Cf. Berb., tr. IV, p. 277.

<sup>(4)</sup> Ces deux noms, 'Ali ben Mandil et 'Ali ben Ràchid, ne représentent, dans l'Histoire des Berbères, qu'un seul personnage, et Ibn Khaldoùn (Berb., tr., III, p. 322; IV, p. 277) l'appelle 'Ali ben Ràchid ben Moh'ammed ben Tsàbit ben Mandil, ce qui serait le nom du second.

<sup>(5)</sup> Tout ce passage est fort peu clair dans le texte arabe, et les manuscrits présentent bien des divergences. Bargès, dans la traduction abrègée qu'il a donnée de ces faits (in Comp., p. 125), l'a laissé de côté. Doit-on lire بلطت , nom géographique qui se retrouve dans le dictionnaire de Yaqoùt (τ, p. 727) ou ? Nous ne connaissons pas de lieu de ce nom en Ifriqiya.

<sup>(6)</sup> Nous ne saurions affirmer que le mot H'addada indique ici un nom de lieu [il y a un H'odoùd mentionné par Bekri, p. 154, et un H'addad cité par Bou RAS (in Voyages catraordinaires et Nouv. agr., tr. Arnaud, p. 23)]. Peutêtre faut-il l'entendre dans le sens de « limite, frontière »?

toute (la tribu de) Toûba<sup>(1)</sup> qui en fut, du reste, pour sa peine. Ils traversèrent ensuite la montagne des Beni Tsâbit, voisine de Constantine et au nord de cette ville. Là encore, les habitants se soulevèrent contre eux, mais ne réussirent pas dans leur entreprise. Revenant alors dans la voie du devoir, ils traitèrent généreusement cette armée qui passait dans leur pays, lui donnèrent du froment et l'hospitalité pendant trois jours. Ce fut à ce moment que 'Ali ben Mandîl el-Maghrâwi, pris de peur, se retira<sup>(2)</sup>. 'Ali ben Râchid garda, pour lui seul, le commandement de sa tribu (les Maghrâwa) et l'armée continua sa marche suivant l'itinéraire qu'elle s'était imposé.

Comme ils atteignaient Lizer<sup>(3)</sup>, dans la province de Bougie, les Beni 'Abd el-Wâd furent joints par les bandes des Maghrawa et des Toudjin (installées dans la région), et qui s'étaient jadis mises au service du gouvernement almohade(-h'afçide). Ces nouveaux alliés amenaient avec eux leurs familles, leurs enfants, leurs richesses et leurs troupeaux; ils avaient (un contingent) d'environ cinq cents nouveaux cavaliers, sans parler des fantassins. L'armée vit ainsi doubler ses contingents. Toutes ces troupes, réunies, marchèrent contre (les tribus) des montagnes d'Ez-Zân, sur le territoire des Zowâwa, s'emparèrent des biens meubles, exterminèrent les habitants et incendièrent les immeubles et les maisons.

Lorsqu'on arriva à Chélif, les Maghrawa, poussés par leur chef, 'Ali ben Râchid, abandonnèrent les Beni 'Abd el-Wâd, après avoir juré aux deux sultans 'abd el-wâdites aide et assistance réciproques en toute circonstance (4), dans le succès aussi bien qu'au milieu des revers. Quant aux Toudjîn, ils prirent à gauche et s'en allèrent dans leur pays.

L'énergique armée des Beni 'Abd el-Wâd se trouva donc entièrement seule et s'avança à marches forcées sur la capitale de son (ancien) empire.

<sup>(1)</sup> Ibn Khaldoun (ap. éd. et tr. de Slane, Berh.) parle, dans le passage correspondant, d'une tribu qu'il appelle Berrīa (جرية) au lieu de Toûba (توبة). Ces deux mots peuvent se confondre dans une mauvaise écriture manuscrite.

<sup>(2)</sup> Les autres chroniques ne relatent pas cette défection.

<sup>(3)</sup> Peut-être s'agit-il de l'Isser, de nos cartes, rivière qui forme la bordure occidentale de la Grande Kabylie.

<sup>(4)</sup> Le même fait est relaté in *Berb.*, tr., III, p, 424; IV, p. 278; TENESI, tr., p. 59.

Le cheîkh Abou Ya'qoùb Wanzamâr ben 'Arîf se trouvait, avec toute sa tribu, campé à El-Bat'h'a<sup>(1)</sup>, (où il s'était retiré après) avoir été mis en déroute par le sult'an Abou 'Inân.

- P. 1 EA --

Les Beni 'Abd el-Wâd lui envoyèrent dire de s'éloigner et de leur laisser la route libre. Il obtempéra à cette injonction et les 'Abd el-Wâdites continuèrent leur chemin. El-Bat'h'a fut occupée et 'Imrân ben Moùsa ben Djarrâr s'enfuit — avec la fraction de sa tribu qu'il commandait — auprès de son parent, à Tlemcen (2).

Celui-ci lui confia le commandement d'une troupe et le fit revenir sur ses pas attaquer les Beni 'Abd el-Wâd. Ils ne faiblirent point et se montrèrent énergiques. « Ceux qu'Allâh assiste, ne sont jamais pris de faiblesse! Quant à ceux qu'Il abandonne, ce sont précisément eux qu'Il soutient dans la suite! Allâh est fort! Il est tout puissant. (3) »

La rencontre eut lieu sur les bords de la Sikkâk<sup>(4)</sup>, vis-à-vis de l'endroit appelé Djom'at-'l-'Izz<sup>(5)</sup>, au confluent des rivières Eç-Çafçîf et Isser, le mercredi 22 djoumâda II° 749 (septembre 1348). Tous les soldats 'abd el-wâdites (de l'armée) d'Ibn Djarrâr lachèrent pied et passèrent du côté de leur roi, le sultan Abou Sa'îd, poussés par le sentiment de l'honneur et en raison de leur préférence personnelle (pour leur tribu). Ibn Djarrâr, se faisant tout petit, dût tourner les talons, entraînant dans sa fuite les soldats de la milice tlemcenienne qui l'avaient accompagné; mais il fut rejoint par les cavaliers ennemis et mis à mort.

Les deux sultans des Beni 'Abd el-Wâd poursuivirent les vaincus jusqu'à Tlemcen, où ils pénétrèrent derrière eux par la porte Bâb Açîlân, ce même jour-là.

<sup>(1)</sup> Sur la fondation de cette ville par 'Abd el-Moùmin ben 'Ali, voyez Nédromah et les Traras, p. 31-33.

<sup>(2)</sup> Voyez Berb., tr.. III, p. 424; TENESI, Ms., f. 64 recto et tr., p. 59.

<sup>(3)</sup> Imitation du Qoran, XXII, p. 41.

<sup>(4)</sup> Sur cette rivière, encore connue aujourd'hui sous ce nom, on pourra lire les renseignements sournis par Bargès, Comp., p. 126-127. Cette bataille, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte en allant sur le terraiu indiqué, cut lieu précisément au même endroit que Bugeaud remporta sur 'Abd el-Qàder la mémorable victoire de la Sikkàk.

<sup>(5)</sup> On désigne encore ainsi aujourd'hui une petite plaine comprise entre la Sikkâk, l'Isser et la piste qui va du village de Sidi Yoùsof (Lavayssière) à 'Ain-Temouchent. Autrefois s'élevait dans cette région une ville appelée El-Foh'oùl, sur laquelle on a peu de renseignements écrits, mais dont l'existence est attestée, jusqu'à nos jours, par quelques ruines d'une mosquée et de bâtisses anciennes, à environ 35 kilomètres au nord de Tlemcen.

'Otsman ben Yah'hia ben Djarrar (le gouverneur de Tlemcen) demanda aux vainqueurs qu'on lui laissat la vie sauve; cette faveur lui fut accordée et les deux princes 'abd el-wadites prirent possession de leur empire.

« Allah donne son empire à qui Il veut et l'enlève à qui Il lui plaît<sup>(4)</sup>! qu'Il soit glorifié! Il n'y a point d'autre maître que Lui, ni d'autre bien que celui qu'Il fait. »

<sup>(1)</sup> Cpr. Qoran, 111, p. 25.

#### CHAPITRE III

RÈGNE DES DEUX SULTANS ABÒU SA'ID ET ABOU TSABIT — P. 189—
FILS DE 'ABD ER-RAH'MAN
ET PETIT-FILS D'ABOU YAH'IA YAGHMORASAN

Ces deux princes ressemblèrent à deux lunes qui brillèrent dans le ciel de l'empire 'abd el-wàdite (alors plongé dans les ténèbres), à deux astres resplendissant de noblesse et de grandeur, à deux redoutables refuges auxquels on demande la sécurité. L'un d'eux fut un modèle de foi et de piété; l'autre, dans les jours de bataille, ressemblait à un lion acharné sur une proie. Celui-là était une vraie balance de justice; celui-ci, un océan de générosité et de bonté, une source de bonheur<sup>(1)</sup> pour le royaume, qui en était privé. A eux deux, ils surmontèrent les difficultés d'une situation paraissant sans issue; ils s'appliquèrent à remplacer ce que (l'interrègne mérinide) avait anéanti, à réparer les murailles, en partie détruites de la capitale, à rendre son éclat disparu au lustre éteint de l'empire. Ils réunirent les membres épars de la famille 'abd el-wâdite, qui abandonnèrent les pâturages malsains où ils avaient été exilés; ils montrèrent à leurs contribules le chemin de la gloire, rivalisèrent d'efforts pour donner la richesse à ce grand empire et rétablirent la correction dans les procédés de la politique et du gouvernement. Ils s'appliquèrent, l'un à faire la guerre, l'autre à pratiquer la piété, celui-ci administrant à l'intérieur, celui-là poursuivant les Arabes jusque dans leurs montagneuses retraites. Tous deux furent des modèles de vertu et conservèrent entre eux les rapports cordiaux qui ferment la porte au malentendu. Leurs relations furent marquées de la plus

- P. 10. -

<sup>(1)</sup> Le texte porte زمنرم, le nom du fameux puits sacré de La Mekke.

solide confraternité, signe de perfection des nations et des peuples. Ces sentiments d'amitié, du reste, ont, entre tous les rois, caractérisé ceux de cette illustre famille, et leur ont servi à obtenir la miséricorde d'Allah. Leurs successeurs ne s'écartèrent point de la voie, si droite, que ces deux princes ont tracée. Grâce à ces deux souverains, l'empire domina ses ennemis, répandit un vif éclat, put donner des ordres et prescrire des défenses, prit de l'extension et de la grandeur, donna des autorisations et des prohibitions. Ces souverains réussirent dans leurs espérances, l'emportèrent sur un ennemi autrefois victorieux, réparèrent les dommages, inaugurèrent une sage administration et répandirent au loin le glorieux éclat de l'empire.

Hélas! le temps finit par briser les plus généreux efforts! Un jour arrive où le briquet se refuse à donner l'étincelle, où la meilleure épée s'émousse! Le temps ne vient-il pas à bout des corps les plus résistants? ne remplace-t-il pas le bonheur par la misère? L'empire qui ne finira point est à Dieu seul, au Créateur (de toutes choses)!(1)

Les deux nouveaux souverains 'abd el-wâdites prirent possession de Tlemcen le mercredi 22 djoumâda IIº 749 (septembre 1348), ainsi que nous l'avons dit ci-devant. Dans la matinée du lendemain, la tribu des Beni Abd el-Wâd proclama solennellement roi, le bienheureux sultan Abou Sa'îd — qu'il soit comblé de la miséricorde d'Allâh! Les exigences de la politique le forcèrent à faire arrêter 'Otsmân ben Yah'îa ben Djarrâr, qui mourut (en prison), dans le courant de ramad'ân de cette même année (novembre-décembre 1348).

Les souverains Abou Sa'îd et Abou Tsâbit prirent pour vizir Yah'îa ben Dâwoûd ben 'Ali ben Madjn'; pour secrétaire, 'Abd el-Wâh'id ben Moh'ammed ez-Zawwâq', qui fut ensuite chassé pour des indélicatesses dont il se rendit coupable. On nomma à sa place 'Ali ben Moh'ammed ben So'oûd, après son retour à Tunis, comme nous le raconterons plus loin, s'il plaît à Dieu.

<sup>(1)</sup> Ces éloges aux souverains out été traduits par Bargès (in Comp., p. 127-129).

<sup>(2)</sup> Cf. Berb., tr., III, p. 47, 361, 408, qui écrit مكن (Megguen), au lieu de (Madjn). Ce même nom propre est transcrit Madjd (in Comp., p. 130). Le père avait été vizir d'Abou Tàchfin.

<sup>(3)</sup> El-Razzak, in Comp., loc. cit.

Aux fonctions de gâd'i furent nommés : le juriste Abou-l-'Abbas Ah'med ben Ah'med ben 'Ali el-Qaïsi, connu sous le nom d'El-Mochawwich; puis, Abou-'l-'Abbas Ah'med ben el-H'asan ben Sa'id.

Cela fait, chacun de ces deux princes revêtit les insignes de la royauté, reçut l'investiture populaire et promulgua des ordonnances pour les nominations et les impôts. Toutefois, le -P. 191 trône fut occupé par Abou Sa'id, dont le nom figura (seul) dans le prône et sur les monnaies, tandis que le sultan Abou Tsâbit fut chargé de l'administration militaire, de celle des provinces et des choses de la guerre. Ce dernier témoigna à son frère respect et affection. Cette organisation fut acceptée par leur frère aîné le Maoûla, le pieux et grand Abou Ya'qoûb, qui se retira à Nédroma pour s'y livrer à la dévotion (1).

Je n'ai jamais rencontré entre rois, dans l'histoire des peuples musulmans, une pareille amitié fraternelle, et c'est là le meilleur argument en faveur de la noblesse de cette famille, de sa grandeur d'âme et de son manque de tache déshonorante. Qu'Allah accorde le pardon aux ancêtres de ces princes et qu'il fortifie et assiste leur postérité!

Nous allons maintenant passer en revue et par ordre, ceux des princes musulmans qui ont régné, bien qu'ils eussent un frère plus âgé qu'eux; ils ont été imités, par conséquent, par les deux rois (dont il est ici question).

Le premier d'entre eux, parmi les compagnons du Prophète - qu'Allah lui accorde sa miséricorde et le sauve! - fut le Commandeur des Croyants, notre seigneur 'Ali, fils d'Abou Tàlib — qu'Allah en soit satisfait! — dont le frère ainé, 'Oqaīl, mourut (même) après lui.

Parmi les Omaïyades d'Orient (nous citerons):

1º Yazîd ben Mo'âwîya, dont le frère 'Abd Allâh était son aîné et combattit, le jour de la bataille de la Prairie (2), avec

<sup>(1)</sup> Cf. Tenesi, Ms., f. 64 recto et verso; tr., p. 61; Nedromah et les Traras, p. 13.

<sup>(2)</sup> En arabe El-Mardj, que Bargès a lu Marah (Comp., p. 131). Cette longue série d'exemples, dans l'Islàm, de princes ayant régné au détriment de frères plus agés qu'eux, est sans intérêt pour l'histoire de Tlemcen. L'abbé Bargès aurait pu se dispenser - sans aucune perte pour son ouvrage - de la traduire in extenso dans son Complément de l'Histoire des Beni Zeivan (p. 131-133).

Ed'-D'ah'h'âk ben Qaïs. Lorsque les gens de Damas furent mis en déroute, 'Obaïd Allâh ben Zaïyâd le rejoignit, le prit en croupe et le sauva. Comme 'Omar ben Sa'îd ben el-'Âçi voulait le mettre à mort, 'Obaïd Allâh lui adressa des reproches et l'en empêcha;

- 2º Hichâm ben 'Abd el-Malik (qui régna, bien que) son frère Moslama fut plus âgé que lui;
- 3º El-Walid ben Yazid, qui avait de nombreux frères plus âgés que lui ;
- 4º Yazîd ben el-Walîd, ainsi que son frère Ibrâhîm, qui furent proclamés khalifes, bien que El-'Abbâs et un autre de leurs frères fussent plus âgés qu'eux.

(Parmi les Omaïyades) d'Espagne, (il y eut) :

- Aº 'Abd er-Rah'mân ben Mo'âwiya (surnommé) Ed-Dâkhil, qui avait des frères plus âgés que lui, comme El-Walid. 'Abd er-Rah'mân tua (même) le fils, El-Moghaïra, de ce dernier, parce qu'il le soupçonnait de l'avoir desservi, et chassa ensuite d'Espagne tous les frères d'El-Moghaïra;
- -r. 19r 2º Hichâm er-Rad'i, dont le frère Solaïman, son aîné, lui disputa le pouvoir et fut tué;
  - 3º El-H'akam ben Hichâm, dont le frère Solaïman fut enfermé par son ordre, pendant dix-neuf ans, dans la prison d'El-Mat'baq.

Parmi les khalifes 'abbassides, il y eut :

- 1º Abou-'l-'Abbâs es-Saffâh, dont le frère Abou Dja'far était plus âgé que lui;
  - 2º Hàroûn er-Rachîd, dont le frère 'Ali était plus âgé que lui;
- 3º El-Amîn, dont le frère El-Mâmoûn était plus âgé que lui. Leur histoire est, du reste, bien connue;
- 4º On dit qu'El-Wâtsiq avait un frère, Moh'ammed, le père d'El-Mosta'în, plus âgé que lui. Leur histoire est bien connue;
- 5° On prétend qu'El-Motawakkil avait un frère, Ah'med, plus âgé que lui ;
- 6º El-Mo'tazz fut proclamé khalife, bien que nombre de ses frères fussent plus vieux que lui; parmi eux, nous citerons celui qui lui succéda, El-Mowafyad (1);
  - 7º El-Qàhir, dont le frère Hàroûn était plus vieux que lui ;

<sup>(1)</sup> On lit El-Mourad (in tr. BARGES, Comp., p. 132).

8° El-Mot'i', dont les frères El-'Abbâs, 'Abd el-Wâh'id, 'Ali, El-Mottaqi étaient tous plus âgés que lui;

9° Et'-T'aī', dont le frère El-'Aziz était son aîné.

· Parmi les Idrisites (qui ont régné en Espagne), il y eut 'Ali ben H'ammoûd, dont le frère El-Qâsim était son aîné.

Parmi les Chî'ites (Fat'imites), Nizâr ben Mo'add fut proclamé, bien que son frère El-Qâsim fut plus âgé que lui.

Parmi les Beni Merîn, le sultan Abou 'Inân avait deux frères, Abou 'Omar et Abou-'l-Fad'l, plus âgés que lui.

Parmi les Beni H'afç, 'Omar ben Abou Yah'îa était le plus jeune de tous ses frères; son père, Abou Yah'îa, était plus jeune que son frère Abou 'Abd Allâh; son petit-fils, Abou-'l-'Abbâs Ah'med, avait deux frères, 'Abd er-Rah'mân et El-Fad'l, plus âgés que lui<sup>(1)</sup>.

Parmi les Beni Naçr, le sultan Abou 'Abd Allah Moh'ammed avait un frère, Isma'il, plus agé que lui.

(Enfin), parmi les descendants de Yaghmorâsan ben Zaîyân, le sultan Abou Sa'îd, dont nous parlons ici, était plus jeune que — P. 16r—son frère le Maoûla Abou Ya'qoûb — qu'Allâh lui accorde son pardon!

Revenons (maintenant) à l'histoire (de Tlemcen) :

Sur le littoral (dans la région des Koûmtya, entre Tlemcen et Rachgoûn), Ibrâhîm ben 'Abd el-Mâlik el-Koûmi leva l'étendard de la révolte, prétendant restaurer à son profit le trône de 'Abd el-Moûmin ben 'Ali. Le sultan Abou Tsâbit — qu'Allâh lui pardonne! — à la tête de sa puissante tribu, marcha contre le rebelle, le 10 radjab (octobre 1348), parcourut en vainqueur toute la région voisine du littoral (la région des Trâra actuelle), semant la mort et faisant des prisonniers; il s'empara de Nédroma, de Honaïn, et vint, avec ses troupes, assiéger Oran, (qui était commandée par) 'Obbou ben Sa'îd ben Adjâna. Abou Tsâbit tint la ville bloquée pendant plusieurs jours; mais les Beni Râchid firent défection et promirent à Ibn Adjâna de le seconder dans la lutte contre les Beni 'Abd el-Wâd. Le gouverneur d'Oran fit donc une sortie et les Beni Râchid lâchèrent pied. Moh'ammed ben Yoûsof ben 'Inân ben Fâris ben Zatyân ben Tsâbit ben

<sup>(</sup>f) Les mots de notre traduction : son père Abou Yah'ta était..., etc., manquent dans la traduction Bargès de ce passage (Cf. Comp., p. 133).

Moh'ammed fut tué, le camp ('abd el-wâdite) livré au pillage et le sultan Abou Tsâbit put fuir vers sa capitale, grâce à la vitesse de sa monture (1).

Il prit ses dispositions pour faire une seconde expédition contre Oran, mais il en fut empêché par les nouvelles qu'il reçut de l'arrivée d'En-Nâçir, fils du sultan Abou-'l-H'asan, de Tunis, à la tête (des tribus arabes) de Sowaïd, Ed-Dyâlim, El-'At't'âf et H'oçaïn. (Le roi de Tlemcen) en fit avertir le sultan Abou 'Inân et (abandonnant ses projets contre Oran) se disposa à marcher contre l'armée (qui approchait) de ses anciens et plus redoutables ennemis.

Au commencement du mois de moh'arram 750 (mars-avril 1349), arrivèrent à Tlemcen, de la part du sultan Abou 'Inân, pour appuyer les efforts du roi de cette ville contre En-Nâcir, tous les Beni 'Abd el-Wâd'2', qui avaient été emmenés en Maghrib au service des Mérinides; parmi eux (Abou Tsâbit trouva) son neveu Abou Zaîyân, fils du sultan Abou Sa'îd — qu'Allâh lui pardonne. Ce prince s'était réfugié à Fâs (Fez), avec le consentement de son père, lors du départ de ce dernier pour l'Ifrîqîya avec le sultan Abou-'l-H'asan.

Le sultan Abou Tsâbit — qu'Allâh lui pardonne! — partit donc à la rencontre d'En-Nâcir et de l'armée (ennemie) dans la seconde dizaine du mois de moh'arram<sup>(3)</sup>. Il dépêcha une ambassade aux Maghrâwa pour qu'ils vinssent le rejoindre, conformément au traité passé entre eux<sup>(4)</sup>; mais ils ne répondirent pas à son appel<sup>(5)</sup>.

Abou Tsâbit, continuant sa marche (vers l'Est, par la plaine du Chélif), rencontra les bandes ennemies sur les bords de

<sup>(1)</sup> On trouvera des détails sur cette expédition dans le pays des Koùmtya et sur la défaite d'Oran, ap. Berb., éd., II, p. 170-171; tr., III, p. 425-426. Les renseignements que donne 'Abd er-Rah'man Ibn Khaldoùn concordent avec ceux-ci.

<sup>(2)</sup> D'après Ibn Kheldoùn (Berb., éd., 11, p. 172, et tr., 111, p. 427), le sultan Abou 'Inân aurait envoyé une troupe de soldats mérinides.

<sup>(3)</sup> Dans le premier tiers d'avril 1349. Le départ de Tlemcen aurait eu lieu au commencement de moh'arram, d'après l'Histoire des Berbères.

<sup>(4)</sup> Voyez suprà.

<sup>(5)</sup> On pourra, pour ce qui concerne cette expédition, consulter encore Bert., loc. cit.

l'oued Ourk (1), dans le pays des El-At't'af, à la fin du mois de rabt' Ior (juin 1349); il leur infligea une déroute complète et le iuriste Abou-'l-H'asan 'Ali ben So'oùd, qu'on avait fait prisonnier à cette occasion, lui fut amené et reçut son pardon. Le sultan 'abd el-wâdite revint alors vers sa capitale et y fit son entrée à la fin du mois de rabî<sup>c</sup> IIº de cette même année (juillet 1349). Il gardait rancune, du fond du cœur, aux Maghrâwa, qui lui avaient refusé leur secours contre l'ennemi commun, violant ainsi le pacte (qui les unissait).

Le 9 de djoumâda Ier 750 (27 juillet 1349), Abou Tsâbit marcha sur Oran, s'en empara de vive force, au bout de peu de temps, et rentra à Tlemcen le 26 du même mois (13 août 1349).

Comme ses dissentiments à l'égard des Maghrâwa s'étaient accrus et que son inimitié pour eux avait grandi, Abou Tsâbit partit pour les attaquer, le dimanché 23 chawwâl 750 (commencement de janvier 1350). La rencontre eut lieu sur les bords de l'oued Rihou, le vendredi 26 de dsou-'l-qa'da. Le combat fut acharné et la lutte dura jusqu'au moment où la défaite se manifesta du côté des Maghrâwa, dont les escadrons furent complètement défaits. Les vaincus se retirèrent au sommet de leurs - P. 190montagnes et au fond des vallées; la ville de Mâzoûna proclama la souveraineté du sultan, feu Abou Sa'îd(2).

Les événements dont on vient de lire le récit étaient passés, quand le sultan, feu Abou Tsâbit, reçut, au début de l'année 751 (1350-51), la nouvelle du débarquement à Alger du sultan Abou-'l-H'asan et de l'appui donné à ce souverain par le cheîkh Abou Ya'qoûb Wanzamâr ben 'Arîf(3) et par les Toudjin commandés par 'Adi ben Yoûsof, qui levèrent des troupes parmi les El-'At't'af, Ed-Dyalim et H'ogaïn. Le roi de Tlemcen — qu'Allah lui pardonne — fit alors la paix avec les Maghrawa et se prépara à lutter contre ces nouvelles bandes ennemies. Après avoir

<sup>(1)</sup> Nos cartes n'indiquent pas de rivière de ce nom. Si l'on se reporte à la région indiquée par lbn Khaldoùn, comme habitée par les 'At't'af (Berb., tr., t, p. 102), on peut placer l'oued Ourk sur la rive droite du Chélif, dans la région de Milyana.

<sup>(2)</sup> Les mêmes événements, avec plus ou moins de détails, sont racontés in Berb., ed., II, p. 173-174; tr., III, p. 427-428. Ils manquent chez TENESI.

<sup>(3)</sup> Voyez, sur ce personnage, qui reçut du sultan Abou-'l-H'asan le commandement des Sowaid (732 = 1331-32), Berb., tr., I, p. 98-99.

traversé le (plateau) de Mindas<sup>(1)</sup>, il fit halte à El-Modaīrisa<sup>(2)</sup>. dans le Sersou, au commencement du mois de rabi' Ier (mai 1350). Il força à fuir, devant lui, le cheîkh Wanzamâr ben 'Arîf et les bandes qu'il commandait. Le sultan Abou Tsâbit était encore là quand il fut joint par Yah'ia ben Rah'ou (ben Tâchfin ben Mo't'i) à la tête d'une troupe de soldats mérinides que le sultan Abou 'Inân envoyait à son secours. Il partit alors pour l'Est, au devant de ses adversaires, et s'arrêta devant Médéa. dont il s'empara. Les H'oçaïn s'étant retirés dans (les montagnes) du Tit't'eri, le roi de Tlemcen laissa 'Imrân ben Moûsa El-Dianoûni<sup>(3)</sup> à Médéa et (courut) les écraser; il s'empara de vive force de la montagne dans laquelle ils s'étaient fortifiés et leur prit des otages. Il s'installa ensuite dans le pays de H'amza, soumit la région à son autorité, réduisit les rebelles, rasa les forteresses et reprit le chemin de l'Ouest, pour revenir à la capitale 'abd el-wâdite. Arrivé à (l'endroit connu sous le nom' de El-Achboùr<sup>(4)</sup>, dans le pays des H'oçaïn. Il rencontra 'Îsa ben Solaïmân ben Mançoùr ben 'Abd el-Wâh'id ben Ya'qoùb ben 'Abd el-H'agg, envoyé par le sultan Abou 'Inân pour prendre le commandement des soldats mérinides et s'assurer de la personne de Yah'ta ben Rah'ou, qu'il soupçonnait d'entretenir des relations avec le sultan Abou-'l-H'asan (5). (De là), Abou Tsâbit se hâta de regagner sa capitale et y fit son entrée le 6 de radiab de cette même année [751] (10 septembre 1350).

Il reçut (bientôt) la nouvelle qu'En-Nâcir, fils du sultan Abou-'l-H'asan, avait tué 'Imrân ben Moûsa E!-Djanoûni et s'était emparé de Médéa, de Milyâna et de Tîmzoûrat<sup>(6)</sup>, que le sultan Abou-'l-H'asan marchait vers l'Ouest, à la tête d'innombrables guerriers recrutés parmi les Solaīm, Ryâh, Sowaîd, Ed-Dyâlim, El-'At't'âf, H'oçaīn et Toudjîn, sans compter les mérinides qui l'accompagnaient et leurs clients; il apprit en outre que 'Ali

<sup>(1)</sup> Sur la rive droite de la Mina, affluent de gauche du Chélif.

<sup>(2)</sup> Ibn Khaldoùn, qui raconte cette campagne, ne précise pas ici autant que l'auteur de la Bighîu-t-er-Roucicàd. (Voyez Berb., tr., III, p. 430).

<sup>(3)</sup> Appelé Bl-Djaloùli in Berh., loc. cit. C'était un vieux serviteur de la famille de Yaghmoràsau.

<sup>(4)</sup> Il ne m'a pas été possible de fixer la position d'El-Achboùr.

<sup>(5)</sup> Ce fut Abou Tsabit qui aurait prévenu Abou-I-H'asan des doutes que lui inspirait Yah'ta ben Rah'ou (Berb., tr., III, p. 430).

<sup>(6)</sup> A dix milles N-N-O de Milyana (Berb., index, s. v. Timzoughf).

ben Râchid el-Maghrâwi, avec sa tribu, avait fui à leur approche et se retirait dans le pays 'abd el-wâdite. (A ces nouvelles), le sultan Abou Tsâbit partit de Tlemcen(1), brûlant d'une bravoure qui ne s'éteint jamais, préoccupé par l'issue désastreuse d'un combat, mais ne cherchant point à s'y soustraire, tout plein d'une énergie aussi inébranlable qu'une montagne, d'une fougue qu'il communiquait de plus en plus à ses redoutables contribules, d'un patriotisme dont l'exemple pénétrait ses soldats, à chaque pas davantage. Il s'empara de Tàghit-ou-Nfif(2), où le rejoignit 'Ali ben Râchid el-Maghrâwi avec sa tribu. Les deux chefs, après avoir échangé les salutations sans descendre de cheval, s'entretinrent longuement sur la manière dont ils devaient attaquer l'ennemi. Le sultan Abou Tsàbit se chargea du sultan Abou-'l-H'asan, tandis que le fils de ce dernier et ses partisans seraient attaqués par 'Ali ben Râchid. Le mercredi 10 de cha'bân (14 octobre 1350), eut lieu la rencontre à l'endroit appelé Ti'zizin<sup>(3)</sup>, dans le voisinage de Chélif; la lutte, de part et d'autre, fut acharnée, épouvantable, au point de faire blanchir les cheveux d'un enfant ou de faire sursauter (d'effroi)! El-Maghrawi et sa tribu furent mis en déroute et le sultan Abou Tsâbit acquit \_ p. 10v la conviction d'avoir remporté la plus grande victoire de l'époque contemporaine.

Abou-'l-H'asan et son armée furent mis en déroute au commencement de la nuit (el-'acha); nombre de ses auxiliaires avaient été mis à mort; parmi eux, (nous citerons) son fils En-Nâcir, Moh'ammed ben ('Ali ben) El-'Azfi, commandant de la flotte; Barakât ben H'occoun ben El-Bawwag, ministre de l'intérieur; 'Ali ben El-Qabàīli, son secrétaire particulier et écrivain de l'alama. Les vainqueurs s'emparèrent des richesses d'Abou-'l-H'asan: ses biens, ses femmes et ses filles tombèrent en leur pouvoir. « Certes, le monde est bien changeant ; les guerres sont

<sup>(1)</sup> TENESI (Ms., f. 61 verso; tr., p. 61) raconte cette expédition, mais il a négligé de parler de la précédente.

<sup>(2)</sup> Ce nom propre berbère est écrit de la même façon chez Tanesi, Ms., f. 64 verso; tr., p. 61.

<sup>(3)</sup> Le membre de phrase qui renferme ce mot a été omis par le copiste du Ms. de la Médersa, d'ET-Tenesi (l' 64 verso), ou tout ce passage est tiré presque mot pour mot de la Bighîa-t-er-Rowwad. On lit in Berb. (ed., 11, p. 175) (Tinghamrin, in tr., III, p. 431) et Tighzyren dans la tr. d El-Tenesi, p. 61, in fine.

pleines d'alternative; mais la puissance éternelle appartient au Dieu unique!» (Abou-'l-H'asan) ne dut le salut qu'à la vitesse de son cheval; il s'enfuit avec Wanzamar ben 'Arif du côté du pays des Sowaïd, tribu de ce dernier; de là, le sultan vaincu les emmena vers l'Ouest, à travers le désert (les hautes steppes) vers Sidjilmassa, se rapprochant ainsi de son (ancien) royaume du Maghrib. Le sultan Abou Tsâbit — qu'Allâh lui pardonne — revint vers sa capitale, couvert de lauriers à nuls autres pareils, ramenant un riche et incomparable butin. Il entra à Tlemcen au début de chawwâl de cette même année (décembre 1350)(4).

Il se montra généreux, respectueux de la religion et de la protection due aux alliés, plein du sentiment de l'honneur, en renvoyant au sultan (mérinide) Abou 'Inân, tout le h'arem de son père.

Or, il était arrivé que le premier jour ou le second de ce même mois (2 ou 3 décembre 1350), Moh'ammed ben 'Amar el-Djommi, venant de Tunis, traversa le pays des Maghrawa, qui l'assassinèrent traîtreusement à Màzoùna(2). C'était dépasser les bornes et déchirer le voile de la paix. Une pareille nouvelle alluma la colère des deux sultans (Abou Sa'îd et Abou Tsâbit) — qu'Allâh leur pardonne! — et le sultan Abou Tsâbit partit les combattre, à la tête de sa puissante tribu et de ses alliés, le lundi 1er moh'arram et premier jour de l'année 752 (28 février 1351). Il recruta des auxiliaires chez les Sowaïd et les Beni 'Âmir et s'avança contre les Maghrâwa. Ceux-ci ne cherchèrent point à livrer bataille et se retirèrent dans la forteresse d'Adjrou qui domine Ténès, et les Beni 'Abd el-Wad en entreprirent l'investissement; il dura un certain temps et donna lieu à de nombreux combats entre les deux partis en présence; les uns et les autres remportèrent des victoires et des défaites. Enfin, Abou Tsâbit (abandonna le siège pour) marcher vers l'Est et faire la conquête des pays situés au-delà de celui des Maghrawa; il subjuga les habitants et ses soldats en fouillèrent les moindres demeures; il soumit Brechk, Cherchel, Milyana, Médéa, puis descendit,

- P. ICA-

<sup>(1)</sup> Cpr. Berb., tr., III, p. 431; TENESI, Ms., f. 64 verso; tr., p. 61, 62.

<sup>(2)</sup> Le prétexte invoqué par Abou Tsabit pour déclarer la guerre aux Maghrawa aurait été, selon les Berb. (tr., 111, p. 432), que plusieurs individus de la famille maghrawienne des Beni Kemi (بنى كجي) se proposaient de venir à Tlemcen pour l'assassiner.

avec tous les Arabes de son armée, dans la Mitidja, arracha Alger à 'Abd Allâh, fils du sultan Abou-'l-H'asan, et à l'auxiliaire de ce dernier, 'Ali ben Sa'îd ben Adjâna, et les envoya ensuite par mer (en Maghrib); il permit également à Mas'oûd ben El-H'asan ben Abi-'t'-T'allag et El-H'asan ben Yoûsof El-Wartâdjini d'aller retrouver par terre le sultan Abou 'Inân. Il soumit encore les Tsa'âlaba, les Mallikich, les H'oçain; puis, laissant comme gouverneur d'Alger Sa'îd ben Moûsa ben 'Ali el-Ghozzi, il revint attaquer les Maghrawa dans le mois de rabic second et les assiégea pour la seconde fois. Il commença par renvoyer dans leurs steppes tous ses alliés arabes, puis il entreprit un étroit blocus (de la montagne dans laquelle s'étaient réfugiés ses ennemis).

Tandis que le siège durait toujours. Abou Tsâbit recut une lettre du sultan Abou 'Inân, lui annonçant la mort de son père Abou-'l-H'asan et intercédant auprès du roi de Tlemcen en faveur des Maghrawa assiégés. Abou Tsabit repoussa cette intervention et continua de bloquer (encore) plus étroitement les Maghrâwa et leurs troupeaux. Ceux-ci (hommes et bêtes) descendirent alors, comme un torrent, de la montagne (dans laquelle ils étaient cernés), vers le camp des Beni 'Abd el-Wâd. 'Ali ben er-Râchid ne s'arrêta pas à combattre l'ennemi, et n'ayant aucun espoir (dans la victoire)(1), (réussit), grâce à la vitesse de son cheval, (à gagner) Ténès, comptant y trouver le salut.

« Mais Allah ne seconde pas les ruses des traîtres! » Le sultan Abou Tsâbit — qu'Allâh lui pardonne — s'élança à sa poursuite. investit Ténès pendant un petit nombre de jours et y pénétra de vive force le 16 cha'ban (octobre 1351). 'Ali ben Râchid fut pris et jeté en prison; là, obsédé par l'énormité de sa faute, et \_P. 109le démon ayant conduit sa main, il s'égorgea d'un coup de son sabre.

« Nous devons chercher, en Allâh, un refuge contre les peines de la mort et contre les maux de ce monde et de l'autre! »(2)

<sup>(1)</sup> Le texte porte ici سفط في يعد, expression dont le sens a été établi dans une longue note de Quatremère, in Magrizi: Histoire des Sultans Mamlouks, tr., Paris 1845, t. I.

<sup>(2)</sup> Les détails qu'on vient de lire sur cette expédition du roi de Tlemcen contre les Maghràwa sont beaucoup plus complets que ceux fournis par Berb., éd., II, p. 175-176; tr., III, p. 431-433; TENESI, Ms., f 64 verso; tr., p. 62-63.

Avec la mort de 'Ali ben Râchid s'éteignit la dynastie des Beni Tsâbit ben Mandîl dans la région de Chélif.

Le sultan Abou Tsâbit — qu'Allâh lui accorde sa miséricorde — pardonna à tous les Maghrâwa, les incorpora à ses troupes, fit déployer les glorieux étendards (de son armée) et revint vers sa capitale, où il entra le mercredi 18 ramad'ân de cette même année (9 novembre 1351).

Mais la nouvelle (de l'issue de la campagne contre) les Maghrawa étant parvenue au sultan (mérinide) Abou Inan, il ressentit une vive colère d'avoir vu repousser son intercession en leur faveur, et la victoire remportée sur ses alliés (Maghrâwa) par les deux rois de Tlemcen, le poussa à marcher contre ceuxci; il leva donc des troupes jusque dans les régions les plus occidentales de son empire pour marcher contre Tlemcen. Les deux souverains de cette ville eurent alors connaissance des intentions d'Abou Inan (à leur égard). Abou Tsabit alla lever des troupes parmi les tribus d'Orient; il partit le mercredi 15 de dsoû-'l-qa'da (4 janvier 1352), campa sur les bords du Chélif et ouvrit le bureau des enrôlements dans (la ville) de Chélif: des recrues descendirent en foule de toutes les collines voisines. Il en emmena ainsi un premier convoi à Tlemcen, puis un second. Il se trouvait encore dans cette région (du Chélif) au commencement du mois de rabit Ier de l'an [7]53 (avril-mai 1352), quand il recut la soumission de la ville de Tedellis<sup>(1)</sup>, où commandait son client Diâbir el-Khorasâni. Comme il avait terminé ses levées de troupes, il apprit le départ pour l'Est du sultan Abou 'Inân; il fit abattre les tentes et se hâta de partir; il entra à Tlemcen le vendredi 3 du mois de rabi<sup>c</sup> second (20 mai 1352).

Abou Tsâbit, son frère (Abou Sa'td) et les grands personnages de la tribu des Beni 'Abd el-Wàd se réunirent pour donner leur avis et discuter (sur le meilleur parti à prendre). Ils tombèrent -r. 11 - d'accord pour décider que l'on s'avancerait jusqu'à Angâd<sup>(2)</sup>, à

<sup>(1)</sup> Cl. Idaisi, I, p. 90: Description de l'Afrique, III, p. 69-70. C'est la ville de Dellys aujourd'hui.

<sup>(2)</sup> C'était le nom d'une ville dont l'auteur de l'Histoire des Berhères (éd., 11, p. 177) dit : انكلامن بسيط وجدة «Angâd de la plaine d'Oudjda». C'est aussi le nom de la plaine qui s'étend d'El-'Oyoùn Sidi Melloùk à l'ouest, jusqu'à Oudjda à l'est et au sud du massif montagneux des Beni Iznàsen. Ali Bey l'appelle le désert d'Angad (Ct. Voyages, Paris 1814, t. 1, p. 323).

la rencontre du roi du Maghrib. Si Dieu l'avait voulu, ils n'eussent pas agi ainsi! mais la connaissance des secrets desseins d'Allah, envers ses créatures, se manifeste forcément (un jour)!

Le sultan Abou Tsâbit s'avança donc vers l'Ouest; (il quitta Tlemcen) dans la soirée du mercredi 22 rabî second (8 juin 1352). Dans la soirée du jeudi 1 di djoumâda I et (15 juin 1352), son frère, le saint roi Abou Sa'îd, le suivit, et leurs deux armées, ainsi que les Arabes des Beni 'Âmir, se réunirent sur les bords de l'oued Isli (1). Le sultan Abou 'Inân était établi dans le pays des Beni Mazghanân (2). Vers le milieu-du mercredi 8° jour du mois de djoumâda I et, le sultan Abou Tsâbit se décida à avancer; il rangea ses soldats qu'il disposa (en quatre parties), un centre, deux ailes et une avant-garde (3), et tomba à l'improviste sur les Beni Merîn au moment où ils étaient descendus à l'oued El-Qçab (4) et s'étaient dispersés pour vaquer à leurs besoins.

A peine le sultan mérinide était-il monté à cheval, que la poussière (soulevée) obscurcissant (le ciel) répandit les ténèbres; (on ne voyait plus que) les lances briller (comme) des étoiles, et les éclairs produits par les glaives, illuminant (la nuit)! Les troupes mérinides avaient déjà tourné le dos, ne doutant pas de la défaite, mais Abou 'Inân ne perdit pas l'espoir et revint à la charge; la lutte fut vive et l'acharnement excessif, (quand tout à coup) les Beni 'Âmir, selon leur habitude, firent défection (6)—qu'Allâh les maudisse! — Ils entraînèrent (avec eux) les escadrons 'abd el-wâdites, qui se trouvaient derrière leurs rangs et faisaient face à l'Occident: ce fut le signal d'une épouvantable déroute pour les Beni 'Abd el-Wâd. Les Beni Merîn chargèrent alors; le sultan Abou Sa'îd — qu'Allâh lui pardonne! — tomba de cheval et, pour ne pas être reconnu, il endossa des vêtements

<sup>(1)</sup> M. R. Basset fait venir le nom de cette rivière, ainsi que celui de l'oued Sli (affluent du Chèlif), du nom de l'ancêtre éponyme des Beni Isliten (Cf. Etude sur la Zenatia de l'Ouarsenis et du Maghreb central, p. 15, note 2).

<sup>(2)</sup> On retrouve dans ce nom propre celui de la tribu çanhâdjienne des Beni Mazghâna, dont Ibn Khaldoùn a parlè (Berb., tr., 11, p. 5-6).

<sup>(3)</sup> Cf. Prolégomènes, tr., t. xx, p. 78.

<sup>(4) «</sup> La rivière des roseaux », nom de rivière très répandu dans le Maghrib. Il y en a une de ce nom qui coule entre Çabra (Turenne) et Lalla-Maghnia; elle ne doit pas être confondue avec celle-ci, qui arrose la plaine des Angâd.

<sup>(5)</sup> On se souvient qu'ils avaient déjà trahi les Beni 'Abd el-Wad sous Ies murs d'Oran (voyez suprà).

- P. 171 — déchirés; il tenta de se dérober, espérant se sauver, si toutefois Dieu n'avait pas décidé qu'il goûterait la mort du martyr; il fut pris le samedi 11 de ce mois (26 juin 1352) et amené au roi du Maghrib, qui le fit mettre à mort — qu'Allàh lui accorde sa miséricorde! (1) — « C'est à Dieu que retourne toute chose! » (2)

Le sultan Abou Tsâbit rentra à Tlemcen avec ses vaillants contribules. Quand on y fut réuni, on discuta pendant une journée et l'on décida de se retirer à Alger. On partit donc pour Alger le mercredi 14 djoumâda I<sup>er</sup> (29 juin 1352). Arrivés sur les bords du Chélif, les Beni 'Abd el-Wâd trouvèrent le gouverneur qu'ils avaient laissé dans cette région, 'Ali ben Haroûn ben Tsâbit ben Mandîl, décidé, avec les Maghrâwa, à leur barrer le chemin; ils lui infligèrent une complète déroute et continuèrent leur route vers Alger.

Les Tsa'âlaba, Arabes de Mitîdja, poussés par le roi du Maghrib, et (retranchés) dans la montagne des Beni Abi Khalfl, leur résistèrent; le cheikh Wanzamar ben 'Arif, qui, avec des bandes d'Arabes, poursuivait les Beni 'Abd el-Wâd, dressa son camp à (l'endroit appelé) Abou Yàçân, dans le pays de 'Arîb(3). Le sultan Abou Tsâbit, avec les siens, marcha contre les Tsa'âlaba, s'empara de leur forteresse et leur infligea une cruelle défaite; puis il se tourna contre Wanzamar et ses troupes. Ceuxci abandonnèrent leurs bagages et s'enfuirent aussi vite que des autruches. Abou Tsâbit réunit les Maghrâwa et tous leurs alliés de l'Est, et revint vers l'Ouest attaquer l'ennemi mérinide. Le Le sultan Abou 'Inân envoya contre lui son ministre Fâris ben Maïmoun ben Wadrar avec un régiment de cavaliers mérinides, et lui-même le suivit à peu de distance, avec tous les soldats étrangers et les troupes de volontaires. Abou Tsâbit — qu'Allâh lui pardonne! — ne montra pas de faiblesse et ne chercha point à éloigner du combat ses valeureux compagnons; au contraire, il offrit le combat au ministre mérinide, à l'endroit appelé Ighil

<sup>(1)</sup> Pour tout le récit de cette bataille, on pourra encore consulter : Berb., éd., 11, p, 177 et 126; tr., 111, p. 431-135; IV, p. 293; TENESI, Ms., f 64 verso; tr., p. 64. Mais les détails fournis par l'auteur de la Bighîa-t-er-Roucicâd sont plus complets. D'après Berb., Abou Sa'id fut d'abord jeté en prison et ne fut mis à mort que dans la neuvième nuit de sa captivité.

<sup>(2)</sup> Cpr. Qoran, xt, p. 123.

<sup>(3)</sup> Tous les noms propres de lieux qui figurent ici à propos de l'expédition d'Abou Tsàbit, manquent dans l'Hist. des Berbères et dans le récit de Tenest.

Touisitin, sur les bords du Chélif, le samedi 21 de radjab (4 septembre 1352). De part et d'autre on se battit longtemps et avec un acharnement effrayant. Enfin, les Beni Merin eurent le dessous; mais Wanzamar ben 'Arif, s'élançant avec tous les Arabes contre les Beni 'Abd el-Wâd, les força à reculer et les mit en déroute. « Le pouvoir appartient à Allâh, le Très-Haut et Très-Grand; nul ne peut se soustraire à ses ordres, ni échapper à sa sentence! Qu'Il soit glorifié! »

Le sultan Abou Tsâbit continua sa route vers Alger, abandonné par (un grand nombre de ses) partisans et poursuivi par l'ennemi. Il marcha, entouré seulement d'une petite troupe de compagnons. Ils furent tous dépouillés (de ce qu'ils possédaient), pendant une nuit, sur les bords de l'oued Nassa<sup>(1)</sup>, dans le voisinage de Tedellis.

Le sultan Abou Tsâbit, demeuré seul avec son neveu, notre maître, le Commandeur des Musulmans, Abou H'ammou qu'Allah se soutienne! — et le vizir Yah'ia ben Dawoud, continua sa route vers l'Est; tous trois étaient mal vêtus et (se proposaient de traverser la rivière de Bougie). Or, le gouverneur de Bougie, l'émir Abou 'Abd Allâh Moh'ammed ben Abi Zakarya ben Abi Yah'îa Abi Bakr, le h'afçide<sup>(2)</sup>, avait embrassé le parti du sultan Abou Inân; par ordre de celui-ci, il fit rechercher les fugitifs et les découvrit à Lîzer<sup>(3)</sup>, où il les fit arrêter. Le sultan Abou Tsâbit et le ministre Yah'îa ben Dâwoùd furent enfermés à Bougie, puis expédiés à Wanzamâr ben 'Arîf, qui les envoya au sultan Abou Inân. Celui-ci donna l'ordre aux Beni Djarrâr de les mettre à mort, par représailles (personnelles) — qu'Allàh leur accorde miséricorde à tous deux! — Leur règne avait duré quatre ans et un mois. « La mort doit s'accomplir au moment où elle a été fixée (par Dieu); l'éternité appartient au Dieu unique!»

J'ai entendu raconter, de la bouche d'un témoin oculaire, —P. 177 l'entretien qui eut lieu entre les sultans Abou Tsâbit et Abou

<sup>(1)</sup> Il s'agit sans doute de la même rivière qui est appelée والاي النساء par Ibn el-Atsir (éd. Tornberg, t. xı, p. 163) et placée dans les environs de Constantine. On n'en trouve pas de traces chez les géographes du Maghrib. (Voyez encore trad. d'Ibn el-Atsir, in Rec. afr., n° 241-242, p. 129, et note 1.)

<sup>(2)</sup> Voyez Berb., tr., III, p. 46.

<sup>(3)</sup> C'est la leçon لير qui figure déjà plus haut.

'Inân. Ce dernier, s'adressant au roi de Tlemcen, lui dit : « C'est grâce à notre bravoure que nous avons vaincus ». — « La chance (seule) vous a donné sur nous la victoire! » (1), lui répondit Abou Tsâbit.

Ces paroles sont une preuve du courage de l'homme, de son énergie, de la hauteur de son esprit, de son habileté à la réplique — qu'Allâh lui pardonne et lui soit miséricordieux!

Ces événements marquèrent la fin de l'empire 'abd el-wâdite. Le ciel se fendit, pour ce gouvernement, et les étoiles se voilèrent. Les Beni Merîn étendirent leur autorité sur tout le pays.

« La fin de toute chose est fixée (à l'avance)! Allâh nous a donné la faculté de nous soumettre à ses décrets, de patienter dans l'adversité et les épreuves qu'il nous envoie. Il nous traite avec une génèrosité qui éclipse toutes les autres, et dont il dispose quand il veut et comme il lui plaît. Il n'y a pas d'autre divinité que Lui, qu'Il soit glorifié! »

<sup>(1)</sup> Tenesi (Ms., 1. 64 verso) rapporte le dialogue suivant : فقال له کیف رایت ابطال بنی مرین فقال له الامیر ابو ثابت والله مسا اعانکم الا السعد واما الرجلة فقد غلبناکم فیها

<sup>— «</sup> Certes, lui répondit Abou Tsabit, c'est la chance qui a été votre seul auxiliaire; quant au courage, nous l'avons montré autrefois pour vous vaincre !» (Voyez aussi tr., p. 65). Selon Tenesi, le meurtre d'Abou Tsabit eut lieu le 13 ramad'an (24 octobre 1352). Ibn Khaldoùn (Berh., tr., 111, p. 47, 435-436; Iv, p. 295) ne dit pas que ce furent les Beni Djarrar qui furent chargés de l'exécution d'Abou Tsabit; selon lui, elle eut lieu à Médéa.

## INDEX I

#### DES NOMS DE PERSONNES ET DE TRIBUS

# $\mathbf{A} \text{ et } \mathbf{A} = \mathbf{I} \text{ et } \mathbf{A}$

```
El-'Abbas b. el-Walid, 202.
Abou-'l-'Abbàs el-A'radj, 35.
               le mérinide, vi.
               es-Saffàh', 202.
               b. 'Ali-'s-Sabti-'l-Qant'ari, 33.
               b. H'arb el-Mastli, 89.
               b. el-Moùq, 89.
               b. Yarboù', 94.
'Abd Allah el-Kamil, vii.
            el-Mardj (Sidi), 70.
            b. 'Abd el-H'aqq et-Tilimsani, 87.
            (Abou Moh'ammed) b. 'Abd el-Wah'id el-Madjaçi el-Bakkaı (nº 19),
              42, 43, 63 (Cf. MAQQARI, Caire, III, 123).
            (Abou Moh'ammed) b. Ah'med b. Tifradjin, 194.
            b. 'Ali-'l-Warchani, xv.,
            b. Abou-'l-H'asan, 209.
            (Abou Moh'ammed) b. Moh'ammed b. Ah'med (nº 68), 73.
            (Abou Moh'ammed) b. Moh'ammed b. T'ofail, 35.
            b. Moslim b. Qotalba, 119.
            b. Ya'qoùb el-Mançoùr, 138.
            (el-'Amri) b. (Abou-Ya'qoùb) Yoùsof b. Ya'qoùb b. 'Abd el-H'aqq, 160
Abou 'Abd Allah, le chilte, 11.
                   el-'Aïli, voyez s. v. Moh'ammed b. Ibràhim.
                  ech-Choùdsi-'l-Ichbili, voyez s. v. El-H'alwi.
                   ed-Daqqaq, 80.
                   el-Malili, 63.
                   el-Maggari el-Mostàwi (nº 55), 68.
                   er-Ràzi, 36.
                   er-Rondi, 91.
                   et'-T'andjâli, 94.
                   et-Todjibi, 33, 35, 37.
                  b. 'Abd el-H'aqq, 32, 35, 37, 38.
                  b. 'Abd er-Rah'man et-Todjibi, 38, 60.
                   b. 'Abd er-Razzaq, 63.
                   b. el-Balad (nº 57), 69.
                   b. Dawoud, 82.
```

```
Abou 'Abd Allah b. Abi Djom'a et-Talalisi, 22.
                b. Ali b. Marowan, 34.
                 b. Cigal, 42.
                b. el-Fakhkhar el-Yabdi, 94.
                b. el-H'akim, 49.
                b. H'oûtiya, 183.
                 b. el-Lah'h'àm, voyez s. v. Moh'ammed b. Ah'med b. Moh'am
                   med el-Lakhmi.
                b. Madoùrà, 180.
'Abd el-'Aziz, le mérinide, vi.
'Abd el-H'aqq (Abou Mohammed) b. el-Kharràt', 41.
                                  b. Ma'àd, 132, 133.
              b. 'Otsman b. Moh'ammed b. 'Abd el-H'aqq, 190.
              (Abou Moh'ammed) b. Solaiman el-Ya'lari, 58.
                                  b. Yasın b. 'Ali-'l-Milti-'l-Mosnawi (n. 95), 88.
'Abd el-Malik, l'omalyade, 98.
              el-Mod'affar b. el-Mauçoùr, 109...
'Abd el-Masih' b. 'Amr, 128.
'Abd el-Mohyman (Abou Moh'ammed) el-H'ad'rami, 62, 94 (Cf. MAQQARI, Caire,
  III, 127, 240 et suiv.).
'Abd el-Moùmin b. 'Ali, 114, 115, 132, 133, 137, 193, 197, 203.
'Abdoùn (Abou Moh'ammed) b. Moh'ammed el-H'abbàk (nº $3), 79, 149.
'Abd el-Qàdir (l'émir Abdelkader), 197.
             (Abou-'l-Mokarim) b. 'Abd Allah b. Abi Djallal el-Mochrafi-'l-
               Ghårisi, xv.
             b. Mohanna-'l-Maghribi, 55.
'Abd er-Rah'im b. Moh'ammed b. Abi Zaï l Abd er-Rah'man (nº 11), 40.
'Abd er-Rah'man III, l'omaïyade d'Espagne, 108.
                 el-'Otqi, 135.
                 b. 'Abd Allah es-Sohaili, 117, 119.
                 b. el-Ach'ats, 126.
                 b. H'abib, 99.
                 (Abou Zaid) b. Ibráhim b. 'Abd Alláh (nº $5), 76.
                 Ibn Khaldoùn, 1, 1v.
                 b. Mo'awiya ed-Dâkhil, 202.
                 b. Moh'ammed, 89.
                 b. Mohammed b. 'Abd Allah, 106, 107.
                 (Abou ZaId) b. Moh'ammed b. 'Abd Allah b. el-Imam (nº 99),
                   72, 90 (Cf. MAQQARI, Caire, III, 116.
                 b. Moh'ammed b. el-Mallah', 149.
                 (Abou Zaid) b. Yah'ia, 3, 5.
                              b. Yakhlaftan b. Ah'med el-Fazzázi, 35.
                              b. Ya'qoùb b. 'Ali (nº 61), 70.
Abou 'Abd er-Rah'man b. Abou-'l-H'asan, 189.
'Abd es-Salàm et-Toùnsi (Abou Moh'ammed) (nº 89), 31, 32, 61, 79, 80.
'Abd el-Wahab b. 'Ali b. Naçr b. Ah'med b. H'osain b. Haroùn b. Malik, 61.
'Abd el-Wah'id (Abou Moh'ammed) (nº 56), 68.
                                    b. 'Abd el-H'aqq, 151.
               (er-Rachid) b. Idris el-Mamoùn b. Ya'qoùb el-Mançoùr, 150.
               b. Moh'ammed el-Lah'yani, 182.
                               ez-Zawwaq, 200.
               b. Yoùsof b. 'Abd el-Moumin, 115, 116, 138.
'Abid el-Wàdi b. Chadjih' b. Wàsin, 124.
'Achacha, 123.
El-'Adil b. Ya'qoùb el-Mançoùr, 116.
'Adi b. Yoùsof, 205.
```

```
'Adjisa b. Doûnas, 113.
El-Aghlab b. Sålim, 99.
Benou-'l-Ah'mar, de Grenade, 185.
Ah'med (Abou-'l-'Abbas) el-'Azfi, 37.
        (Abou 'Abd Allah) el-Khaoùlani, 32.
        el Michdali (nº 102), 92.
        (Abou-'l'-Abbàs) el Mochawwich, 91.
                          er-Rafà'i, 67.
                          b. Ah'med b. 'Ali (nº 81), 76, 201.
                          b. 'Ali b. Ah'med el-Qaïsi (nº 80), 75.
                          b. el-Banna, 72.
        b. Abou Dabboùs, 193, 194.
        b. el-H'asan b. Sa'id, 201.
         (Abou-'l-'Abbas) b. Ibrahim b. 'Ali el-Khaiyat (n. 50), 67.
                          b. Imran el-Yanywi, 94 (Cf. MAQQARI, Caire,111,131-32).
                          b. el-Mançoùr Cah'ib eç-Calât el-Khazradji (nº 41), 64.
                          b. Moh'ammed el-H'accar, 48.
                                          b. Ah'med b. 'Ali b. Abou 'Amr et-
                                            Tamimi (nº 106), 93.
                                          b. Moh'ammed b. Abou Bakr b. Mar-
                                            zoùq (n° 38), 62, 63.
         (Abou-'l-'Ich) b. Qannoùn, 107.
         (Abou-'l-'Abbàs) b. Yah'la b. 'Abd Allah b. 'Abd el-'Aztz (nº 84), 76.
Abou-1-'Aïna, 131, 132.
Beni 'Alannas, 70.
'Ali (Abou-'l-H'asan) el-Mas'oùdi, 118, 119.
                     el-Maqqari (n° 70), 73.
    b. 'Abd Allah, 130.
                  ben el-Mallah, 177.
                  b. Moh'ammed, 172.
    (Abou-'l-H'asan) b. 'Abd en-Noùr (nº 76), 74.
                     b. (Abou-'l-Qàsim) 'Abd er-Rah'man b. Abou Qannoùn (nº 2),
                       32, 33.
                     b. Ah'med (Ibn Fah'h'àm) (nº 59), 69.
                     b. Abou 'Amr et-Tamimi, 93.
  - Ibn Ghànya, 59.

    b. H'ammoùd, 203.

    b. Haroûn b. Tsâbit b. Mandil, 212.

 b. Hirzihim, 80.

    (Abou-'l-H'asan) b. 'Isa b. 'Imran b. Dafal el-Wardamichi (nº 3), 32, 33.
                     b. el-Ladjjàm, 150.
                     b. Mançoùr b. Moh'ammed (nº 45), 66.
    b. Måndil, 195, 196.
    (Abou-'l-H'asan) b. Marowan, 166.
                     b. Moh'ammed b. 'Abd Allah el-Kotami (nº 13), 41.
                                    b. el-H'ammàl (n° 52), 68.
    b. Moh'ammed b. Idris, 104.
                    b. So'oùd, 200.
                    b. Tàroùmit, 72.
                    b. Zàghou (nº 73), 74.

    b. Abou Moh'ammed b. Marowan, 150.

 b. Naçr, 49, 50.

    b. en-Nadjártya (nº 77), 75.

- b. 'Omar b. Idris, 104, 105.

    b. el-Qabàlli, 207.
```

```
'Ali b. Rachid, 195, 196, 206, 207, 209, 210.
 - b. Sa'ld b. Adjana, 209.

 b. Sakra, 42.

 - b. So'oùd, 205.
 - b. Abou T'alib, vII, 201.
 - b. Yah'ia b. Sa'id b. Mas'oùd b. Sohl el-Ançari (nº 4), 33.

    b. Yoûsof, l'almoravide, 114.

Abou 'Ali-'ç-Çadafi, 9, 32, 34, 60.
      — -'ch-Chaloùbin, 37.
      - (Naçr ed-din) b. Ah'med el-Michdali, 91, 91.
       - b. el-H'asan b. el-H'adjjådj, 34.
       - b. H'osaîn el-Badjaî, 94.
       - b. Abou Sa'id, le mérinide, 188.
Ibn 'Allan, 173.
Almohades, XII, 114 et suiv., 139, 143, 144, 150, 152, 185.
Almoravides, 62, 113, 139, 140.
El-Amin, l'abbasside, 202.
Beni 'Amir (arabes), 155, 208, 211.
Abou 'Amir b. Yaghmorasan, 157.
'Amr (Abou-'l-H'akim) b. 'Abd Allah b. Abou 'Amir, 109.
  - b. el-'Aci, 9, 10, 96.

 b. H'afc Qobaïca, 99.

  b. Qaïs, 121.
'Amroùch b. Madjn, 149.
Angad, 125.
Arabes, VII, 26, 133, 152, 156, 170, 194, 209, 213.
'Arib, 212.
```

**B** = ∪

El-Bàdji, 135. El-Baha bent Dahman, 122. Bakr (tribu de), 51. Abou Bakr el-Ghàfiqi, 88. - el-Loqtani, 58. b. 'Λçίοùr, 58. - b. el-'Arbi, 60, 89. - b. Djahoùr, 88. - b. Khalf el-Morraq, 48. - b. Mahraz, 88. - b. Razq, 89. - b. T'alh'a, 37. Baqiya b. Makhlad, 9. Barakat b. H'occoùn b. el-Bawwaq, 207. Abou-'l-Barakat el-Baroùni, 91. Bargès, 1. Bat't'ywa, 123. Beaumier, 1v. El-Bekri (Abou 'Obaïd), 9, 28, 119, 120, 121. Berbères, 5, 10, 11, 26, 117, 123. Berber b. Kana'an b. Cham, 118.

Beni 'At'iya, 155. El-'At't'af, 204, 205, 206. Berber b. Moçràïm, 118, 120, 121.

b. Nafsan b. Abraham, 118.

b. Salàhim, 118.

b. Tamla b. Màzigh b. Kana'an b. Sem, 118.

b. Fàris b. 'Omar b. 'Amlàq b. Laoùd b. Aram b. Sem, 118.

Berrya, 196.

Berr b. Qais 'Ilan b. Mod'ar b. Nizar b. Ma'd b. 'Adnan, 121-123, 126.

Bichr b. Çafawan, 98, 99.

Abou-'l-Bihâr b. Zîri-'ç-Canhàdji, 111.

Bilál, l'abyssin, serviteur d'Abou Median, 82.

El-Bokhari, 36, 58, 60.

Bologgin b. Ziri b. Manad eç-Canhadji, 108.

Bot'àlisa, 123.

Bot't'iwva, 123.

Braber (Les), 11.

Brosselard, 1.

Bugeaud, 197.

# $\mathbf{C}$ by $\mathbf{C} = \mathbf{C}$

Çafawan b. Bichr el-Kalbi, 98.

Ibn Cah'ib eç-Calat, 64.

Cakhr, 130.

Calih' (Abou Moh'ammed), 82.

Çanhàdja, 121.

Beni Chatban, 156.

Cham, 120.

Charih' (Abou-'l-H'asan), 32, 41, 89.

Charik, 129, 130.

Ibn ech-Chât', 92.

Cho'ib b. el-H'osain (Sidi Bou Median), x, xt, 15, 18, 23, 32, 47, 58, 67, 80, 153  $(n^{\bullet} 90).$ 

Coptes, 117, 118.

Coût en-Nîsa, mère de Yaghmoràsan, 151.

### ض et ت عن et ض

Dabbàb (arabes), 150.

Ed'-D'ahbi Abou Dja'far, 87.

Ed'-D'ah'h'àk b. Qaïs, 202.

Ibn Dahhàn, 86, 87.

Beni Daloùl, 135.

Dar' (vulg. Dra'), 98.

Ed-Daragot'ni, 8, 9.

David (le roi), 119.

Dawoùd b. 'Ali b. Madjn, 182.

b. Yazid b. H'àtim, 99.

Ed-Dawoùdi (Abou Dja'far) (nº 91), 83.

Dinar Abou-'l-Mohadjir, 97.

Djábir el-Khorasáni, 210.

Djåbir (Abou-'l-Hasau) b. Moh'ammed, 58.

— b. Yoùsof b. Moh'ammed b. Oudjdån, 138, 141, 142, 143.

Dja'far b. Kilåb, 52.

Abou Dja'far b. Cha'ban, 59.

— b. Mada, 59.

Djaouhar, le général fatimite, 107, 108.

Bou Djema' (Sidi), 21.

Doùnàs b. H'amàma b. el-Mo'izz, 112.

Dyålem (arabes), 170, 204, 205, 206.

Dzåfir, 185.

Dzåfir el-H'addåd, 55.

# ب = F

El-Fad'l b. Roùh' b. H'atim, 100.
Abou-'l-Fad'l b. Abou-'l-H'asan, 203.
Ibn Abi-'l-Faiyad, 125.
Faradj Cha'our, 176.
— b. 'Abd Allah, 176.
Fàris (Abou 'luan), 25. 63.
— b. Malmoùn b. Wadrar, 212.
Fat'ima-t-ez-Zohra, 10.
Fibr, 97.
El-Fotoùh' ben Doùnas b. H'amama ben el-Mo'izz, 112, 113.
Francs (Les), 119.

# غ ou ئ ou ق G ET Gh

El-Ghad'bàn, 126, 127.
Ghàlib, l'affranchi d'El-H'akam, 108, 109.
Ghànim b. Moh'ammed er-Ràchidi, 159, 166.
Benou Ghànya, 29, 141.
Ibn el-Gharib, 43.
Ibn Ghazaloùn (n. 92), 83.
Beni Ghazzàr, 134.
Ghozz (Les), 148.
Ghyàtsa (Les), 123.
Goliath, 119.
Beni Gommi, 140.
Goznàlya (ou Djoznàlya), 123.

# H ET H' = 5 et ~

H'abib b. 'Abd er-Rah'man, 99. H'achem (Les), 164, 172. Hachim, vii. El-H'adjjadj, 98, 127. H'adjjadj b. Yoùsof, 34. Abou-'l-H'adjjadj b. 'Abd eç-Çamad, 35. b. Mord'a, 87. Abou H'afc, 161. El-H'akam el-Mostançir b. 'Abd er-Rab'man en-Nacir, 108, 109. El-H'akam b. Hicham, 202. El-H'alwi (nº 93), 83 et suiv. H'amama b. el-Mo'izz b. 'At'iya, 112. H'amiyan (Les), 155. H'amza b. 'Omar b. Abou-'l-Laïl, 182, 183. Hand'ala b. Cafawan, 99. Haroùn er-Rachid, 100, 101, 131, 202. Hartsama b. A'yan, 100. El-H'asan, fils de 'Ali, 10. H'asan (Abou 'Ali)-'t-Todjibi, 33. El-H'asan (Abou 'Ali) b. 'Abd Allah b. el-Kharraz, 34, 41. H'asan b. 'Abd Allah b. H'asan, 34, 41. El-H'asan b. Djabir b. Yoùsof, 144. b. H'aïyoùn el-Goùmi, 140, 141. (Abou 'Ali) b. el-Kharraz, 58. H'asan (Abou 'Ali) b. Moh'ammed el-H'osaIni, 180. El-H'asan b. Moh'ammed b. el-Qasim b. Idris, 105. H'asan b. No'man, 98. El-H'asan b. Qannoùn, 107, 108, 109, 134. b. Yoùsof el-Wartadjini, 209. H'asan (Abou 'Ali-'r-Rih'àla) b. Abou Ya'qoùb Yoùsof b. Yalı'la el-H'osa'ini-'s-Sabti (nº 103), 92 (Cf. MAQQARI, III, 121). Abou-'l-Il'asan ec-Caghir, 68, 88. el-Miyoùrqi, 27, 86. le mérinide, VII, XIII, 71, 92, 187, 188, 189, 190, 191, 192 et suiv., 205-209. b. Ciqal (nº 17), 42. b. Abou H'afç b. 'Abd el-Monmin, 29. b. Moh'ammed b. Khaïyar, 32. b. Abou Qannoùn, 58. Haskoùra (Les), 125. H'atim et'-T'aï, 24. Hichâm er-Rad'i, l'omaïyade d'Espagne, 202. b. 'Abd el-Malik, 202. el-Mowalyad b. el-H'akam el-Mostançir, 109, 111. Hilal, le catalan, 176, 179, 183, 185. Beni H'imyar, 118. H'imvar b. Saba, 121. H'omali b. Chabl el-Kotami, 166. H'oçain (les arabes), 201, 205, 206, 209. El-H'osain, fils de 'Ali, 10. Abou-'l-H'osain b. 'Abd er-Rah'man er-Raffa, 88. Howwara (Les), 121, 150, 195.

# ي et إ

Ibrâhîm (Abou Ish'âq) el-Qàri, 63.

- et-Tilimsàni (nº 26), 49.

– b. 'Abd el-'Aziz b. Alı'med el-Howwâii, 89.

```
Ibrahim b. 'Abd el-Malik el-Koùmi, 203.
         b. 'Abd er-Rah'man ech-Chahid, 184.
          b. el-Aghlab, 101, 103.
         (Abou Ish'àq) b. 'Ali-'l-Khaïyàt (nº 51), 67.
                        b. 'Ali b. el-Ladjjåm (n° 54), 68.
                           - b. Yah'ia (nº 72), 73, 150.
         b. Abou Bakr el-Adjisi, 48.
         b. Isma'il b. 'llan eç-Canhadji, 141.
         b. Moh'ammed b. Mallah', 177.
                         b. Moh'ammed b. Mimoûn, 172.
                         b. el-Qâsim b. Idris, 106.
         b. Tachfin, 114.
         b. el-Walid, 202.
         b. Yah'ia b. 'Abd el-Wah'id, 156.
         b. Yakhlaf b. 'Abd es-Salàm et-Tenesi, 62.
         b. Yousof b. Moh'ammed b. Dahhan el-Aousi, 83.
Abou-'l-'Ich b. 'Abd er-Rah'im el-Khazradji, 89.
Beni Idjfech, 59.
Idris, l'ainé, viii, 37, 100, 101, 102, 111.
  - le jeune, 101, 102, 103, 111.
  -- el-Mâmoùn, l'almohade, 116, 139, 142, 143.
Ifricos b. Salfi, 121.
Beni Ifrin, 112, 113, 123.
Ifrigoch b. Qais, 118, 119.
'Imran (Abou Mousa) el-Michdali (nº 101), 91 (Cl. Maggari, III, 120).
  - et-Tallidi, 58.
       b. Moùsa el-Djanoùni, 206.
                b. Djarrår, 197.
Abou 'Imran ez-Zarhaini, 63.
        - b. Abi Tallid, 32.
Imro-'l-Qais b. H'odjr, 19.
Beni Imsåra, 123.
Abou 'Inan b. Abou-'l-H'asan, 93, 193, 194, 197, 203, 201, 206, 208, 209, 210, 211,
  212, 213.
'Isa (Abou Mahdi) b. 'Abd el-'Aztz, 150.
                   b. H'ammâd b. Moh'ammed el-Aourabi (nº 5), 34.
 - (Abou-'l-'Ich) b. Idris), 28, 104.
  - (Abou Moùsa) b. 'Imran b. Dafal (nº 6), 34, 35, 59.
 - b. Mazroù el-Yatakchi, 186.
 - b. Moh'ammed b. 'Abd Allah b. el-Imam (nº 100), 72, 90 (Cf. MAQQARI, III,
       116).
     (Abou Mahdi) b. Moùsa et-Tidjàni-z-Zandadji, xv.
 - b. Solaimán b. Mançoùr, 206.

    b. Yoûsof b. Abou Bakr eg-Canhâdji (nº 7), 35.

Ish'àq b. 'Ali b. Yoùsof, 114.
Abou Ish'aq et'-T'aiyar (nº 13), 42.
            b. Abou Yah'ia, 91.
             b. Yakhlaf b. 'Abd es-Salam et-Tenesi (nº 35), 60.
Isma'il b. Abd Allah, 98.
        (Abou-'t-T'ahir) b. Ibrahim et-Toûnsi (nº 93), 89.
'Itab b. Osaid, 130.
'Iyas, 130.
Beni Iznasan, 151, 210.
Job, 82.
Jonas, 82.
```

#### K = 3

Kahina (La), 98. Beni Kana'an (Cananéens), 118. Kanza, 102. Karnaya, 123. Kechchana, 123. lbn Khafadja, 25. Khalf Allah (Abou Moh'ammed), 62. Khâlid b. el-Walid, 127, 128. El-Khansa, 130. Abou-'l-Khat't'ab, le kharedjite, 99. b. el-Djamil, 32, 34. Beni Khazar, 110 et suiv. Khazar b. H'afç b. Coùlat b. Wanzamar ben Maghraw, 110. b. Moh'ammed b. Khazar, 110, 111. El-Khid'r, 27. Khindif (tribu de), 52. Kinda (tribu de), v. Kolaĭb (tribu de), 51, 52. Koltsoùm b. el-'Açim, 99. b. 'Iyad, 99. Kosalla b. Balzam, 98, 125. Kotàma (Les), 11, 121. Koumiya, 203. Krichtal b. Moh'anımed b. Râchid, xv.

### $\mathbf{L} = \mathbf{J}$

Lamaiya (Les), 123.
Lamdiya (Les), 161.
Lamt'a (Les), 121.
Lamtoùna (Les), 28.
Lisan ed-din ibn el-Khat'ib, x, 94.
Lowata (Les), 121

# M = 7

Muççàla b. H'abboùs-ç-Çanhàdji, 105.

Maççoùdja (Les), 125.

Maçmoùda (Les), 98.

Madghts el-Abtar b. Berr b. Qaïs, 123.

Madioùna (Les), 123.

Madjàça (Les), 123.

Madjich (Les), 123.

Maghràwa (Les), 123.

Maghràwa (Les), 110, 113, 123, 151, 156, 157, 161, 169, 172, 173, 181, 195, 196, 204, 205, 208, 209, 210, 212.

Mahdi b. Tàdjràrt, 176

Maïsoùr el-Fata, 107.

```
Malik, 86, 91.
      b. Morah'h'al, 118.
Mallikich (Les), 123, 151, 173, 209.
Malzoùza (Les), 123.
El-Mâmoùn, l'abbasside, 129, 130, 202.
Ma'n, 131.
El-Mançoùr, l'almohade; voyez s. v. Ya'qoûb.
             Abou Dja'far, l'abasside, 99.
Mançoùr (Abou 'Ali) b. 'Abd Allâh ez-Zowâwi (nº 108), 94.
El-Mançoùr b. Abou 'Amir, 134.
Mançoùr (Abou 'Ali) b. Moh'ammed b, el-Mançoùr b. 'Ali b. Hadiya (nº 44), 66.
Mandil (Abou-'l-Mokarim) b. el-Mo'allim, 159, 166, 172, 180.
Ma'qil (les arabes), 155.
Marazga (B. Marzoùg), 61.
Marowan b. Moh'ammed b. 'Ali b. Marowan b. Djabal (nº 14), 41.
El-Marwazi, 9.
Marzoùq, 62.
Mas'oùd (Abou Sarh'an) b. Abou 'Amir, 171, 175, 176.
        b. el-H'asan b. Abou-'t-T'allag, 209.
Mat'mat'a (Les), 123.
Beni Mazghanan, 211.
Mazigh bent Madidal b. Madidoùl, 121, 122,
Beni Merin, 123, 125, 133, 137, 152, 155, 156, 191, 211, 214.
Miknasa (Les), 123.
Mimoùn b. Djobbàra b. Khalfoùn el-Kotàmi (nº 94), 87.
El-Moalyad, l'abbasside, 202.
Mo'annaçir b. el-Mo'izz el-Maghrawi, 113.
Mo'arrif b. el-Fotoùh' et-Tidjani, 166.
Mo'awiya, l'omayyade, 129, 130.
Beni Mod'ar, 118.
El-Moghaira b. el-Walid b. Mo'awiya, 202.
Moh'ammed (Abou 'Abd Allah) ed-Doukkali, 150.
            (en-Nàcir), l'almohade, 36, 42, 59, 60, 115.
            (el-H'adjj Abou 'Abd Allah) el-Macmoudi, (nº 65), 71.
            el-Qod'aï, 118.
            es-Sa'id, le mérinide, vi.
            (Abou Dja'far) et'-T'abari, 118, 119, 121.
            b. 'Abd Allah b. Dawoud b. Khat't'ab (nº 96), 88, 149.
                           b. el-Imam, 90.
                           b. Moh'ammed, 109, 110, 111.
            b. 'Abd el-'Aziz, 166, 172.
            b. 'Abd el-Berr, 27.
            b. 'Abd el-H'aqq b. Solaiman el-Ya'fari (nº 29), 57, 58.
            b. 'Abd en-Nour (nº 75), 74, (Cl. MAQQARI, III, 125).
            b. 'Abd el-Qawi, 160.
            b. 'Abd er-Rah'man (nº 63), 70.
            b. (Abi Zaid) 'Abd er-Rah'man b. Moh'ammed b. Abou-'l-'Ich el-
               Khazradji (nº 10), 38.

 b. 'Abd el-Wah'id b. Ibrahim el-Ghafiqi, 37.

            b. el-Acha'ts, 99.
            (Abou 'Abd Allah) b. Ah'med ech-Charif el-H'asani (nº 67), 72, 94.
                                           b. 'Ali b. Abou 'Amr et-Tamimi (nº
                                             105), 63, 93 (Cf. MAQQARI, III, 125).
                                           b. Abou 'Amr, 172.
            b. Ah'med b. Isma'il b. 'Ali el-Omowi, 82.
```

```
Moh'ammed b. Ah'med b. Marzoùq, 27.
                         b. Moh'ammed el-Lakhıni (nº 8), 35.
                                          el-Maqqari (nº 69), 73.
                                          b. Moh'ammed b. Abou Bakr b. Marzoûq
                                             (n^{\circ} 39), 63.
             b. 'Ali b. 'Abd en-Nour, 75.
                     b. el-'Azfi, 207.
                     b. Marowan b. Djabal el-Hamdani (nº 30), 59.
                     b. Moh'ammed b. el-H'ammal (nº 53), 68.
            b. 'Amar el-Djommi, 208.
             b. 'Amir el-Oùlhàsi, 159.
             b. el-Banna (n° 87), 77 et suiv.
             b. eç-Çâlih', b. el-H'ammâl (nº 49), 67.
             b. Djaddår, 149.
             b. Hadiya, 172.
             b. el-H'adjj el-Balqiqi, 94 (Cl. MAQQARI, III, 244-253).
             b. Ibrahim el-Aili (nº 66), 11, 71, 72, 86 (MAQQARI, III, 129-130).
                         el-Ghassàni (nº 9), 37.
             b. Idris, 104.
             b. 'Isa (no 28, 46), 57, 66.
                    b. Moûsa et-Tidjani, xv.
             Ibn Khaldoùn, v, 185.
             b. Khazar, 111.
             b. el-Ladjjam, 62.
             b. Maïmoùn b. el-Mallah', 172.
            (Abou 'Abd Allah) b. el-Mançour b. 'Ali b. Hadiya el-Qoraichi (nº 43), 63, 65, 180 (Cf. la variante Qurchi, ap. Maqqari, 111, 125).
                                 b. Marowan, 159.
                                               Chaloùbàni, 59.
             b. Maskin el H'akimi, 183.
             b. el-Mo'allim, 149.
             b. Modjabbar el-Howwari, 58.
             b. Moh'ammed b. 'Abd Allah el-Kotami (nº 12), 40, 41.
                             b. Abou Bakr b. Marzoùq (n. 37), 61.
                             b. Ah'med (Ibn Mariam), xII.
                                         b. 'Ali (nº 82), 76.
                                                 b. 'Amr et-Tamimi (nº 107), 93.
                             b. Maimoûn, 172.
                             b. Abou-'s-Saddad, 88.
                             b. Salyd en-Nas, 183, 185, 186.
             Moqatil b. H'akim el-'Akki, 101.
             'Omar b. Khamis (nº 27), 13, 49-57, 159.
             el-Qasim, 108.
             Qat'owal (nº 64), 71.
             er-Raqqàm el-Haskoùri, 166.
             (Abou Zalyan) b. Abou Sa'id b. Yaghmorasan, 165 et suiv.
             So'oùd, 159, 166, 172, 180.
             b. T'alib b. Mohalhal, 183.
             b. Toùmart, 9, 64, 65, 114, 115, 126.
             b. Tsábit, vII.
             b. Yah'ta-'l-Bàhtli, 94.
             b. Yah'ia b. 'Abd Allah b. el-'Abbas eç-Couli, 118, 119.
                       b. el-Fakhkhar (n. 53), 69 (Cl. MAQQARI, III, 126).
             b. Yakhlaf b. 'Abd es-Salam et-Tenesi (nº 36), 61.
```

```
Moh'ammed b. Yakhlaftan b. Ah'med b. Yanfalit el-Fazzâzi (nº 31), 59.
             b. Ya'la b. Moh'ammed b. Khazar, 111.
             b. Yazid, 98.
             Yousof, petit-fils de Yaghmoràsan, 174, 175, 176. 180, 181.
             (Abou Bakr) b. Yousof b. Mofarradj (nº 97), 38, 89.
             b. Yoùsof el Qaisi, 17.
                        b. 'Inan b. Faris, 203.
                        ibn Nacr, 35.
             b. Abou Yoùsof ez-Zowawi, 91.
             b. Zadjdán b. Nidougsan b. T'a 'Alláh, 135, 149.
             b. Abou Zaid b. Bordjan, 35.
             b. Zaīyan, 154.
             b. Abou Zakarya b. Abou Yah'ia Abou Bakr, 213.
             b. Zawwaq, 172.
Abou Moh'ammed, petit-fils d'Ibn 'Abd el-Berr, 34.
                    el-Lakhmi, 34.
                    b. Ghalib, 149.
                    b. H'oùt' Allah, 38.
                    b. Marowan, 150.
Moïse, 27.
El-Mo'izz b. Ziri b. 'At'iya, 112.
El-Mokhad'd'ab b. Askar, 132.
El-Mondstr el-Ifriqi, 27.
Ibn Mondir, 89.
Ibn el-Mondsir, 33.
Mortd, 131.
Morsina, 123.
Mosamih', 170, 172, 173, 183.
Moslama b. 'Abd el-Malik, 202.
          b. Mokhallid, 97.
Moslim, 8.
El-Mosta'in, l'abbasside, 202.
El-Mostançir, l'almohade, 36, 42.
               le h'afçide, 93.
Beni Mot'ahhar, 134, 144, 148.
Abou-'l-Mot'arrif b. 'Omalra, 88.
El-Motawakkil, l'abbasside, 202.
El-Mo'tazz, l'abbasside, 202.
Mot'ghar, 123.
El-Mot'i', l'abbasside, 203.
Moùsa b. Abi-'l-'Afiya, 105, 106, 107.
Moùsa b. 'Ali-'l-Ghozzi, 174, 181, 182, 183, 184, 185, 189.
Moùsa (Abou H'ammou I") b. Abi Sa'id, 72, 91, 155, 161, 169, 171 et suiv., 177,
         182.
       (Abou H'ammou II), 11, 111, v, v1, v11, x111, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24, 40, 73, 76, 95, 100, 193, 213.
       (Abou 'Imran) b. 'Isa b. 'Imran b. Dafal (nº 15), 41, 42.
       b. Moh'ammed b. Marowan (nº 32), 60.
       b. Nocair, 98.
       (Abou 'Imran) b. Yousof, l'almohade, 26, 29.
Abou-Moùsa el-Bokhàri (nº 74), 74.
              b. Moh'ammed b. 'Abd Allah b. el-Imam, 63, 90, 190.
Ibn Mozni, vi.
```

ں **==** N

Nabatéens, 148.
En-Naçir b. Abou-'l-H'asan, 201, 206, 207.
Naçr b. H'abib el-Mohallabi, 100.
Nafoùsa (Les), 123.
Nafza (Les), 123.
Nazzara (Les), 121.
Nizar b. Mo'add, 203.
Noé, 120.
No'man b. Imro-'l-Qais, 12.

Oursifa (Les), 123. Beni Ourtot'ghtr, 123.

# O, 'O RT Où = 1, é et

'Obaida b. 'Abd er-Rah'man, 99. Ibn 'Obaida, 92. 'Obaïd Allah, le mahdi, 107. 'Obaid Allah b. el-H'abh'ab, 99. b. Zaïyad, 202. 'Obbou b. Sa'id b. Adjana, 203. Abou-'l-'Ola (nº 21), 46. 'Omar (Abou 'Ali) b. el-'Abbàs, El-H'abbàk (nº 23), 46, 89, 90. b. 'Abd el-'Aziz, l'omaïyade, 98. b. 'Ali-'l-Andalousi, 10. b. 'Amroûch b. Madjn, 149. b. H'afc, 99. b. el-Khat't'ab, 9, 10, 131, 148. b. Sa'id b. el-'Açi, 202. (Abou 'Ali) b. Abou Sa'ld, 182. b. Yaghmorasan, 156. b. Abou Yah'ia, 203. Abou 'Omar b, Abou-'l-H'asan, 203. 'Oqail (Abou T'alib) b. 'At'iya, 32. - b. Abou T'alib, 201. 'Oqba b. Nafi, vi, 65, 97 et suiv., 125. 'Otsman (Abou Sa'id) b. 'Abd er-Rah'man, 5. (Abou 'Amr) b. Ali b. el H'asan et-Tilimsani (nº 24), 47. ibn Çâh'ib eç-Calât (nº 42), 61, 115. (Abou Sa'id) l'almohade, 140, 141. b. Djarrar, xIII. b. 'Offan, 110. (Abou Sa'id) b. Yaghmoràsan, 3, 5, 156, 157, 158 et suiv., 161. b. Yah'ia b. Moh'ammed b. Djarrar, 195, 168, 200. b. Ya'qoùb b. 'Abd el-H'aqq, 173. b. Yoùsof b. Djàbir, 144. Abou 'Otsman el-'Oqbani, 91. Oudjdidja (Les), 123. Oulhaça (Les), 123. Ounnifan (Les), fraction des Howwara, 195. Beni Ournid, 151.

#### ف = **Q**

El-Qâhir, l'abbasside, 202.

Qaïs (tribu de), 52.

— 'Ilân, viii, 114.

El-Qalaçadi, 49.

Bl-Qâsim (ancêtre des B. 'Abd el-Wâd), viii, 133, 131, 135.

— b. 'Abd Allâh, 106.

Qâsim (Abou Moh'ammed) b. el-H'acha, 32.

El-Qâsim b. H'amnoùd, 203.

— b. Mo'add, 203.

Abou-'l-Qâsim el-Balwi, 37.

— el-Maghribi, 41.

— Qarchi, 41.

— b. H'asan b. Yoùsof (n° 104), 92.

— b. Ward, 34.

— b. Yoùsof b. Zânif, 35.

 $\mathbf{R} = \mathbf{J}$ 

Abou-'r-Rabi', 33.

b. Salim, 88.
Rachid (affranchi d'Idris), 102, 103.
Beni Rachid, 72, 144, 155, 203.
Rachid b. Moh'ammed el-Maghrawi, 173.
Rah'ou b. Moh'ammed b. 'Ali-'l-Khorasani, 159.
Rallı'an el-Kotami, 105.
Roah' b. H'atlin b. Qobatça, 99, 100.
Ryah' (arabes), 150, 181, 206.

Qoratch (tribu de). VII, 97, 98, 118.

Abou Sarh'an, 177.

# س = 8

Sadoùnka (Les), 123.
Sadrata (Les), 123.
Sah'noùn, 86, 135.
Sad'i (Beni Bou), 173.
— (Abou 'Otsmân) b. Ibrâhim b. 'Ali-'l-Khaiyâi (Ibn Sab'iu) (n° 48), 67 (Cf. Maqqari, Leyde, 1, 595).

Es-Sa'id (Abou-'l-H'asan) b. el-Mâmoùn, l'almohade, 152.
Sa'id (Abou 'Otsmân) b. Abou Ish'âq (n° 22), 46.
— b. Moh'ammed el-'Qphâni, (n° 86), 76.
— b. Moùsa b. 'Ali-'l-Ghozzi, 189, 192, 209.
— b. Abi Waqqâç, 8.
Abou Sa'id, l''abd el-wadite, xiii, 189, 192 et suiv.
— le mérinide, 182, 187.
Salâma (Aoûlâd) 163.
Abou Salim b. Yoùsof b. Ya'qoùb b. 'Abd el-H'aqq, 63, 168.

Sem, fils de Noé, 118.

Sinnimar, 12.

Beni Snoùs, 152.

Solaim (arabes), 150, 182, 183, 193, 206.

Solaiman b. 'Abd Allah b. el H'asan, 28, 100.

- (Abou-'r-Rabi') b. 'Abd er-Rah'man b. el-Mo'iz (nº 25) 48, 49.
- b. Dàwoùd, 27.
- b. Djartr, 101, 102.
- b. Hicham, 202.

Soumàta (Les), 123.

Sowald (Les), 170, 181, 204, 205, 206, 208.

#### ط et ت = T RT T' =

Tachfin b. 'Ali, l'almoravide, 114.

Abou Tachfin (fils d'Abou H'ammou I"), vii, xiii, 88, 91, 171, 173, 174, 175, 176, 178 à 191

Et-Tàdili, 82.

Beni Tadjoùra, 123.

Taghlab (tribu de), 51. Abou T'ahir es-Salfi, 89.

Abou-'t'-T'ahir b. Sarour, 93.

Et'-T'aī, l'abbasside, 203.

Tamim b. el-Mo'annaçir b. el-Mo'izz, 113.

T'ariq b. Zīyad en-Nafzi, 98.

Beni Toùmart, 125.

Et-Tenesi, vii, viii.

Tomàd'ir b. Qaïs, 121, 122.

Toùba (tribu de), 196.

Toùdjin (Les), 123, 151, 151, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 164, 170, 172, 181, 183, 195, 196, 205, 206.

Traras (Les), 121.

Tsa'àlaba (Les), 209, 212.

Beni Tsabit, 174, 196.

Tsàbit b. Mandil el-Maghràwi, 162.

Abou Tsabit, l"abd el-wadite, xiii, 192 et suiv.

b. Abou 'Amir, 168.

#### $\mathbf{w} = \mathbf{v}$

Wahb b. Monabbih (nº 47), 66.

El-Walid b. 'Abd el-Malik b. Marowan, 98.

- b. Mo'awiya, 202.
- b. Yazid, 202.

Beni Wallalou, 125.

Wanzamar b. 'Arif, 197, 205, 206, 208, 212, 213.

Beni Warstif, 125.

Wartinadj, 123.

Beni Wasin, 123.

El-Watsiq, l'abbasside, 202.

Beni-Wa'zzàn, 135.

## ي = 🏋

```
Yaghmorasan b. Zalyan ,vii, xii, 3, 5, 57, 61, 62, 65, 67, 75, 79, 88, 140, 144,
  146 et suiv.
Yah'ia (Abou Zakarya), l''abd el-wàdite, 3.
        -'s-Sarradj, 94.
        (Abou Zakarya) b. 'Abd Allah b. 'Abd el-Aziz b. Rah'moùn (nº 83), 76.
                        b. 'Abd el-'Aziz, 159.
                        b. 'Abd el-Wah'id b. Abou H'afç, 150, 151.
                        b. 'Actour (nº 71), 73, 89, 159.
                        b. Boùghan eç-Canhadji (nº 1), 31.
                        b. Ciqal (nº 40), 61.
       b. Dawoùd b. 'Ali b. Madjn, 200, 213.
       b. Idghioùs (n° 79), 75.
        b. Idris b. 'Omar b. Idris, 101, 105.
       b. 'Isa b. 'Ali-'l-Morri-'t-Tilimsani (nº 16), 42.
        Ibn Khaldoùn, v et suiv.
        b. Khålid, 101.
       b. Madjn, 148, 149.
       b. Moh'ammed en-Naçir, l'almohade, 116.
                        b. 'Abd er-Rah'im, 40.
                        b. 'Açfoùr el-'Abdari, 62.
                        b. Idris, 104.
       b. el-Mostançir, 156.
        b. Moùsa, 166, 182, 186.
        b. el-Qasim b. Idris, 104.
       b. Rah'où b. Tàchfin b. Mo'ti, 206.
        b. Yaghmorasan, 192.
       b. Yasın, 41.
Abou Yah'ia b. 'Abd el-H'aqq, 154.
              b. Açfoùr, 60.
              b. Yah'ia b. Ibrahim b. Abou Zakarya, 183, 184, 185, 187.
              b. Ya'qoùb b. 'Abd el-H'aqq, 168.
Ibn Abou Yah'ia, 88.
Ya'ich b. Ya'qoùb b. 'Abd el-H'aqq, 173.
Ya'la b. Moh'ammed el-Ifrini, 108, 109.
                      b. Khazar, 111.
Ya'qoùb el-Mançoùr, l'almohade, 29, 36, 59, 80, 115.
         b. 'Abd el-H'aqq, 154, 156.
         b. 'Abd er-Rah'man (nº 62), 70.
         b. 'Ali-ç-Çanhâdji (nº 60), 70.
         b. Djàbir el-Khorasani, 149.
         (Abou Ish'àq) b. H'a mmoùd et-Tilimsani (nº 33), 60.
Abou Ya'qoùb b. Abou ZaId, 3, 73, 189, 192, 201, 203.
El-Yàs b. H'abib, 99.
Yassoùna, 123.
Beni Yataktan, 125.
Abou Ya'za, 80.
Beni Yazid, 155.
Yazid b. H'atim b. Qobaïça b. el-Mohallab b. Abou Çofra, 99.

    b. Mo'àwiya, 10, 201.

b. Abi Moslim, 98.
b. el-Walid, 202.
```

Yazid (Abou Khalid) b. el-Yas, 103.

Abou Yazid b. Makhlad, 105.

Yoùsof (Abou Ya'qoùb), le mérinide, 61, 67.

- el-Ghaffàri-'t-Tilimsàni, 143.
- el-Mostançir, l'almohade, 115.
- (Abou Ya'qoùb) et-Tafrisi (nº 20), 45.
- b. 'Abd el-Moùmin, 115.
- b. 'Abd el-Wah'id el-Maghrawi (nº 78), 75.
  - b. 'Ali b, Dja'far et-Tilimsani, (nº 34), 60.
- b. Djabir, 135.
- b. H'aiyoùn el-Howwari, 172.
- b. H'osain b. 'Aziz et-Toudjini, 175, 176.
- b. Khazroùn el-Madloùli, 153.
  - b. Moh'ammed en-Nàçir, 137.
- b. Tachfin, 26, 28, 113-114, 125.
- b. Ya'qoùb eç-Canhàdji, 62.
- b. 'Abd el-H'aqq, 161, 162, 163, 164, 167, 168.

Abou Yousof b. el-H'adjjadj, 32.

## $\mathbf{Z} = \mathbf{j}$

Zah'ila (Les), 123.

Zaitán (Abou 'Ozza) b. Zaiyan b. Tsabit b. Moh'ammed, 144, 147. Abou Zaid el-Fazzazi, 60.

- el-Yznásni, 62.
- b. Bordjân, 35.
- b. Abou H'afç b. 'Abd el-Moùmin, 29.
- b. Moh'ammed b. 'Abd Allah b. el-Imam, 63, 90, 190.

Ez-Za'im (Abou Tsabit) b. 'Abd er-Rah'man, 5.

b. Madjn, 149.

Zaīyàn, 135.

Abou Zalyan b. Abou Sa'id, 204.

Zakarya b. Yakhlaftan el-Mad'ghari, 163.

Abou Zakarya b. Moh'ammed b. T'ofail, 35.

Zanata (Les), 5, 11, 28, 110, 111, 117, 123, 133, 152, 156, 181, 191.

Beni Zardál, viii.

Zatima (Les), 123.

Zîrî b. 'At'iya b. 'Abd Allah b. Moh'ammed b. Khazar, 111, 112.

- Manad, 111.

Zoghba (Les), vi, 148, 150.

Zohair b. Qaïs el-Balwi, 98.

Zowagha, 123.

Zowawa, 174, 196.

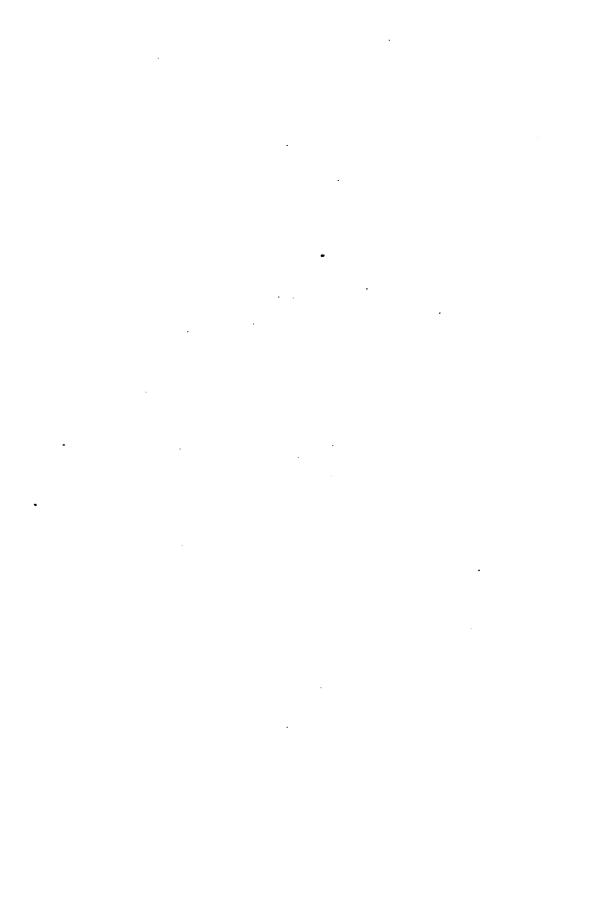

# INDEX II

# DES NOMS PROPRES DE LIEUX, DE VILLES, DE MONUMENTS, ETC.

El-Achbour, 206. Adjrou, 208. Agadir, 1, 14, 26, 27, 47, 57, 68, 74, 115, 156. Aghmát, 60, 167. Aghmàt-Ilán, 31. Aghmát-Ourika, 31. 'Ain-Ish'àq, 106. el-Kasowar, 85. Oumm Yah'ia, 23. Wanzoùta, 45, 75. Alexandrie, 120. Alger, 29, 186, 205, 209, 212, 213. Algésiras, 108. Almeria, 31, 109. Andalousie, 25. Angàd, 155, 210. Aoùmakadda, 155. El-Arb'a, 185. Asfi, 37, 120. Bàb Abi Qorra, 28. - Açilàn, 197. - 'Ali, 26, 87.

- el-'Aqba, 26, 28, 57, 64, 65, 83, 151.
- el-Bonoùd, 162.

- el-Djiyad, 13, 14, 18, 26, 70, 75, 91. el-Fotoùh', 113.
- el-H'adid, 21.
- el-H'alwi, 26, 87.
- el-H'ammàm, 28.
- Imeztedjini, 43.
- Kechchoùt', 26, 40, 87, 91, 155, 179.
- el-Khoùkha, 28.
- el-Mo'la, 63.
- el-Qarmádin, 26, 85, 87.
- Zir, 43, 88.
- Wahb, 28, 46.

Babylonie, 148. Bakr et H'ich Bakr, 181, 184. Barga, 98, 119. Bassora, 130. El-Bat'h'a, 197. Biskra, vi. Bit er-Rich, 11. Bolt'a, 195. Bòne, vi, 174, 186, 195. Bougie, 77, 80, 87, 91, 94, 153, 159, 174, 175, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 196, 213. Brechk, 90, 162, 208. Eç-Cahridj el-A'd'am, 180. Eç-Cakhratin, 114. Ceuta, 37, 41, 58, 107, 108, 143. Château (Vieux-), 140. Chélif (Ville de), 161, 173, 196. Cherchel, 208. Christel, xv. Constantine, 171, 181, 181, 186, 187, 196-Cordoue, 12, 33, 60, 106, 108, 109, 110, 131, 172. D'ahra algerien, 173. Damas, 202. Ed-Dàr el-Baïd'a, 177. Dar Abi Fibr, 180. - el-Molk, 180. - en-Narendj, 140. - er-Rah'a, 62. — es-Sorour, 180.

El-Djabat, 155.

Djobaīra, 183.

Dsoù-Qàr, 156.

Djárit (Garet), 182.

Diom'a-t-el-'Izz, 197.

Djebel Beni Bou-Khalil, 212.

Dsrå'-'c-Caboun, 161, 163. Egypte, 9, 10, 83, 109, 119. Euphrate, 10. Evora, 37. Fah'ç Beni-Maçrakh, 108. Masoùn, 106. Fandaq (Col du), 193. Fas (Fez), vi, 33, 35, 40, 48, 58, 63, 71, 72, 73, 80, 92, 93, 100, 103, 104, 105, 108, 111, 112, 113, 154, 187, 188, 204. El-Fawwara, 15, 20. El-Fidjar, 156. El-Foh'oùl (Ville d'), 197. Gaiça, 59. Ghadir el-Djoùza, 16, 23. Grenade, 41, 60, 95. H'addàda, 195. H'anach (montagne), 162. H'aoùmal, 19. El-H'artoum, 85. Haskoùra (Montagne des), 72. El-H'idjaz, 47, 122. El-H'ira, 12. Honain, 77, 92, 189, 203. Ifrán, 163. Ifriqiya, 8, 9, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 103, 106, 108, 110, 119, 132, 150, 151, 184, 186, 192. lghil-Toùfilin, 213. El-'Iraq, 4, 46, 72, 83, 98, 102. Iviça, 119. Ka'ba (la), 71. Kerbela, 10. Khawarnag, 12. Kirman, 126. Koùfa, 10, 12, 130. Lizer, 196, 213. Maghnia, 173. El-Mahdiya, 105. Majorque, 119. El-Mal'ab, 15, 20, 179. Malaga, 73, 113. Mançoura (El-), 164, 168, 184, 189. Mangána (La), 69-70. El-Mardj, 70. Marib, 121. Marmadjanna, 186. Marrakoch, 33, 31, 35, 36, 37, 11, 42, 58, 59, 61, 69, 72, 77, 87, 89, 111, 115, 138, 152, 155. Masdjid Calih', 69. er-Rah'ma, 46. Mà Taghalin, 162. Mazoùna, 159, 160, 173, 208. Méchouar (Le), 176. Médéa, 29, 155, 161, 175, 176, 206, 208, 214.

Médersa Tachfiniva, 180. Médine, 10, 63. Mekerra, 155. La Mekke, 63, 74, 75, 130. Merat, 155. Migr, 75. Milyana. 157, 171, 175, 205, 206, 208. Mindás, 206. Mitidja, 173, 175, 209, 212. Mit'mar, 91. Moçalla, 20. Modachchar ibn eç-Ciqal, 164. Modairisa (El-), 206. Modjalla, 20. Monastir, 101. El-Monya, 85, 154. Mosquée d'Aoùlad el-Imam, 85. Moùzaiya, 175. El-Msila, 111, 112. Murcie, 41, 60, 83, 88. Nedjd (Le), 122. Nedroma, 143, 162, 163, 189, 201, 203. Négrier (Village de), 85. El-'Obbad, xi, 13, 15, 18, 19, 23, 42, 45, 49, 61, 68, 69, 80, x1, 83, 91. El-'Ochchaq, 19, 23. Oran, 59, 77, 92, 114, 149, 162, 189, 203, 204, 505. Ouarsenis (Wancharis), 154, 155, 160, 161, 181. Oued Cafelf, 19, 23, 28, 197. ech-Charif, 186. Chelif, 155, 157, 160, 170, 172, 173, 206, 207, 210, 212, 213. el-Djanán, 181. Isli, 152, 211. Isser, 81, 157, 197. el-Kebir, 185. Metchkana, 14. Mina, 155, 206. Molowiya, 102, 107, 155, 182. Nassa, 213. Nil, 23, 36. Oùrk, 205. Oùticaft, 176. el-Qcab, 211. Rihoù, 155, 157, 205. Sahel, 186. Sikkak, 197. Tahl, 173, 175. Talàgh, 156. Za. 155, 162, 187, 188. Oùjda, 112, 152, 163, 173, 210. Oulili, 100, 103, 104.

El-Ourit, 11, 15, 28.

El-'Oyoun Sidi Mellouk, 210.

Pomaria, 1. Qaçba Moùla-Ismà'il, 187. Qaire (Le), 28, 61, 109. Qairowan (El-), 97, 98, 99, 100, 107, 193, 194. El-Qal'a des B. H'ammàd, 70. de Tlemcen, 19. Qal'a-t-en-Nser, 106, 108, 109, 134. - Taggar, 182. Qarowiyin (Mosquée d'El-), 104. Qat'yàna, 80. Qolic, 71. Rachgoùn, 203. Raghis, 183. Er-Rocafa, 12. Ryàs, 186. Es-Sadir, 12. Sahara, 11, 48, 125, 137, 155. Saqiya-t-en-Noçrani, 14. Sardaigne, 119. Seressou, 155, 170, 206. Séville, 33, 35, 37, 38, 58, 60, 80, 86. Sicile, 119. Sidjilmāssa, 108, 125, 154, 155, 182, 188, 189, 208. Sla (salé), 48, 49, 77. Soudan, 48, 120. Souq el-Khamis, 184. Sous, 8, 9, 83, 98, 111, 112, 120. Syrie, 4, 83, 118. Taferdjint, 160, 172. Tàtilàli, 98. Tàghit-ou-Niii, 207.

Tagrart, 26, 28, 29, 114, 156. Tâhart (Tiaret), 9, 107, 108, 111. Tahoùda, vi, 97. Tamzizdikt (près Bougie), 182, 184, 185, 186, 188. (près Oùjda), 152. Tandjra, 107. Tanger, 9, 98, 107, 108, 120. Taourirt, 187. Tarni, 151. Tasoul, 106. Tássála, 155, 188, 189. Tàza, 33, 105. Tedellis, 210, 213. Tell, 11, 137. Ténès, 61, 161, 162, 208, 209. Tiklåt, 181. Ti'zizin, 207. Timzoùrat, 206. Tit't'eri, 206. Toùkal, 181. Tripoli, 101. Tunis, v, xiii, 33, 69, 74, 87, 93, 109, 161, 184, 186, 187, 193, 195, 200, 204, 208. Valence, 33, 87. Aboù Yàgàn, 212. Yamàma, 127. El-Yaqoùta, 186. Yemen, 120. Zab, 97, 125. Zallàqa, 125. Ez-Zán, 196.

Zarhoun, 100.

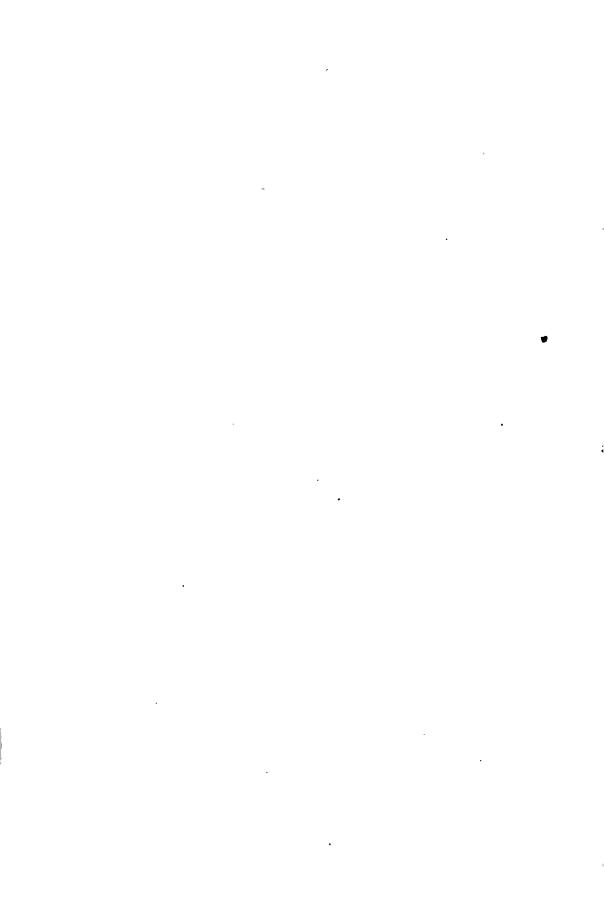

# INDEX 111

#### DES NOMS D'OUVRAGES ARABES

'Adjàïb el-Asfàr wa lat'àïf el-Akhbàr, xv.

El-Ah'kam eç-Çoghra, 64.

Anowa-Nisan fi Ibna Tilimsan, x.

'Aqàid Oçoùliya, 38.

Bahdja-t-en-Nadzira fi Akhbar ed-Dàkhilin tah't Wilàya-t-el-Asbaniyin bi-Wahràn min al-'Arab Ka-Beni 'Amira, xv.

Bighia-t-er-Rowwâd fi dsikr el-Molouk min Beni 'Abd el-Wâd, vi et suiv.

El-Bostán fi Akhbár el-Aoûlya wa-l-'Olama bi Tilimsán, XII.

Ec-Çah'îh' (de Bokhari), 58, 60. — (de Moslim), 8.

Djaghráftya, 28.

Dorar el-Mandzouma, 11.

Ed-Dorar es-Saniya fi Akhbar es-Salala-'l-Idrisiya, 98.

Ed-Dorr en-Nafis wa-'n-Noûr el-Anis fi Managih Moûla Idris, 37.

Ed-Dorr wa-'l-'Iqian fi dsikr Charaf Beni Zaïyan, vii, xiii.

Doùh'a-t-en-Nàchir ft dsikr ma Kàna ft-'l- Qarn cl-'Achir, XIV. El-Fawàïd, 9.

H'odja-t-el-H'àfidzîn wa moh'adjja-tel-Wà'idzîn, 36.

El-'Ilàl, 9.

EI-Istî'àb fi Mà'rifia-t-cl-Ach'ab aoù fi-'c-Coh'aba, 27.

El-Istidrákát, 9.

Kitàb el-Ali'kàm, 9.

- el-'Ibar, 125.

Kitâb en-Nadjm ets-Tsàqib fima li-Aoulyaï-llâh min-al-Mànaqib, x, 181.

- es-Sonan wa-'l-Mokhtalif wa-'l-Moutalif, 8, 9.

Madjális el-Adskár va Abkár 'Aráïs el-Afkár, 36.

Masala-t-er-Rikâh el-momawwàh bi-`ds-dsahab, 92.

El-Masâlîk wa-l-Mamâlik, 28.

El-Mokhtur fil-djam bain el-Montaqa wa-'l-Istidskar, 58.

El-Montaga, 135.

Montaqa min Kalâm Ahl et-Touqa, 57. Maqtad'ab el-Achfa fl-Ikhtiçâr el-Mostachfa, 32.

> - el-Achfa min Oçoùl el**-**Mostacfa,

Nachr el-Matsâni, XI.

Nadzm es-Solouk fi-Syasati-l-Molouk, XII.

Nafisa-t-el-Djoman fi fath' Tsighr Wahran, xv.

Qoran (d'Otsman), 153.

Raoud'a-t-el-Moyassirin fi-'t-ta'rif hil-Achyakh el-Arba'a-'t-el-Motaakhirin, 36.

Silwa-t-el-Anfàs wa moh'adatsa-t-el-Akyàs biman oqbira.... bi-Fàs, XI. Es-Sollam, 34.

Et-Tachowouf, 82.

Talqîn el-Mohtada wa Tadshira-t-el-Montaha, 61.

Tartib Kitab el-Lakhmi 'ala-'l-Modawwana, 93.

Tasalli 'an el-ghazya, 58.

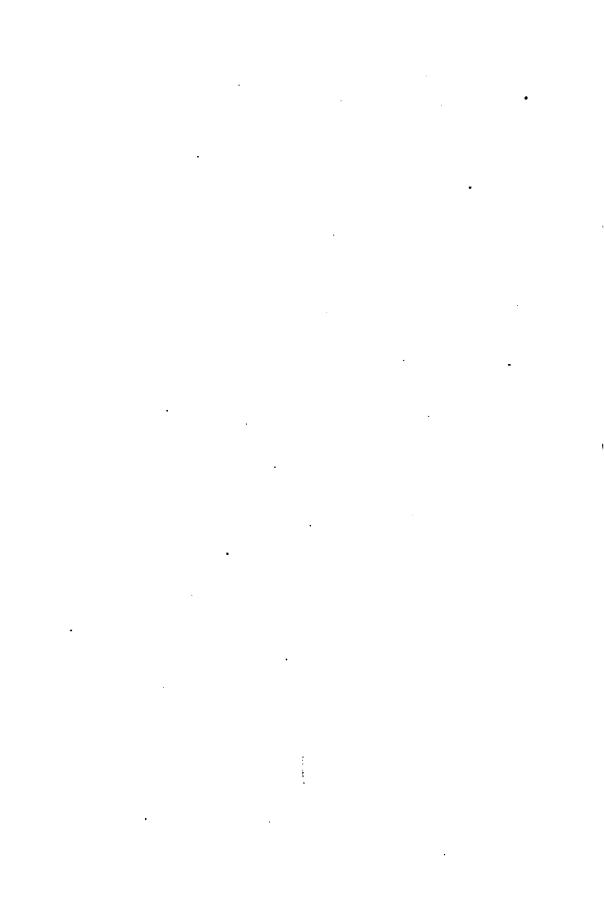

### ERRATUM DE LA TRADUCTION

#### Pages

- XII l. 1, lis. Akhbâri, au lieu de Akbâri.
- xvII 1. 14, lis. كانىم au lieu de كاتىم.
  - 45 1. 3, lis. Abou Ya'qoùb Yoùsof, au lieu de Abou Yoùsof Ya'qoùb.
  - 47 l. 15, lis. je passais près du..., au lieu de j'allais et venais sur le...
  - 50 1. 5-6, lis. Il ne cessa de gémir et de répéter, au lieu de : A partir de ce jour il commença à râler. Il ne cessait de répéter : ...
  - 56 l. 7, lis. superbes, au lieu de parfumées.
  - 72 dern. l., lis. p. 167, au lieu de p. 107.
  - 80 1. 4 av. la fin, lis. de los, au lieu de dos.
- 100 l. 13, lis. H'àtim, au lieu d'H'abib.
- 110 l. 19, lis. fervents, au lieu de fervants.
- 117 l. 6, lis. deux, au lieu de trois.
- 120 l. 5 av. la fin, lis. v. 21, au lieu de p. 24.
- 134 l. 7, lis. omaïyade, au lieu de ommaïyade.
- 156 l. la note (6) doit être placée après les mots Abou H'afç et non après 'Otsman.
- 157 l. 14, lis. Abou 'Amir, au lieu de 'Amir.
- 160 l. 10 av. la fin, lis. dont il, au lieu de qu'il...
- 191 l. 2 av. la fin, lis. v. 31, au lieu de p. 31.
- 206 l. 17, lis. H'oçaïn, il..., au lieu de H'oçaïn. Il...
- 206 l. 3 av. la fin, lis. Abou 'Inân au lieu de Abou-'l-H'asan.

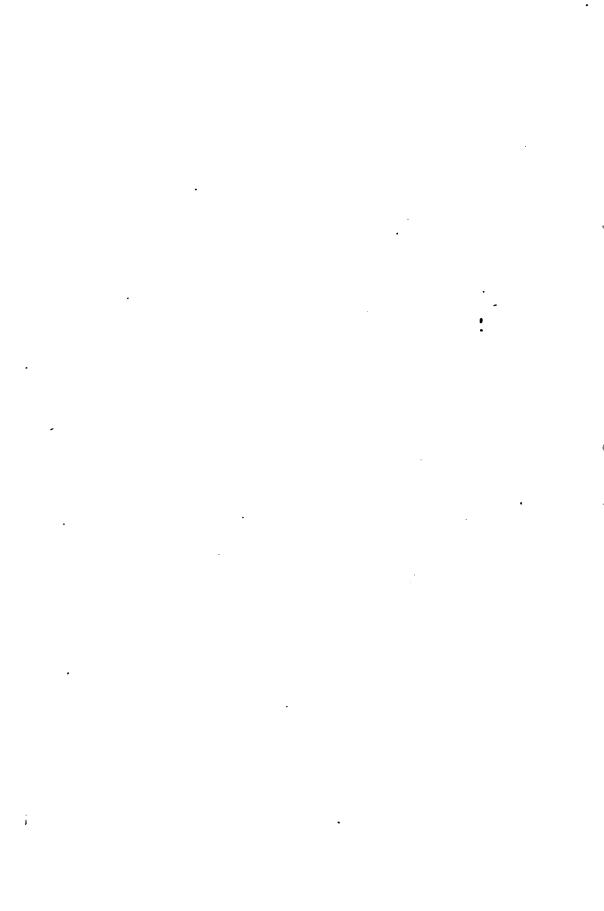

# TABLE DES CHAPITRES

## DE LA TRADUCTION

|                                                                                                                                                        | Pages |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Introduction du traducteur                                                                                                                             | I     |
| Préface de l'auteur                                                                                                                                    | 1     |
| Première partie                                                                                                                                        | 7     |
| CHAPITRE I''. — Le pays habité par les Beni 'Abd el-Wâd                                                                                                | 8     |
| Première section : Nom et description de la patrie des Beni 'Abd el-Wâd. Deuvième section : Index biographique des savants et des saints nès à         | 8     |
| Tlemcen ou y ayant demeuré                                                                                                                             | 31    |
| Troisième section : Des princes qui ont gouverné (le Maghrib central), depuis la conquête musulmane                                                    | 96    |
| CHAPITRE II. — De la famille qui a donné la puissante tribu ('abd el-wà-<br>dite) et des qualités de celle-ci                                          | 117   |
| Première section : Des Berbères et des Zanàta, branche de cette tribu                                                                                  | 117   |
| Deuxième section : De la tribu des Beni 'Abd el-Wâd                                                                                                    | 124   |
| CHAPITRE III. — Des débuts des Beni 'Abd el-Wàd (dans l'histoire) et de leur fortune                                                                   | 137   |
| Première section : De leur avenement au pouvoir                                                                                                        | 137   |
| Deuxième section : Des causes qui amenèrent les Beni 'Abd el-Wâd au pouvoir                                                                            | 140   |
| Troisième section : Des princes 'abd el-wàdites qui gouvernèrent sous la suzeraineté almohade                                                          | 143   |
| Deuxième partie                                                                                                                                        | 145   |
| CHAPITRE I <sup>17</sup> . — Du règne du Commandeur des Musulmans Abou Yah'ia<br>Yaghmorasàn ben Zaiyàn, de son fils 'Otsman et de leurs premiers suc- | 440   |
| cesseurs                                                                                                                                               | 146   |
| A. — Règue de Yaghmoràsau                                                                                                                              | 146   |
| B. — Règne du sultan Abou Sa'id                                                                                                                        | 158   |
| C. — Règne du sultan Abou Zaiyàn                                                                                                                       | 165   |
| D. — Règne du sultan Abou H'ammou I'                                                                                                                   | 171   |
| E. — Règne du sultan Abou Tàchfin                                                                                                                      | 178   |
| CHAPITRE II. — De la restauration de l'empire 'abd el-wàdite                                                                                           | 191   |
| Chapitre III. — Règne des deux sultans Abou Sa'id et Abou Tsàbit                                                                                       | 199   |
| I. — Index des noms propres de personnes                                                                                                               | 215   |
| II. — Index des noms propres de lieux, de villes, de monuments, etc                                                                                    | 233   |
| III. — Index des noms d'ouvrages arabes                                                                                                                | 237   |
| Erratum de la traduction                                                                                                                               | 239   |

العزة بالاثم و فبص الشيطان ١٩ على يده بذبح نبسه بسيبه نعوذ بالله من سوم العافية الوسارا الدنيا والاخرة فاضمحل بموتد ملك بني ثابت بسن منديل من شلب وصبح السلطان ابو ثابت رحه الله عن مغراوة كابة وضمهم الى عسكرة ونشر الوية الزماع الى حصرة ملكم بدخلها يوم الاربعاء ثامن عشر رمصان من السند المذكو رة و بلغ خبر مغراوة الى السلطان ابى عنان جعنى لرد<sup>(4)</sup> شعاعته بيهم وثار به لمعاتنة (5) السلطانين رحهما الله الانتصار لشيعته **ب**استنبر الناس الى تلمسان من افاصي غربه و بلغ السلطانين خبرة (6) بنهض السلطان ابو ثابت لاستجاشة فباتل الشرق ١١٠ يوم كاربعاء خامس عشرذي الفعدة (8) فخيم بوادي شلعب (٩) و بث بها في الناس دعوته (١٥٥) فنسلوا اليه من كل حدب (11) بفدمهم الى الحصرة العلية اولا وثانيا وهناك في اول شهير ربيع كاول سنته ثلاث وخمسين اطاعنه تدلس على يد مولاة جابر اكنراساني و بعد ان فصى الوطر من استنبار اكشود و بلعد نهوص السلطان ابي عنان مشرفا فوص اكنيام وجد (٤٤) السير بدخل اكتصرة يوم الجمعة ثلاث شهر ربيسع الثاني 🕬 بادار هو و الحسوة و الملا الاعلسون من فومهما الراي (44) و اجالسسوة

<sup>(1)</sup> G = 1 السلطان G = 1 (2) G = 1 السلطان G = 1 (3) G = 1 السلطان G = 1 (4) G = 1 (5) G = 1 السلطان G = 1 (6) G = 1 (6) G = 1 (6) G = 1 (7) G = 1 (8) G = 1 (9) G = 1 المشرق بث (10) G = 1 (11) G = 1 (12) G = 1 (12) G = 1 (13) Au lieu de فاصد حضرتهم العلية بعد وصول خبر السلطان ابي عنان اليه و انه فاصد حضرتهم العلية G = 1 (14) G = 1 (15) G = 1 (15) G = 1 (16) G = 1 (17) G = 1 (18) G = 1 (18) G = 1 (18) G = 1 (19) G = 1 (10) 
و غلابا (١) ثم ارتحل عنهم مشرفا لاستبناح ما و راحم من البلاد بدوح افطارهـــا وجاس خلال ديارها بطوع ا برشك و شرشال ومليانة و المدية ثم دخل بجميع عربه متيجة باخذ اكبزاتر من يد عبد الله بن السلطان ابي اكسن وكابله على ابن سعيد بن (٥) اجانا وصرفهما منا عليهما في البحر و سرح من ثفافهما مسعود ابن اكسن بن ابي الطلاق (4) و اكسن بن يوسب (5) الورثاجني (6) و بعثهما الى السلطان ابي عنان برا (٦) وطوع الثعالبة و مليكش وحصينا وفيد باكبزائـــر سعيد بن موسى بن علي الغزي (8) و ثني العنان في شهر ربيع الثاني فصد مغراوة باخذ ثانيا بمخنفهم بعد صرب العرب (9) كابة الى صحراتهم و شد حصارهم و اطاله دهوا(10) بلغته بيه رسالة السلطان ابي (11) عنان معربا لــ بوجاة والدة السلطان ابي اكسن وشابعا عندة لمغراوة في الابفاء عليهم ١٤٥ فلم يفبل شباعته وطال على ارباب المواشى من مغراوة امد اكصار بانحطوا كالسيسل من (13) اكبل الى محلة بني عبد الواد بدهل لهم علي بن راشد و سفط مي يده بهرس عطيق (44) الى تنس يرجو النجاة بها و الله لا يهدي كيد الخاتنيس فتبعه السلطان ابو ثابت رحه الله والحذ بمخنق تنس اياما فلائل ثم دخلها عليه عنوة بي سادس عشرشعبان المكرم (15) واخذة وسجنه (16) ثم اخذت عليا بن راشد

<sup>(1)</sup> A, B = العباد . — (2) B = . باخذ . — (3) بي manque dans C, P, T. — (4) C = . وحروبا سجالا . — (5) . الطلق . — (6) B = بين يبوسب (5) . الطلق العرب (6) B = بين يبوسب (7) . . العرب (9) A, B = باخذ . — (9) A, B = باخذ . — (9) A, B = باخذ العرب (10) Les mots واطاله دهرا manquent dans A, B. — (11) A, B = . مغراوة بعد صروب العرب manquent dans B. — (13) P, T ajoutent وبعرسا عتيب (14) Cette date manque dans A, B, cpr., Berb., éd., II. — (16) واخذه (15) Cette date manque dans A, B, cpr., Berb., éd., II. — (16) وسجنه manquent dans C, P, T.

ثابت رحه الله بما لم يعهد لمثله في زماننا فانهزم السلطان أبو اكسن و فومسه فبيل العشاء و استمرا الفتل في خدامه كولدة الناصر و محد بن [علي بــن] العزمي (2) فائد اسطوله و بركات بن حصون بن البواق صاحب (3) اشغاله وعلي بن الفباتلي (4) كاتب اسرارة وعلامته واستخلص ما كان له من مال وحريم وبنات و الدنيا دول 🕫 \* و اكترب سجال \* و العزة الدائمة لله وحد و نجيا هو براس طمرة ١٥٠ و كجامه مع الشيخ و نزمار بن عريب الى سويد فبيله ثم غربوا جيعاً على الصحرا. الى سجلماسة طالباً ملكه بالمغرب وعاد السلطان ابوثابت رجه الله الى حضرته بالظهر الذي لا مثل له و الغناثم التبي ليس بوفها بدخلهــــا غرة شوال من السنة المذكورة وصرب الى السلطان ابي عنان حرم ابيه كله 🖲 **ب**ضلا و عبابا وصونا وحياء و **ب**ي اول هذا الشهر او ثانيه اتبق ان وصل مـــن تونس محمد بن عمر اكممي مجتازا على مغراوة بفتلوة غيلة بمازونة تعديا كمــدود الله و خرفا ( كجاب السلم واهتاجت لذلك حمية السلطانين المرحومين رحمهما الله ونهص كحربهم السلطان ابو ثابت بفبيله الاعسز واحلابهم يسوم لاثنین غرة محرم بالنح سنة اثنتین و خسین <sup>(10)</sup> و است<del>ج</del>اش سو یدا و بنی عامــر بمخنفهم بيه دهرا اشتمل على وفايع بين البريفين كثيــرة وحــروب سجـــــلا

المرينية و الفبص على يحيى بن رحو لاتهامه اياه ببطانة ١١) السلطان ابسي اكسن وغلغل مى سيرة الى ان دخل دار الملك سادس رجب المورد من السنة اله وادركم اكتبر بان الناصر بين السلطان ابي اكسين فعل عمران بين موسى اكبنوني(3) و استولى على المدية و مليانة و تيمز وغت(4) و ان السلطان ابا اكسن فد تحرك مغربا في امم لا يحصى (٥) العد (٥) من سليم و رياح وسويد والديالم والعطاب وحصين وتجين دون من معه من فبيله ومواليهم و ان عليا بن راشد المغراوي فر امامه بفومه و انحاز الى طرق ١٦ بلاد بني عبد الواد فبخرج السلطان ابو ثابت رجه الله شعلة افدام لا تخمد و مهم عزيمسة لا ينكص وطود حزم لا ينهند و اكمية تنسل بفبيله كلاعز عليه مس كل حسدب 🙉 و العصبية تنثال باحلامهم لديه من كل مبح ومعلم الى ان حل بناغيت و نبيب بهنالك واباه على بن راشد المغراوي بفبيله بتسالما بارسين و تحادثا طويلا<sup>(8)</sup> مي كيبية لفاتهما العدو باكتبل السلطان ابو ثابت بالسلطان ابي اكسن وعلى ابن راشد بولدة الناصرو من معه و في يسوم كلاربعاء عاشسر من شعبسان وكان اللفاء بتيعزيزن(١٥٥) من شلب و دارت رحسى اكرب على الطايعتيس بها (١٤١) اشاب الوليد و ربع التعنيد (٤٤) و انهزم المغراوي و فومه وثبت السلطان ابسو

اخبرني من حصر محاورة السلطان ابي ثابت للسلطان ابي عنان ان مسن كلامد لد انذا (١) غلبناكم رجلة بغلبتمونا بخنا وهذا دليل على شجاعة الرجل و ثباتد و سراوة هدتد و بصاحة لسانه غهر الله له و رحد و جر بعد هذا العباء ذيلد (٤) على الدولة بانبطرت سماء ملكها و انكدرت و ملك بنو مرين الوطن برمته ولكل اجل كتاب ر زفنا الله الرضى بفصائه و الصبر لتمحيصد و ابتلائه و عاملنا بالبصل الذي لا ينبغي لغيرة انه ولي ذلك و الفادر عليد



<sup>(1)</sup> B = 4این اراد فتله فال له ابو ثابت رجه الله من احسن کلامه - (2) A, B = 4 العباد دیله - (2) + العباد دیله + (3) + (4) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (13) + (13) + (14) + (15) + (15) + (15) + (16) + (17) + (17) + (18) + (18) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (1

اجمعم عن مصادمة (1) الفوم اكرب (2) بل افدم على الوزير المذكور باغيـــل توبلين من وادي شلب (3) يوم السبت اكسادي و العشريس من رجسب و تحارب الفريفان مليا بما اشاب الوليد ثم انهزم بنو مرين (١) جموب ونزمار ابن عريب بالعرب كاجتر موض بني عبد الواد بردهم على الاعفاب و انهزموا و اكحكم لله العلى الكبير لا راد لاموة و لا معفب ككمه سبحانه بعاد السلطان ابو ثابت الى اكبزائرو فد اسلم الناس وعاجله العدو بشرق مي رهط فليل من اولياثم افتلع جيعهم عجيسة بوادي نستر المصافب بتدلس(ا) وانورد بعد السلطان ابوثابت وابن اخيد ومولانا اميرالمسلمين ابو حوايدة الله والوزير وكان صاحبها كلاميرابو عبد الله محمد بن ابي زكرياء بن ابسي يحيبي ابــــي بكراه) اكمعصي شيعته السلطان ابي عنان باخذت عيوند عليهم المراصد بامسر ابى عنان بعثرعليهم بليزراه باعتفل السلطان ابو ثابت والوزير يحيى بــن داوود ببجايتر الى ان وصلهما ونزمار بن عريف فاحتملهما إلى السلطان ابسي عنان بامربني جرار بفتلهما فصاصا رحت الله عليهما بكانت دولتهما اربع سنين وشهرا واحدا والاجال محتومة (١٥) كيب فدرت و البفاء لله وحدة فلست

<sup>(1)</sup> P, T = 3مصادفة P, T مصادفة P, T مصادفة P, T ajoutent باعيل P, T ajoutent بغير هلوميسن P, T ajoutent بوادى نسط (المضافسب (dans B) لتدلسس P, T فير متلوميسن بوادى نسط (المضافسب (dans B) لتدلسس P, T فير متلوميسن بوادى نسط (المضافسب (ابو جوا P, T فير متلوميسن P, T فير متلوميسن بوادى نسط (المضافس ابو ثابت (ابو جوا P, T و الورير P, T الضافب بن المسلطان ابى يحيى بن السلطان ابى يحيى بكر (Dpr. Zerkechi (éd. Tunis, p. 64 et 79). P, T المحتومة P, T (10) P, T (11) P, T (11) P, T (11) P, T (12) P, T (13) P, T (14) P, T (15) P, T (15) P, T (16) P, T (16) P, T (17) P, T (18) P, T (19) P, T (19) P, T (19) P, T (10) P

النجاة لو لا ما كتبد الله له من الشهادة باخد يوم السبت حادي عشر الشهر (ا) و جي، بد إلى ملك المغرب بفتله رجة الله عليد والى الله يرجع كلامر كلد واستمر (2) السلطان ابو ثابت بفبيله كلاعز إلى تلمسان بالتموا بها (3) لاعمال الراي يوما باجعوا على اللحافي بالجزائر بارتحلوا نحوها يوم كلاربعا، وابع عشر جمادى المذكور (۱) و اعترصهم بوادي شلب صنيعتهم بيد على بسن هارون بن ثابت بن منديل بمغراوة بهزموهم استيصالا و اتوا الجزائر بتحصن (۵) منهم الثعالبة عرب (۵) متيجة بدعوة ملك المغرب بي جبل بني ابي خليل (۱) و جا، بي اثرهم الشيخ ونزمار بن عريب باخلاط العرب الى ان حل بابسي ياصان (۱) من بلاد عريب (۱) بخرج السلطان ابو ثابت بفبيلد باخذ الثعالبة بين يديد كالظلمان بجمع رحم الله الى ونزمار وفومه بتركوا اثفالهم و جملوا بين يديد كالظلمان بجمع رحم الله الى ونزمار وفومه بتركوا اثفالهم و جملوا فاصدا عدوة (۱۵) بانهض السلطان ابو عنان كربد وزيرة بارس بن ميمون بن ودرار في جرة (۱۵) مرين ثم تلاه بسائر الدخلاء و اكشود فعا كع رحم الله ولا

<sup>(1)</sup> A, B = 0السابع و العشرين من الشهر المذكور - (2) - (3) - السابع و العشرين من الشهر المذكور - (4) La date manque dans - (4) La date manque dans - (5) - (6) - (6) - (7) - (7) - (7) - (8) - (7) - (8) - (8) - (8) - (9) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (11) - (11) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (15) - (16) - (16) - (17) - (17) - (18) - (18) - (19) - (19) - (19) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (11) - (11) - (12) - (12) - (13) - (13) - (14) - (15) - (15) - (16) - (17) - (17) - (18) - (18) - (19) - (19) - (10) - (10) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) - (11) (11) - (11) - (11) (11) - (11) (11) - (11) (11) - (11) (11) (11) - (11) (11) (11) -

و إجعوا (1) على لفاء ملك المغرب بالحجاد والوشاء الله ما بعلوة لكن علم غيبه مي اكتلق لا بد من نبوذه الله الرتحل السلطان ابو ثابت مغربا لذلك عشية · يوم كلاربعاء الثاني والعشرين لشهر ربيع الثاني® و مي عشيته يوم اكنميـس غرة جمادى الاولى تلاة (4) اخوة السلطان المفدس ابو سعيد و عسكر جميع جيوشهما و عرب بني عامر كافة بوادي يسلي<sup>(8)</sup> و السلطان ابو عنان بجبوب<sup>(8)</sup> بني مزغنان (٦) و في منتصف يوم الاربعاء ثامن الشهر المذكور (١١) ثار بالسلطان ابى ثابت افدامه بعبا العساكر ورتبها فلبا وجناحين ومفدمته وبغتوا بنسي مرين عند نزولهم بوادي الفصب وابترافهم في صروراتهم (١) فما ركب ملكهم لا وليل الفتام فد اربد(<sup>10)</sup> و نجوم الاسنة تزهر و بوار في الفواضب تلمسع و حشوده (١١١) كلها فد ولت كادبار موفنين بالهزيمة بصبر و افدم والتحمت اكرب واحتدم المراس فبخدعت كعادتها بنوعامر فبحهم الله واغتالت محلات بني عبد الواد من وراه صفوفهم فبيل المغرب فكان ذلك سببب الهزيمة الشنعاء على بنى عبد الواد و ركب بنو مرين بفلع السلطان ابو سعيد رحمد الله و استشعر الاطمار الواهية معميـا (49) شاند وتسلــل لواذا يبغى (43)

العزة بالاثم و فبص الشيطان ١١ على يده بذبح نبسه بسيبه نعوذ بالله من سوم العافية الديا والاخرة فاصمحل بموتم ملك بني ثابت بسن منديل من شلب وصفح السلطان ابو ثابت رحه الله عن مغراوة كابة وصمهم الى عسكرة ونشر الوية الزماع الى حصرة ملكم بدخلها يوم كاربعاء ثامن عشر رمصان من السند المذكورة و بلغ خبر مغراوة الى السلطان ابي عنان بحنق لرد<sup>(4)</sup> شعاعته بيهم وثار به لمعاتنة (5) السلطانين رجهما الله الانتصار لشيعته **باستنبر الناس الى تلمسان من افاصى غربه و بلغ السلطانين خبرة (٥) بنه** ص السلطان ابو ثابت لاستجاشة فباتل الشرق ١١٠ يوم كاربعاء خامس عشرذي الفعدة (8) مخيم بوادي شلعب (9) و بث بها مي الناس دعوته(10) فنسلوا اليه من كل حدب (١٤١) بفدمهم الى المصرة العلية اولا وثانيا وهناك بسى اول شهــــر ربيع كلاول سنته ثلاث وخمسين اطاعتد تدلس على يد مولاه جابر اكنراساني و بعد ان فصى الوطر من استنبار اكشود و بلغه نهوص السلطان ابي عنان مشرفا فوص اكنيام وجد(٤٤) السير بدخل اكتصرة يوم الجمعة ثلاث شهر ربيسع الثاني 🕬 بادار هو و الخسوة و الملا الأعلسون من فومهمسا الراي 🕪 و اجالسسوة

<sup>(1)</sup> C = ... السلطان . -.. (2) A, B = ... المنفلب . -.. (3) A, B = ... السلطان . -.. (6) Les C = ... (5) C = ... المسلطة C = ... (6) Les C = ... (5) C = ... (6) Les mots C = ... (10) C = ... (10) C = ... manquent dans C = ... manquent dans C = ... (10) C = ... (11) C = ... (11) C = ... (12) C = ... (12) C = ... (13) Au lieu de C = ... on ili in C = ... (13) Au lieu de C = ... (14) C = ... (15) C = ... (15) C = ... (15) C = ... (16) C = ... (17) C = ... (18) C = ... (18) C = ... (19) C = ... (19) C = ... (11) C = ... (12) C = ... (13) Au lieu de C = ... (14) C = ... (15) C = ... (15) C = ... (16) C = ... (17) C = ... (18) C = ... (18) C = ... (19) C = ... (10) C = ... (10) C = ... (10) C = ... (11) C = ... (11) C = ... (12) C = ... (12) C = ... (13) C = ... (14) C = ... (1

و غلابا (١) ثم ارتحل عنهم مشرفا لاستبناح ما وراءهم من البلاد بدوخ افطارها وجاس خلال ديارها بطوع ا برشك و شرشال ومليانة و المدية ثم دخل بجميع عربه متيجة باخذ اكبزاتر من يد عبد الله بن السلطان ابي اكسن وكابله على ابن سعيد بن (3) اجانا وصرفهما منا عليهما في البحر و سرح من ثفافهما مسعود ابهن اكسن بن ابي الطلاق (4) و اكسن بن يوسب (5) الورثاجني (6) و بعثهما الى السلطان اببي عنان برا ٦٦) وطوع الثعالبة و مليكش وحصينا و فيد باكبزائــر سعيد بن موسى بن على الغزي(8) وثني العنان في شهر ربيع الثاني فصد مغراوة باخذ ثانيا بمخنفهم بعد صرب العرب (9) كابة الى صحراتهم و شد حصارهم و اطاله دهوا(10) بلغته بيه رسالة السلطان ابي (11) عنان معرفا لــه بوفاة والدة السلطان ابي اكسن وشابعا عندة لمغراوة في الابفاء عليهم (12) فلم يفبل من (13) اكبل الى محلة بني عبد الواد بدهل لهم على بن راشد وسفط مي يدة بهرس عطيف (١٤٠) الى تنس يرجو النجاة بها و الله لا يهدي كيد الخاتنيس فتبعه السلطان ابو ثابت رحه الله والحذ بمخنف تنس اياما فلاتل ثم دخلها عليه عنوة عي سادس عشرشعبان المكرم (t5) واخذة وسجنه (t6) ثم اخذت عليا بن راشد

<sup>(1)</sup> A, B = العبالا . - (2) B = . و حروبا سجالا . - (3) بيان . - (4) C . . و حروبا سجالا . - (5) بيان . - (5) بيان . - (6) B = . . (6) B = . . (6) B = . . (7) بيان . - (8) B = . . (9) A, B = . . (9) A, B = بيان . - (10) لغرب واطاله دهرا واطاله دهرا 10) لابغاء عليه مغراوة بعد صروب العرب والمال المال 
تابت رحه الله بما لم يعهد الثله في زماننا فانهزم السلطان ابو اكسن و فومسه فبيل العشاء و استمر الله الفتل في خدامه كولدة الناصر و محد بن [علي بــن] العزفي (2) فائد اسطوله و بركات بن حصون بن البوافي صاحب (3) اشغالسه وعلي بن الفباتلي (4) كاتب اسرارة وعلامته واستخلص ما كان له من مال وحريم وبنات و الدنيا دول 🗗 و اكترب سجال \* والعزة الدائمة لله وحدة ونجها هو براس طمرة ١٨٠ وكجامه مع الشيخ و نزمار بن عريب الى سويد فبيله ثم غربوا جيعا على الصحراء الى سجلماسة طالبا ملكه بالمغرب وعاد السلطان ابوثابت رجه الله الى حضرته بالظهر الذي لا مثل له و الغناثم التبي ليس بوفها بدخلهــــا غرة شوال من السنة المذكورة وصرب الى السلطان ابي عنان حرم ابيه كله 🗈 بصلا و عبابا وصونا وحياء و مجي اول هذا الشهر او ثانيه اتبقى ان وصل مـــن تونس محد بن عمر الجمي مجتازا على مغراوة بفتلوة غيلة بمازونة تعديا كمدود الله و خرفا (٥) كجاب السلم واهتاجت لذلك حمية السلطانين المرحومين رحمهما الله ونهض كربهم السلطان ابو ثابت بفبيله الاعسر واحلابهم يسوم الاثنين غرة محرم باتح سنة اثنتين و خسين (١٥١) و استجاش سويدا وبني عامر بمخنفهم بيه دهرا اشتمل على وفايع بين الهريفين كثيرة وحروب سجيلا

<sup>(1)</sup> P =ستحسر P = استحسر P = (2) P = الستحسر P = (3) P = البراز حاجب P = (4) P = (5) P = (5) P = (6) P = (6) P = (7) P = (7) P = (8) P = (8) P = (8) P = (8) P = (9) P = (9) P = (10) P = (11) P = (12) P = (12) P = (13) P = (13) P = (13) P = (14) P = (15) P = (16) P = (17) P = (17) P = (17) P = (18) P = (18) P = (19) P = (10) P = (11) P = (11) P = (11) P = (11) P = (12) P = (12) P = (12) P = (13) P = (13) P = (13) P = (14) P

المرينية والفيص على يحيى بن رحو لاتهامه اياه ببطانة ١١٠ السلطـــان ابـــــى إكسن وغلغل مي سيرة الى أن دخل دار الملك سادس رجب العرد مس السنة اله وادركم اكتبر بان الناصر بن السلطان ابي اكسدن فتل عموان بنن موسى اكبنوني (3) و استولى على المدية و مليانة و تيمز وغت (4) و ان السلطان ابا اكسن فد تحرك مغربا في امم لا يحصى (٥) العد (٥) من سليم و رياح وسويد والديالم والعطاب وحصين وتجين دون من معه من فبيله ومواليهم و ان عليا بن راشد المغراوي بر امامه بفومه و انحاز الى طرق (1) بلاد بني عبــد الواد فبخرج السلطان ابوثابت رحه الله شعلة افدام لا تخمد و مهم عزيمـــة لا ينكص وطود حزم لا ينهنه واكمية تنسل بفبيله كلاعز عليه مسن كل حسدب 🔞 و العصبية تنثال باحلامهم لديه من كل مبح ومعلم الى ان حل بتاغيت و نعيب بهنالـك واباء على بن راشد المغراوي بفبيله بتسالما بارسين و <sup>ت</sup>حادثا طويلا<sup>(8)</sup> مى كيبية لفاتهما العدو باكتبل السلطان ابو ثابت بالسلطان ابى اكسن وعلى ابن راشد بولدة الناصرو من معه و في يــوم كلار بعاء عاشــر من شعبـــان وكان اللفاء بتيعزيزن(١٥٥) من شلب و دارت رحمي اكرب على الطايعتيس بما 🖽 اشاب الوليد و ربع التبنيد (٤٤) و انهزم المغراوي و فومه وثبت السلطان ابـــو

<sup>(1)</sup> B = بمباطلة (P, T = بمباطنة (2) La date manque dans A, B. — (3) P = بمباطلة (Berb., ed. II, 174 et pass. — (4) A, B = المينوني (6) A, B = فيرهما (6) A, B = فيرهما (7) D, P, T = فيرهما (8) A, B = كالله (9) السلطان بغبيله لاعز (9) A, B = فغرج السلطان النج السلطان النج السلطان النج السلطان النج السلطان النج au lieu de بتيغرين (10) B = بتيغرين (10) B = بتيغرين (10) B = بتيغرين (10) B = بتعزيريسن عند جديوية في وطن شله (10) Cpr. Berb., ed. II. Le ms. A porte en marge la note au crayon : بها (11) = A B, بها (12) C = بها (11) = A B, بها (12) C = بها (12) C = بها (12) C = بها (13) Cpr. Berb.

ولنده ثم بنی تجبن وارتعلوا مغرین فی زهام خسمشة فدارس برصا مس المحدين وحزيهم ٢ بعلى بالحة اعترضهم ونيعن ٢ مس صوارة بلسم يابهسوا يهم وبحدادة ٥ من كوربلد العالب فاتلهم توبته اجعون بما طهروا منهم سوى بالعذاء ٥ و مروا بجبل بني ثابت المصافب لفسنطينة شمالها جدار بهسا اهلم بلم ينجحوا برجعوا الى اتصنى واجزلوا لهم الفرى والبو ثلانا وبسم انخدع عملي بن منديل الغراري بخيفة ارجسها باستفل على بس رائسد بالرة فومد ثم ارتحلوا إلى طيتهم وفي ليزر " من احواز، بجاية ادركوا جاهير مغراوة وتجين اكنادمين كانوا بدواة الموحدين باطهم وولدهم ومتاعهم وكراعهم في زداء خسمنة بارس اخرى سوى الراجل بصاعب عدد النوم واعتسدوا جيعا السير اخذين على جبل الزان و من زواوة باعترضهم اهلم باستاصلوهم سلبا للاموال وكانبس وحرفا للامتعة والمساكن وانتهوا الي شلسبب ببيسم انخزلت مغراوة بدعوة علي بن راشد اميرهم بعد مفاسمة السلطانين المرحوميس على التعاون و التعاصد في اكنير والصير ١٥٥ واخذت تجين ذات اليسار الى وطنهم بانبرد مذا النبيل الاعز بجدوا السير الله الى حاصرة ملكهم وكان الشيخ ابو يعفوب ونزمار ١٦٠ بن عريب بفومه كابة على البطحاء مبلولا للسلطان

<sup>(1)</sup> A, B = حربهم ; P = عربهم = ; T = عربهم = (2) Ce nom manque dans A, B, C; Cpr. Berb., éd., II, 169. — (3) A, B = المتراضية اعتراضية اعتراضية العنداء = (4) Berb., éd. II, 169 = برية = (5) P, T = العنداء — (6) A, B = برجعوا في المير و اجزل لهم وبه بانجر ع = (7) المخزع = (8) A, B = (8) A, B = (8) A, B = (9) B = المناوزة = (10) Les mots معاسمة النج يتروزة = (12) C, P, T = وفرسان ; Cpr. Berb., éd. II.

وَهُو سَرِيعٌ آكِسُابِ فَال المؤلفِ عِما الله عنداله وفعت على كتب كتسيسرة مسن السلطان ابي اكسن كواصر بلادة يعتذر لهم (ا) بيها عن هذه الوفيعة بالخداع عبد الواد عنه ساعة اللفا و مظاهرتهم العرب عليه و رجع اكديث وافام هذا الفبيل المارك ملتها على الملكين المرحومين ابي سعيد وابي ثابت اياما و ليالى اخذين بيها بمخنى الفيروان مع العرب الى ان برعنها الشيخ ابو محد عبد الله بن احد بن تيمراجين (3) متوجهوا معه باحد بن ابي دبوس مسايع العرب (4) الى تونس لاستبتاح فصبتها بالحذوا بمخنق من كان بيها (5) مس بني (6) مرين ومواليهم (7) زمنا طويلا الى ان وصل اكتبر بخلع السلطان ابي عنان يعة اييم و دعائم (8) لنفسه ثم خروجه عن تلمسان بعد ان اسلم امرها لعثمان (9) ابن يحيى بن محد بن جرار بن يعلى بن تيدوكسن (١٥) بن طاع (١١) الله ابن علي بن يمل بن يزجن (12) بن الفاسم بحينتذ جرى (13) الفبيل المبارك الى وطنه وطمحت هممهم لاحياه الدولة باصبفوا على بيعة السلطان المرحوم ابي سعيد رصوان الله عليه ببايعوه ظاهر تونس آخرشهر ربيع كلاول سنة تمسع و اربعين و سبعمتة (٤٤) ثم استالبوا مغراوة المرؤسين كعلى (١٤٥) بن منديل وعلى بن

و اكبايات او امرة كلا ان السرير و النبر و الدينار للسلطان ابسى سعيسد و برورة بد ورضى اخوهما كاكبر المولى الصالح كلاعلى ابو يعفوب سكنسي(٥) ندرومة لعبادة ربه فلت و لم افع بتاريخ على مثل هذه الاخاوة بين احد من ملؤك الاسلام وانها لاكبر دليل على شروب هذا البيست وكرم اخلافههم و بعدهم عن الوصم رحم الله السلب و ايد بنصرة الخلب و انا اذكر هنا كل من ولى خلابة المسلمين دون اخيه كلاكبر على نسنى تاسيا مي ذلك بهم فاولهمم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المومنين سيدنا علي بن ابسى طالب رضى الله عنه كان النحوة عفيل اسن منه ومات بعدة و من بني اميسة بالمشرف يزيد بن معاوية كان اخوه عبد الله اسن مند وكان يوم مرج راهط (3) مع الصحاح بن فيس فلما انهزم اهل دمشق ادركه عبيد الله بن زيداد ١٠ واردوه (6) و تخلصه و اراد عمر (6) بن سعيد بن العاصى فتله بسبد عبيد الله ومنعه منه و هشام بن عبد الملكك كان الحوة مسلمة اسن منه و الوليد بن يزيد كان الموتد ١٦٠ كثيرون اسن منه و يزيد بن الوليد و الموة ابراهيم وليا الخلافة والعباس اخوهما وغيره اسن منهما وبالاندلس عبد الرحان بن معاوية الداخل كان له اخوة اسن منه كالوليد الذي فتل عبد الرجان ابنه مغيرة بتهمتر السعسي عليه والخرج بعدة ساير بنبي ابيه من كاندلس 🚯 وهشام الرضي كان اخـــوة

<sup>(1)</sup> A, B = الاولية (2) B = بسكن (3) Sur مرج راهط , cf. IBN مرج راهط , cf. IBN بسكن (4) B = الاولية , cf. IBN بالضحان , cf. ibid., 210. — (4) A = عبد الله (4) A = عبد الله (5) A, B = بين زياد (6) A, C = بين زياد (7) P, T = بعدة السعى النج (8) Les mots الشعى النج manquent dans A, B.

العرب (١) \* مع البرور الموصول \* والتراضي المسدد النصول \* و اعمــــال حدود الاخاه تامة الاجناس و البصول (a) \* اخاه انبرد بد اهل مدا البيت الكريم من الملوك وصلة في الله للرحم فما (٥) يصلوا فصد نهجهما (١) المسلـوك **ب**صال بهما الملک و زهنی و امر و نهبی ثم رحب و سما و اباح و حسی مادرکا المطالب وغلبا عدوهما الغالب بربعا المعرة و اوضحا التصحيل و اطالا الغرة (٥) لا ان العدهر اكبى اكبواد و اصلد الزناد و انبى الصوارم اكداد بعاجل اكسدة بالاخلاق والترب بالاملاق والملك الدائم لله الواحد اكتسلاق ملكا تلمسسان عشية يوم الاربعاء الثاني و العشرين كجمادى الاخرة سنة تسمع و اربعيك وسبعمثة كما ذكرناه و مي صبيحة غده جدد الفبيل المبارك البيعة لسلطانهم لاسعد ابي سعيد رحه الله و فبض بموجب السياسة على عثمان بن يحييي بن جرار (٥) بمات مي رمصان السنة و استوز را يحيى بسن داوود بن علي بن مجن ١٦ و استكتبا عبد الواحد بن محد الزواني (١٥ ثمنكباء الأمور نفمت (٩) عليه واعتاصا منه علي بن محد بن سعود بعد وصوله من تونس على ما نذكرة ان شاه الله و استفصيا العفيد ابا العباس احد بن علي الفيسي عرب بالمشوش ١٥٥ ثم العفيد ابا العباس احد بن اكسن بن سعيد واستنشعسر كل واحد منهما ابهة الملك (41) و دان له الناس بالبيعة و مصت في الاحسكام

 <sup>(1)</sup> A, B = . - (الأموال . - (2) A, B = . - (3) P, T = . - (4) P, T = . - (5) Ce qui précède, depuis المغذ العرد النج , manque dans A, B. - (6) B = . - (7) . - (7) . حابر . - (8) A, B = . - (9) B = . - (10) Ce personnage a été omis par A, B. - (11) B = (12) ; P T = . الهذ الملك = 11) B = . - (11) B = . - (12) .

### الباب الشانحي

الباب الثاني من الفسم الثاني في ذكر احياء الدولة عفب العفاء وظهورها بعد طول الحباء

فلت وبالله التوفيق و لما حلت الطامة الكبرى بالسلطان المرحوم الي تاشفين و صار ملك تلمسان الى السلطان ابي اكسن ابن السلطان ابي سعيد ابن السلطان ابي يوسع بن عبد اكفى كما ذكرناه آنها استخدم فبيل عبد الواد فلم يشعثهم (١) و حفظ عليهم رتبتهم و ابفى لشعوبهم وفباتلهم المراسم التي الفوها بايامهم تفاخرا بملك الفبيلتين(١) و تشرفا بامارة زناتة اجعين السواف

وكم لله من لطب ف خبي \* يدف خباه عن بهم الذكي (٥) اذا (۵) صافت بك الاسباب يوما \* بثن بالواحد البود (۵) العلى

و بعضت الايام و هم بين بني مرين لهب مخمود (6) ، وصارم مغمود (7) ، و الناوب تتحرق حنف (9) ، والعيون شازرة ،

تعافى (1) A, B = بلما شعثهم (2) P, T ولما شغبهم (2) A, B = بالملك الغبياتين in P, B.— الزكى (3) B = (4) الصمد (5) الصمد (5) النابع الفبياتين (6) C, P, T = (4) B = (5) المكبور (7) A, B = (6) C, P, T = (6) C, P, T = (7) A, B = (8) P, T = (8) P, T = (9) A, B = (9) A, B = (10) الغلوم تغترم خنف (10) الغلوم تغترم خنف (10) A, B = (10) الغلوم تغترم خنفا (10) A, B = (10) الخبر (10) A, B = 
استشهد رضوان الله عليه و جر العباء بعد ذلك على الدولة ذيله و طمست في الفطر معالمها (4) و اصبحت اثارا بعد عين وخبرا من بعد استخبار بسبحان مصرف لافدار ومسخرة الليل و النهار والبافي بعد بناء العالم لا اله لا هو(3)

يوسيع الذكور اسيرا بفتله وعباعن سائر الناس و تمادى مشرفا باحذ رياحا **مِواد**ي اكبنان اخذه رابية و نزل بجاية ثلاثة ايام و اصلح شانه (ا و فعل راجعا الى ملكه و فد علا صيته اله ومخم ملكه و هابه البادي و اكماضرو في سنة عمشرين نهص فواده (١٥ الى الشرق مجاسوا خلا دبار الموحدين وعادوا اليه بالظهر و الغنيمة و في سنة احدى وعشرين ارسل كبيسر فوادة و او فاهم موسى بسن على الغزى (4) بجميع الجيوش مشارفا بدون بلاد الموحدين و نزل فسنطينتهم (5) وعاد الى وادي بجاية ببني ببكره مند ١٦ حصنا عظيما و ترك بيه ١١٥ الفائسـ د يحيى بن موسى (١٥ بحصة وابرة وعاد الى مولاة بتلمسان (١٥١) و في سنة اثنتيسن وعشرين وصله من سجلماسة اولاد ابي علي عمر ابن السلطان ابي سعيد المريني متطارحين عليد في مصارختد اياهم على ابيه (41) فارسل معهم الفائسد موسى بن علي المذكور بالجيوش الضخمة باستباح جارت (12) من بلاد بنسي مرين و قبل ثم ارسل رحم الله داوود بن علي بن مجن إلى سجلماسة لماوضة الاميرابي على بي كيبية المصارخة بلم يتبفا وعاد المذكور معصبا بصالح السلطان ابو تاشبين (١٤) رحمه الله ملك المغرب السلطان ابا سعيد و انهص فاتدة موسى بن على بجميع عساكرة الشرفية الى بلاد الموحدين بنازل بجاية وعاد (١٤١)

وكان رحم الله جانحا الى اللذات ممتعا بالنعيم العاجل مغتبطا بلهمو الدنيسا و نعيمها (4) ولع ببناء الدور وتجيير الفصور وتشييد المصانع و اغتراس المنتزهات مستظهرا على ذلك بالاب عديدة من بعلت اسرى الروم بين نجارين وزلاجين وزوافين وغير ذلك مع صدفه رحد الله بالاختسراع وبصرة بالتشكيل و كلابنداع (١) فخلد اثارا (١) لم تكن فبله لملك و لا عرب لها بمشارق كلارض ومغاربها نظيركدار الملك ودار السرور وابى فهروسواها و مع ذلك شفار(ه) حزمه مشحوذة (٥) وكتاثب عزمه مجهرة وعداه مرعسي (٥) اليمين و الشمال مثافعة و رعاياه امنة ببخ بنج (٦) له من ملك ما اجلم و نهسص اول حركاتم سنة تسع عشرة (8) لاستيصال محد بن يوسب المذكو رالثائر على ابيه بالشرق بجميع فبيله الاعز واحلابهم ١٩١ من زناتة وسويد بجمع الفريعة (١٥٥) وانشريس فاحذ السلطان ابو تاشعين بمختفهم ثمانية ايام الى ان جاعست مواشي الفوم واشرفت على الهلاك (13) ثم فريها اربابها فناجزهم رحم الله الفتال فاخذهم عنوة واستاصل نبوسهم و اموالهم (١٤) وسيق اليد محد بين

بالاب (1) A, P, T = و ابعا = 3; و ابعا = 6; و ابعا = 4; و ابعا = 6; و ابعا = 4; و ابعا = 6; و ابعا = 6; مشعار = 1 (4) A, B = . - (5) A, B = . - (6) B = . - (6) B = . - (6) B = . - (7) B, P, T = . - (8) La date manque dans A, B. - (9) P, T = . - (8) La date manque dans A, B = . - (10) P, T = . - (10) P, T = . - (11) E = . - (1

## الباب الشاني

الباب الثاني من الفسم الثاني في ذكر احياء الدولة عفب العباء وظهورها بعد طول الخباء

فلت وبالله التوفيق و لما حلت الطامة الكبرى بالسلطان المرحوم ابي تاشعين و صار ملك تلمسان الى السلطان ابي اكسن ابن السلطان ابي معيد ابن السلطان ابي يوسع بن عبد اكفى كما ذكرناه آنها استخدم فبيل عبد الواد فلم يشعثهم (1) و حفظ عليهم رتبتهم و ابفى لشعوبهم وفباتلهم المراسم التي العوها بايامهم تعاخرا بملك الفبيلتين(2) و تشرفا بامارة زناتة اجعين

السوابسر

وكم لله من لطب فعي \* يدفي خامة عن فهم الذكي (3) اذا (4) ضافت بك الاسباب يوما \* فثني بالواحد البود (6) العلي

**ب**مضت كلايام وهم بين بني مرين لهب مخمود (€) • وصارم مغمود (٦) •

و الاكباد تنبطر غيرة (8) \* و الفلوب تتحرف حنف (9) \* بالعيون شازرة \*

<sup>(1)</sup> A, B = بلما شغثهم P, T, T بلما شغبهم P, B = بالما شغبهم P, B = بالما P, B = (2) P, B = بالما P, B = (3) P, B = (4) P, B = (6) P, T = بالما 
استشهد رضوان الله عليم و جر العباء بعد ذلك على الدولة ذيله و طمست في الفطر معالمها (4) و اصبحت اثارا بعد عين وخبرا من بعد استخبار بسبحان مصرف كافدار ومسخرا الليل و النهار والبافي بعد بناء العالم لا اله كلا هو(3)

<sup>(1)</sup> A = 1 وطومست في الفطر معاملها B = 3 و صومسا في الفطر معاملها A = 1 (2) A , B = 1 الله A (3) A , B = 1 الله A (4) عنا au lieu de كالم

ولما تم لد ذلك رحل فاصدا تلمسان بنزلها يوم احد عشر (١) من شوال ١١) و أناج عليها بكلكله واداربها نطاق اكمصر ثم ابنني غربها ١٦٥ مدينة لسكناه نسبها الى النصر وهي مدينة المنصورة (4) واصافي حصر المدينة و سدرة خنافها بما هو معروب و في يوم كلاربعاء الثامن و العشرين من رمصان سنة سبع و ثلاثيس وسبعمية ١٠٠ دخلها عنوة فانحاز السلطان ابو تاشفين رحه الله و اولادة ابو سعيد و ابو سرحان وابو يعفوب و و زيرة كلاوفي موسى بن على الغــزي و ولــــدة سعيد الى باب الفصر برحبة ايمين تجمى يفاتلون دون اكسرم و كامسوال ١٦٠ اللت تخينا اكبرام مذبوحا من الفنا (١٥ حسبما اراني رحة الله على جيعهم ١٩٠) **بيا لله ما اكرم واصبر واعلى هممهم (١٥) اخبرني الثفات من اهل تلمسان انم** كان من فول (41) السلطان المرحوم ابي تاشبين عند دخول العدو البلد عليهم و انحيازه الى باب فصره وفد ربع طر به إلى السماء و فال (12) يا من لا يسزول ملكه ارحم من زال ملكه وهل يصدر هذا الفول في مثل ذلك المفام كلا ممن امتلا صدرة ايمانا و فلبه رضى بفضاء الله تعالى فيل ولم يذهل ولا هلع (13) الى ان

سنة هس و ثلاثيس (2) B ajoute ici سنة هس و مشريس (1) A, B و الحدى و عشريس (2) الحدى و عشريس (4) Les mots و هي (4) . و سبعماية بغربها = (3) A, B = بغربها = (4) . و سبعماية المنصورة (6) A, B ne مدينة المنصورة بالمبداح (7) A, B = (8) P, T = بالمبداح (9) Les mots سوى سعيد ابن الح (9) Les mots مذبوحا بالغما و (10) P, T = منبوحا بالغما و (11) A. B = و قال (12) . فبل = (11) A. B و لا هلم (13) و المعاودة المعاودة المعاودة المعاودة المبداح (13) عمما = (14) همما = (15) معمود المعاودة المعاودة المعاودة المعاودة المعاودة المبداح (13) عمما = (14) همما = (15) المبداح (15

ملكم و في آخر هذه السنة مات السلطان أبو سعيد ملك المغرب فخلف مِعاس السلطان ابو اكسن و بسجلماسة ولده الامير ابو على (١) فارسل السلطان ابو تاشبين بالعزاء (١٤) إلى صاحب سجلماستر وارسل اليه السلطان ابو اكسس معيدا (3) الشفاعة للموحدين لمكان (4) صهرة فيهم فرد ابو تاشفين ارساله (5) اسوم رد فولا و بعلا فتحرك الى سجلماسة و نازل (٥) بها الحاه دهرا ١٦ و نهسص فيسم السلطان ابو تاشعين مغربا ونزل وادي زا (٥) و فعل ثم اصطلح ملك الغسرب و عاد السلطان ابو اكسن الى باسه (ا) و بي سنة اثنتين و ثلاثيس (١٥) تحسرك السلطان ابو اكسن مشرفا بنزل تاسالة واطال بها اللبث وارسل صهرة السلطان ابا يجيى الموحد يفول شانك و تامزيزدكت مجمع المذكور الها الله المسل ابريفية بلما فاربها بر من كان بها من الفواد تفية ممن ورامهم واسلموها بما بيها وذلك سنة ثلاث و ثلاثين بهدمها و فبل السلطان ابو اكسن الى معربه و فد ساء ما بينه وبين اخيه صاحب سجلماسة بنهض اليه سنة اربع وثلاثيس واخذ بمخنفه ولم يبلته حتى اخذه وفتله واستفل بالمغرب كلم وبسي سنة خس وثلاثين تحرِّك السلطان ابو اكسن مشرفا الى تلمسان باخذ ندرومة وهنين (12) و نزل تاسالة باستبتح منها وهران و اطاعته البلاد الشرفية باسرها

<sup>(1)</sup> Cette phrase est remplacée dans B par غلبه بعاس و بسجلماسة ولدو  $B = (A) \cdot (A)$ 

ابن ابي عمران اكبمسي (4) الذي كان عندة بتلمسان فاصدة في اكركة الى تونس (١) بلفيهم ملكها السلطان ابو يحيى بالواد شارب (١) من بلاد ابريفية بوفع بينهم حرب عظيم (4) بانهزم السلطان ابو يحيى هزيمة شنعاء واستولوا ميها على حرمه (۵ و دخائره و افلت هو مسن الكاينة جريحــا الى فسنطينة ثـم دخلوا تونس فافاموا فيها اربعين يوما و اسلموها لابن ابي عمران و حزة بسن عمر السليمي و فعلوا راجعين و في هذه السنة وجد السلطان ابو يحيسي الموحد (6) ولدة يحيمي و وزيرة ابا محد عبد الله بن احد بن تيمراجيس (أ) بسى البحر رسولين الى ملك المغرب السلطان ابي سعيد راغبين (8) منه كب عاديت السلطان ابي تاشبين عنهم و متصارخين (٥) مي ذلك عليم و معرصيس لم بمصاهرتهم ابند (١٥) السلطان ابا اكسس باحدى بنات السلطان ابسى يحيى و مى سنة احدى و ثلاثين وردت على السلطان ابى تاشمين رسل ملك المغرب المذكور شبعاء (41) للموحدين في المسالة و الافلاع عن بجايتهم بلم تنجيح رسالتهم و انحلت عرى (<sup>12)</sup> السلم بتحرك السلطان ابو تاشبيـــن غازيا الى تاوريرت بانهزم جيشها ووفع ساعة من نهارعليها وفعل راجعا لدار

بعث السلطان ابو (2) جاتشهیدن حرکته الی تونس صع ابی عمران انجمی الذي کان الخ (2) باتشهیدن حرکته الی تونس صع ابی عمران انجمی الذي کان الخ (2) باتشهیدن حرکته الی تونس صع ابی عمران انجمی الذي و ساروا الی تونس معاند السنة السنة الشاد و رجه معه جمیع فیاد و ساروا الی تونس دونع بینهم حرب عظید (4) بالذكور وجه معه جمیع فیاد و ساروا الی تونس طع سعد (4) باتشه باتشه المناز (5) منظر علی ماحب تونس و (6) م. جمیع محلاته و (5) بالمنهنز (6) باتشه باتشه باتشه باتشه (6) باتشه باتشه باتشه (6) باتشه باتشه باتشه (6) باتشه 
على اكبل (١) الى بجاية و نهص بهم اكاجب ابو عبد الله محد بن سيد الناس (2) منها نحو تامز يزدكت (3) وفد كان الفائد موسى بن على عند علمه بوصولهم(٥) استنبر فواد سلطاند الذين ببونة(٥) بالتفي انجمعان بالاربعاء من الوادى الكبير(6) و افتتلوا من الصحبي الى كلاصيل و انهزم الموحدون بمات ظاهر (r) الكبير و استبيحت (8) محلاتهم جلة و بي سنة ثمان وعشرين(٩) انهـص السلطان ابو تاشبين رحه الله فائدة يحيى بن موسى اكمي(١٥٥) و سائر الفواد باكبيوش كافة لتدوينح افريفية فجاسوا خلالها ونزلوا فسنطينة وبلاد العنساب وعادوا (11) و بحى سنة تسع و عشرين (12) تحرك السلطان المرحوم ابو تاشبين الى بجاية لاستفدام بعص اهلها اياه لغيبة اكاجب ابن سيد الناس عنها وجد السير مهتبلا غرتها ومبى يوم نزوله عليها دخلها اكاجب المذكور(٤٥) ففتل الذين راسلوا السلطان ابا تاشفين من اهلها ففعل السلطان رحه الله الى حصرته الكريمة وترك عيسى بن مز روع الياتكشي (٤٤) فائد اكبيش الذي بنامزيزدكت و امره ببناء بلاد اخرى من خارج (١٤٥) بجاية ببعل ذلك و بناها و بي سنة ثلاثين ارسل السلطان رحه الله الى تونس جيع فواده بجيوش مروسين ليحيى بن موسى الجمي و معهم

<sup>(1)</sup> Berb. جبل بني عبد انجبار (2) C, P, T = بني عبد انجبار بني عبد انجبار (1); Cpr. Berb., éd., II, 157. — (3) B = تامسن خرجة; Voy. la note 7 p. الناس زرجه (6) A, B = بلونه (5) A, B = بلونه (5) A, B = بلونه (7) Ceci manque dans A, B; C, P, T = (7) Ceci manque dans A, B; C, P, T = (9) Cette date manque dans A, B et dans Berb. — (10) Berb. (éd., II, 157) خابره (11) Ce passage, depuis و بسنة ثمان النج manque dans A; B = بلاثين و سبعماية (12) La date manque dans A; B = ثلاثين و سبعماية (13) Ce passage, depuis وجد السير (14) P = ثلاثين و سبعماية (15) B = (15) B = بالتكتب

عبد الرحمان الشهيد الحبصى ١١) و بعث معهم فائدة موسبي بن علي الغزي ١٤) باكيوش التي لا تحصى فاعتمد السلطان ابو يحيى حربهم فلم يفو عليها جتزمم (a) لفسنطينة و استمر ابراهيم بن الشهيد (d) و عربه الى تونس واخذ موسى ابن علي بمختنق فسنطينة خمس عشرة ليلة ثم افلع مغربا الى باب مولاة و مي و ابسد بفطرها الزرع والصرع وعاد الى وادي بجايسة باختط بد 6 مدينسة تامزيزدڪت 🕫 وفسم مسافتها على انجيش فبنوها فبي اربعيـن يوما واوطنها ثلاثة كلاب ومتتى بارس وامر السلطان رجه الله بحمل الزرع اليهــا مـــن . جيع بلادة الشرفية (8) بشحنت مخازنها افواتا نامية من الفمسح والشعير والسمن وغيرذلك واناحت على ذلك الوطن بكلكل ثفيل واطلست على بدوة وحضرة بمنكب ضخم مع احسان الملكة بيهم باذعنوا لطاعة السلطان ابى تاشبين رحه الله عن آخرهم ١٥ بهنالك اشتد اكصار على اهل بجايسة و فلت (10) اسعارهم وتلاشي امرهم(11) باستغاثوا بملكهم السلطان ابي يحيبي باجاب داعيهم و ارسل جميع فواده بجيوشه سنت سبع و عشريس (12) باجتازوا

ابراهیم بن عبد بن الواحد  $B = \{inum, inum, inu$ 

و هي سنة ثلاث و عشرين (١) فدم على باب السلطان ابني تاشبين رحمه الله حزة بن عمر بن ابي الليل السليمي شيخ عرب ابريفية كابة و عبد الواحسد ابن محد اللحياني اكبصى طالبين مند الصرخة (١٤) على ملك ابريفية بارسل معهما الفائد موسى بن علي وكابة الفواد بالعساكر التسى لا تحصى كتـــرة بالتفاهم ملكهم السلطان ابو يحيى بن يحيى بن ابراهيم بن ابي زكرياء بن عبد الواحد بن ابي حبص برغيس (٥) من ابريفية وكانت تجين مرضى الفلوب بانهزموا دون حرب كبير بانهزم الناس لهزيمتهم وفتل مسامح احد الفواد و بعدت على الناس المشفة وثاربها العدو من خلف و امام ففتل (٥) كثيرهـــم و اكحروب كما علمت سجال و هي سنة ار بــع و عشرين ﴿ امر السلطــان ابـــو تاشهين فواده بتجديد الله المحلات وصم الجنود و النهوس كصار بجاية مكان ذلك والتفاهم اكاجب ابو عبد الله محد بن محد بن سيد الناس بحبيرة من خارجها بهزموه ولو لا ركوبد البحر الخذوة وفي شعبان من هذه السنة ركب الوزير هلال الفطلاني البحر حاجا و استناب عنه في الوزارة كانبه اكاج ابا عبد الله محمد بن حوتية (٦) من حضرة تلمسان وفي سنة خمس وعشرين(١٥) وَصَـلَ ايضا الى باب السلطان ابي تاشفين رحم الله اشياح سليم كافة كحمـزة بن عمر بن ابى الليل (9) و محد بن طالب بن مهلهل (10) و محد بن مسكيسن اككيمي (11) يستحثونه (12) للحركة نحو ابريفية بجمعهم على بيعة ابراهيم بس

<sup>(1)</sup> Cette date manque dans A, B. — (2) C, P, T = مرختها . — (3) A, B = سبخیس . — (4) C, P, T = فلع . — (5) La date manque dans A. B. — (6) A, B = بتعذیب . — (7) B = خزییة . — (8) La date manque dans A, B. — (9) A, B = نامهال . — (10) C, T = بتعشیر ابن عمران ; B = علم Cpr. Berb., éd., II, p. 156.— (11) C. — یستجشونه = (12) B = اعکمی . — (12) B = بیستجشونه .

يوسب المذكور اسيرا بفتله وعها عن سائر الناس و تمادى مشرفا باخذ رياحا بوادي اكبنان اخذه رابية و نزل بجاية ثلاثة ايام و اصلح شانه الله و فعل راجعا الى ملكه و فد علا صينه اله وفخم ملكه و هابه البادي و اكماصرو في سنة عشرين نهصفواده (١) الله الشرق فجاسوا خلا دبار الموحدين وعادوا اليه بالظفر والغنيمة و في سنته احدى وعشرين ارسل كبيدر فوادة و او فاهم موسى بس على الغزى (4) بجميع الجيوش مشارفا بدوخ بلاد الموحدين و نزل فسنطينتهم (5) وعاد إلى وادي بجاية ببني ببكرا، مند ١٦ حصنا عظيما و تراث بيدا، الفائسـ د يحيى بن موسى (١٥) بحصة وافرة وعاد الى مولاة بتلمسان (١٥) و في سنة اثنتيسن وعشرين وصله من سجلماسة اولاد أبي علي عمر ابن السلطان ابي سعيــــد المريني متطارحين عليد في مصارختد اياهم على ابيه(41) فارسل معهم الفائسة موسى بن علي المذكو ر باكبيوش الضخمة باستباح جارت (١٤) من بلاد بنسي مرين و قبل ثم ارسل رحم الله داوود بن على بن مجن إلى سجلماسة لمباوضة الاميرابي على بي كيفية المارخة بلم يتعفا وعاد المذكور معصبا بصالح السلطان ابو تاشعين (٤٦) رحمه الله ملك المغرب السلطان ابا سعيد و انهب واثسده موسى بن علي بجميع عساكرة الشرفية الى بلاد الموحدين بنازل بجاية وعاد (١٤١)

و كان رحم الله جانحا الى اللذات ممتعا بالنعيم العاجل مغتبطا بلهـو الدنيـــا و نعيمها (4) ولع ببناء الدور وتجييم الفصور وتشييد المصانع و اغتراس المنتزهات مستظهرا على ذلك بالاب عديدة من بعلت اسرى الروم بيسن نجارين وزلاجين وزوافين وغير ذلك مع صدفه رحد الله بالاختسراع و بصرة بالتشكيل و كلابتداع (١٥) فخلد اثارا (١٥) لم تكن فبله لملك و لا عرب لها بمشارق كلارض ومغاربها نظيركدار الملك ودار السرور وابي فهر وسواها و مع ذلك شهاره حزمه مشحوذة (٥) وكتاثب عزمه مجهرة وعداه مرعسي (٥) اليمين و الشمال مثافعة و رعاياه امنة ببخ بنج (أ) له من ملك ما اجلم و نهسص اول حركاتم سنة تسع عشرة (8) لاستيصال محد بن يوسعب المذكو رالثائر على اميه بالشرق بجميع فبيله كلاعز واحلافهم ١٠) من زناتة وسويد فجمع الفريعة (١٥) وانشريس فاخذ السلطان ابو تاشفين بمختفهم ثمانية ايام الى ان جاعبت مواشي الفوم واشرفت على الهلاك (١٤) ثم بر بها اربابها فناجزهم رحمد الله الفتال فلخذهم عنوة واستاصل نبوسهم و اموالهم (١٥) وسيسق اليسر محد بسس

<sup>(1)</sup> A, P, T = ولعبها و البها و البها و البها و العبها و العبها و البها و البه

التنعيم \* واطراح الهوادة \* وامكن الهوى من ناصيته المفادة (١) \* بكم زخرب من فصور وصروح \* واطاب عن فبوى (ع) و صبوح \* و كم دوخ من فبيل ومصر \* و جمع بين لذة (3) و نصر (4) \* كلا أن الدنيا كدرة الصبورة) \* و ابتزند الثوب (6) و العبو \* براشت له سهام العدا \* و تحييبنه (7) من ايامها ولياليها المدى \* الى ان امكنت منه يد الردى \* واسمعت بذاعرت، (8) صوت الصدا ، و كل حادث بمنتم الى مدى ، وان طاولم اليوم وغدا ، وَ يُبْفَى وَجُهُ رَبِّكُ ذُو آَكُلُالِ وَآلًا كُرَام ما عدا ، مولده سنة اثنتين و تسعين وستمثة (9) و كان فاصلا حيد السيرة رحب اكتاب عظيم اكتلق جيل اكتلق (10) مي ايامه تحصرت الدولة واحذ الملك زخروه و تزين (11) بـ وبـــع يــوم الكميس الثالث والعشرين من جادى الاولى سنة ثماني عشرة (12) وسبعمثة بالملعب خارج باب فشوط (13) فبسط امال اكناصة و رفع عن العامــة مبتـــدع الوظائف (١٩) و اجاز فرابة اللك البحر الى الاندلس وأستوز رعاجه ملالا الفطلاني وولى كتأبته العفيه اباعبد الله بن مدورة وأشغاله العفيه ابا عبد الله مجد بن سعود (15) و ابا المكارم منديل بن المعلم و فضاء حضوته البغيه ابا عبدالله محد بن منصور بن هدية ثم الشريف ابا على حسن بن محد الكسيني (16)

<sup>(1)</sup> Ce qui précède, depuis واكتمل بسماء النج , manque dans A, B. – (2) A عبوق . – (3) A, B = . دولة . – (5) A, B, P, T = . نصير = (4) B - . نصير = (5) A, B, P, T = . نصير و الشعب الشاحة في الشعب الشاحة (6) A, B, P, T - . بنواهرت المحالية = (8) A, B, P, T - . بنواهرت المحالية الشعبان = (10) A, B الشعبان = (11) C, P, T = . المسان = (13) B - . المسان = (14) Les Mss = . الوضائية (15) - . المسلم (

سبحانه بكان عمره فدسد الله نحو ثلاث و خسين سنة (ا) و ملكه عشر سنين (ا) و آلاً رُضُ لِلَّهِ يُو رُثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبُادِةِ (3)

## دولة السلطان ابني تاشعين

ابن السلطان ابي حو ابن السلطان ابي سعيد ابن امير المسلميس ابي يحيى يغمراسن بن زيـــان

ملک تبجیح (۱) بي الاصالة و اكبلال \* تزيي (۱) بخلال الشرف وشرف الحلال \* أي (۱) حياه وكمال \* ووزر و ثمال \* و مطمح منى و إمال \* بهو تلك الاشادة \* و بيت الفصيد و الانشادة (۱) \* ذو الهمم المزاحبة للكواكب (۱) و العزائم الطاعنة بي صدور المواكب \* و العطايا المختجلة السحب (۱) السواكب \* بزغت بابن الدولة شبسه \* بانمحي (۱۵) اسمه \* واكتمل بسماه العز ابدارة \* بتسرى عن فمر دولته سرارة \* ثم ادرك البدو و اكضر \* و استخدم ربيعة و مضر \* و ثافب عداة شرفا و غربا \* و ناجزهم و يعفر الديار طعنا و ضربا \* بتزك الهام حصيدا \* و اوسع الغنا تفصيدا \* هذا مع افتطابه زهر السرور المحجيم \* و اشرابه على مرح اللذات من ثنية هذا مع افتطابه زهر السرور المحجيم \* و اشرابه على مرح اللذات من ثنية

ثم فتل ابوه رجه الله عام ثمانية عشم و سبعهاية و له ثلاثة - (3) A, B و مندة احدى و عشرين سنة - (2) A, B و خسون سنة و (3) -. و خسون سنة ; ce mot ajoutent و (5) C, P, T و العافبة للمتغين ; ce mot manque dans A, B. - (6) A, B = (1) - (1) Les mots و مطمع الع manque dans A, B. - (8) A = (10) B, P, T = الكواب - (10) B, -

التنعيم \* واطراح الهوادة \* وامكن الهوى من ناصيتـ المفادة (١) \* بكم زخرب من فصور وصروح \* واطاب عن فبوى (2) و صبوح \* و كم دوخ من فبيل ومصر \* و جمع بين لذة (3) و نصر (4) \* كلا أن الدنيا كدرة الصبو (5) \* و ابتزتد الثوب (٥) و العبو \* براشت له سهام العدا \* و تحييبته (٦) من ايامها ولياليها المدى \* الى ان امكنت منه يد الردى \* واسمعت بذاعرت، (١٥) صوت الصدا ، و كل حادث بمنتم الى مدى ، وإن طاولم اليوم وغدا ، وَ يَبْفَى وَجُهُ رُبِّكُ ذُو آكُهُلالِ وَآلًا كُرَام ما عدا \* مولده سنة اثنتين وتسعين وستمثة (9) و كان فاصلا حيد السيرة رحب اكبناب عظيم اكتلق جيل اكتلق (10) مى ايامه تحضرت الدولة واحذ الملك زخروه و تزين (t1) بـويـــع يـوم الخميس الثالث والعشرين من جادى الاولى سنة ثماني عشرة (12) وسبعثتم بالملعب خارج باب فشوط (13) فبسط امال اكناصة و رفع عن العامــة مبتـــدع الوظائف (40) و اجاز فرابة الملك البحر الى الاندلس وأستوز رعاجه هلالا الفطلاني وولى كتابته العفيداباعبدالله بن مدورة واشغاله العفيدابا عبدالله مجد بن سعود (15) و ابا المكارم منديل بن المعلم وفضاء حضوقه البفيه ابا عبد الله محد بن منصور بن هدية ثم الشريب ابا علي حسن بن محد الحسيني (16)

سبحانه بكان عمرة فدسد الله نحو ثلاث و خسين سنة (١) و ملكه عشر سنين (١) و آلاً رُضُ لِلَّهِ يُو رُثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبُادِةِ(١)

## دولة السلطان ابسي تاشمين

ابن السلطان ابي حو ابن السلطان ابي سعيد ابن امير المسلمين ابي يحيى يغير السلطان بن زيان

ملک تبجیح (۱) بی الاصالت و انجلال \* تزیی (۱۵) بخلال الشرب و شرب الحلال \* أي (۱۵) حیاه و کوسال \* و وزر و ثوسال \* و مطمع منی و امال \* بهو تلک الاشادة \* و بیت الفصید و الانشادة (۱) \* دو الهم المزاحب اللکواکب (۱۵) و العزائم الطاعنة بی صدور المواکب \* و العطایا المختجلة السحب (۱۵) السواکب \* بزغت بابق الدولة شمسه \* بانمحی (۱۵) اسمه \* واکتمل بسماه العز ابداره \* بتسری عن فمر دولته سراره \* ثم ادری البدو و الکضر \* و استخدم ربیعة و مضر \* و ثافی عداه شرفا و غربا \* و ناجزهم و یعفر الدیار طعنا و ضربا \* بنزی الهام حصیدا \* و اوسع الفنا تفصیدا \* هذا مع افتطابه زهر السرور الحجیم \* و اشرابه علی مرح اللذات من ثنیت هذا مع افتطابه رهر السرور الحجیم \* و اشرابه علی مرح اللذات من ثنیت

<sup>(1)</sup> A, B = ثم فتل ابوق رحه الله عام ثمانية عشم و سبعماية و له ثلاثة = A (2) A, B = ثم نسنة احدى و عشرين سنة = A (2) = A (3) A, B ajoutent تزيا = A (4) A, B = = A (5) C, P, T (5) C, P, T (7) ce mot manque dans A, B. = A (6) A, B (7) Les mots و مطمع الع manque dans A, B. = A (8) A (9) B, P, T (10) B, = A 
<sup>(1)</sup> C, P, T = معرب . - (2) C, P, T = الدار . - (3) C, P, T = الدار . - (4) A = المختف . - (5) A, B = بغطبا . - (6) A = الخفاء ; B = الخفاء : (7) A, B = بغطبا . - (8) A, C = بغطبا ; B = بغطبا ; B = (7) A, B = بغطبا . - (10) Berb. (ed., п, р. 151) l'appelle شغورة شغورة الفطاني . - (10) Berb. (ed., п, р. 151) l'appelle شغورة الخرارت . - (11) Les noms ظاهر و مهدي النج manquent dans A; B = بغطبا . - (12) A = بغلبا المناب . - (13) Ce qui précède, à partir de مثل . - (14) Les mots خاصبا المناب 
المديد ودعا بها الى نفسم بمظاهرة يوسف بن حسين بن عزيز التجاني (١١ وتحرك الى محلة السلطان ابي حو لافتراق الناس عند فاستنكف رحد الله الناخير(2) امامه وفدم عليه فهزمه وتولى البلاد ورام السلطان ابو حو معلولا الى حضرته فبفي ثلاثة ايام وخرج بجميع جيشه مشرفا نحوه (٥) و بلغ اكبرايا سرحان مسعود بن ابي عامر على بجاية بافلع عنها وغرب والتفيي بمحمد بن يوسب بمتيجة (٥) فهزمه و اكباه الى جبل موصاية (٥) ولفي السلطسان ابا حو (٥) واخذ معه بمخنى n مليانتر وفيها يوسف بن حسين التجاني المذكور ثم اخذها والمدية بعدها عنوة واخرج يوسب المذكور مس مستوفد حام وجاء (8) به اسيرا بعها عند السلطان ابو حو (9) و اطلفه ثم اخذ رهائن الوطن كله حصرا و بدوا و فعل الى حصرة ملكه و فد اصل دا. محد بن يوسب المذكور و نشبت مى البلاد مخالب دعوتم ثم اعاد اكركة الى الشرق و نزل بوتيصبت سنة سبع عشرة (10) و استعمل على المدية يوسب بن حسين المذكور لمثافعة محد بن يوسع واستابي اشياخ بدو البلاد وحضرها وصاد الى حضرة ملكه وكان رحه الله موثوا لابن عمه ابي سرحان مسعود بن ابي عامر على ابند السلطان ابي تاشبين و مبصــــــلا اياه على ابنه(١٤١) في السرو انجهــر والنهى و كلامر فكثيرا ما كان يعيره بد ويوبخه في الملا بسببه(12) و ربعا اسمعه

القصاء الهين(١) عند الافتصاء(١) \* الذي ربع الخرق(١) \* وعمــــل(١) اكسف \* ثم دوخ الشرق \* و انار ببواترة (٥) بــ آباف البــرق \* و فرع (٥) الثوار \* وسلك ١٦) كانجـاد وكاغوار \* بابتلى كالطوار \* وخبر الظلمـاء والانوار \* بسدد (8) الاهوار \* وشيد الاسوار \* وحبر (9) اكنسادن \* وملا المطامير والصناديق \* ولم يغن اكمذر(١٥٥) \* فتل رجه الله كيب فدر \* وجمى، على موائد السرور \* من جانب الطاعة والبرور \* بضرب اكسام المطرور \* وَمَا آكَيْوَةُ آلَدْنَيَا لِلا مُنَاعُ آلْغُرُورِ و مولدة سنة خمس وستين وستمئة (٤١) وكان **ب**ظا غليظا حازما يفظا (12) بهمة من الملوك (13) بو بع يوم الاحد اكادي والعشرين من شوال(١٤٩) سنة سبع وسبعمئة (١٤٥) بالفي مفالد الوزارة و الحجابة الى محمد ابن ميمون بن الملاح ثم ولدة مجد الاشفر ثم ولدة ابراهيم وعمه علي بن عبد الله وهم بيت سراوة من اهل فرطبة احترابهم السكاكة واولوا امانة بيها ودين وفضاً له ابوا16) عبد الله محد ١٦٦) بن عبد العزيز و ابو عبد الله محد بن احـــد ابن ابي عمرو(١٤) و ابوعبد الله محد بن هدية وهو منشي. الرساتل ببابه وكأنبه محد بن زواق (١٤٥) و صاحب اشغاله ابو عبد الله محدد بن سعود وابو

<sup>(1)</sup> A, B = المجنن (2) B = المهين (3) B = المهين (4) C, P, T = . أمال (5) A, B, P = . أمال (6) C, P, T = . أمال (6) C, P, T = . أمال (7) A, B = . (6) C, P, T = . أمال (7) A, B = . أمال (9) P = . أمال (10) A = . أمال (10) A, B = . أمال (10) A, B = . أمال (11) A, B = . أمال (12) A, B = . أمال (13) A = . أمال (14) Cette date manque dans B. (15) B = . أبال (16) B = . مالك (17) B ajoute ici من عبد الله (18) B = . (18) B = . ألدوان (19) A = . (19) A = . ألداود (19) B = . (19) A = . ألداود (19) B = . (19) B = . (19) B = . (19) B = . (10) B

بالمراد بيهم استيصالا الاموال و الانهس و فطعا للدابر وذللوا (١) فباتل المجيدين و فادوهم (١) في زمام الطاعة فراجع اهل الردة اجعون بيعة السلطان ابي زيان و تطهرت البلاد من الفساد و امنت كعادتها (١) السبل ثم عاد الى دار ملكم بالظهر (١) و النصر و العلاء فدخلاها في رمضان سنة سبع و سبعمئة (١) فامر السلطان ابو زيان كينم فرم النثلم من ابنية رياضم و فصورة و احياء غروسم مطاردة الى الامل و طمأنينة الى الدنيا (١) فمرض فبل تمام فصدة من ذلك سبعة ايام و توفي صبيحة يوم الاحد الحادي و العشرين من شهر شوال من السنة فكان عمرة ثمانيا و اربعين سنة و ملكه اربع سنين غير سبعة ايام (١) فسبحان البافي بعد فناه خلفم و لاه در الفائل

الطويسل

ومن يامن الدنيا يكن مثل فابض \* على الماء خاندم بروج الاصاب

## دولة السلطان ابي حمو

ابن السلطان ابي سعيد بن امير المسلمين ابي يحيى يغمراسن رجمه الله ملك همام \* و شعلة (8) و غمام \* و بهمة مراس \* و اسد (9) بطش و افتراس \* معيد المدة \* معرج الشدة \* و مفاتل بسيعه لاهل الردة \* العسط (10)

<sup>(1)</sup> A, B, P = بالظهر (2) A = نادوهم (3) B = نادوهم (4) . - (4) بالظهر (4) . - (4) بالظهر (5) . - (5) Cette date manque dans C; toute la phrase, depuis بامر (4) phanque dans B. - (6) Voici ce paragraphe d'après A, B بامر (10) فصورة و احياء ما عفر (انفعر (P-1)) من غروسها lieu de مبات فبل تمامها و ملكه اربع سنيسن (P-1) بهمرض النج B = (10) A, B - راشد (P-1) . سعلة (P-1)

ثماني سنين وثلاثته اشهر و خسته ايام و بلغ بيها عدد موتسى اهل تلمسان فتلا وجوعا زهاء مئة الب وعشرين الب و ثمن صاع فمعهم الى ١١ ديناريس وربع الدينار وصاع شعيرهم الى نصب ذلك ومع هذا فهم صابرون لفضاه الله 🗈 فلله درهم ما اكرمهم 🗈 و اشجعهم و أوفاهم(٩) و اصبرهم الى ان حدوا العفبي وحازوا شرب الدنيا و رعوا (٥) ثواب الاخرة بهي ساعة واحدة بيع عندهـــم الفمح ثمانية صيعان (٥) بثمن دينار و الشعير سنة عشر صاعا بثمن الدينار مسبحان الفائل أن مُعُ الْعُسْرِ يُسْرًا وصلى الله على سيد ولد ادم بفد كان يعرح ١٦) بالشدة لمعافبتها البرج وكان اهم ما بدا بد السلطان ابو زيان و اخوه المذكور(8) بعزائم تنسبف(9) اكبال \* وتوفد الرمال(10) \* وتنحون البحار \* و تدنى كالوطار(11) \* في فبيلهما كاعز و انصارة و المهاجرين اليه باستاصلـــوا مغراوة وانزلوهم من صياصي الجبال و مهدوا ارجاء شلب به الك و ملكسوا حواضرة (13) و استنابوا بها (14) الفواد و العمال(15) و اعتمدوا العرب مجملسوا (16) بين ايديهم الى الصحراء فاتبعوهم غير هايبين و لا متوانين (١٦) الى أن ظهروا (١١٥)

يعفوب بن عبد اكنى خصيان من مواليه عنى لفود (١) امصى بي الح لم باعتمدة (١) بخنجر مرهب (١) بي بطنه (١) بمات كيند بسبحان اللطيب اكنبير الولي النصير جابر العظم (١) الكسير و ناشر العظم النخرار) و مسير العسر (١) و الغني عن الوزير (١) لا اله لا هو و ان بي هذا لعبرة لاولى لابصار و دليل فاطعا على النشور الكبير (١٥) و لله در الفائل

### الكامل

انا لنبصراله من خايا لطبه ه ما لم يكسن لعفولنا معفولا ولا النبصراله من يعفوب يوسب بن يعفوب (12) اختلب كلمة ولده ابي سالم المستفل بمنصورته وحبيدة ابي ثابت واخيه ابي يحبي المنصمة عليهما الجيوش (13) خارجها بفصدهما (14) السلطان ابو زيان و اخوة ابو جو بهراله ابو سالم من المدينة و ادرك بحز راسه ثم فتل ابو ثابت عم ابيه ابا يحيسى واستبد بملك جدة بصالح السلطان ابا زيان واخاة رجهما الله وحمسل دخائر جدة و امواله و ترك بلدة بحالها و ما بيها (16) وارتحل ميمما غربسم (17) ثاني شهر ذي اكمجة بكانت مدة هذا المصار المكبر (18) والخطب الشديسد

<sup>(1)</sup> A, B = كان مولا . -- (2) P = عنى لغود . -- (3) A, B = العظم . -- (4) A, B = . -- (5) A, B, P, T = . -- و بطنه . -- (6) . -- (5) A, B, P, T = . -- (6) . -- (6) . -- (6) . -- (7) A = . -- (8) C, P, T = . -- (9) A, B = . -- (10) A, P, T, B = . -- (11) A, B = . -- (12) C, P, T = . -- (10) . -- (10) A, P, T, B = . -- (11) A, B = . -- (13) C, P, T = . -- (14) A, B = . -- (16) . -- (16) . -- (16) . -- (16) . -- (17) . -- (17) . -- (18) A, B = .

اكبهد ونعدت الافوات الى مالا خطر له حتى اذا تجاوز الامرحدة وبلغ ماؤه الربى (4) وانتهت فلوب المحصورين الى اكناجر وذلك في سنة ست من المئة السابعة اجمع راي السلطان ابي زيان و اخيه ابي حو رجهما الله و اعيان فبيلهما على الاصحار (4) الى العدو والافدام عليه فاما ملك او هلك

الطويل

اذا لم يكن كلا كلاسنة مركبا (ه) \* فلا راي للمصطور (ه) كلا ركو بها ولله در الفائل

### الكامل

نعسي تنازعني بفلت لها اصبري \* موت يربحك اله اوصعود المنبر ما فد فصى سيكون باصطبرى له \* ولك الامان من الذي لم يفدر (6) وطنوا على ذلك النبوس و اوفدوا له (7) العزائم و ان ذلك الاوصح دليل على شرب اهل هذا (8) البيت و سراوة همتهم (9) و شهامة فلو بهم و تراميهم (10) المعالى (11) وصبر فبيلهم الاعزوكرم نبوسهم و شدة حينهم (12) اطال الله مدتهم و اعلى كلمتهم و بلغ في الدنيا و الاخرة طلبتهم وعينوا كنروجهم الى ذلك يوم الاربعاء سابع ذي الفعدة و فيه فيض (13) الله للسلطان ابي يعفوب يوسه بن

الصباح \* وضحت ١١) بمعتكر اسرته ١١) \* باهندت الى سبل النجاة اسرته \* و طلعت بابق (٥) السرير غرته \* فاستوضحت انوار السعادة عزته \* بدولتم انبرجت (١) بعد شدتها الازمة (١) \* وانحلت من عداه عفب شدها اكزمة (١) \* وذهب البرح « و اندمل الفرح « و شيد بعد انهدامه الصرح ٣ » وافتبل ١٥ الملك شبابه \* و تسربل ١٠٥ من عز جلبابه \* و بتر لدخول الاجواج ١٥١٠ بابه \* لا ان الدهر خيب (11) لامنية ، بمعاجلة (12) المنية ، ببلغ الكتاب حدة ، و خسین و ستعثۃ و کان فاصلا مبارکا حسن ملکہ لین انجناب ہو یع یوم الاحدثاني شهرذي الفعدة(١٩) سنة ثلاث و سبعمئة (١٥) و و زراوه غانم بن محد الراشدي ومعروب (16) بن البتوح التجاني وياحق بهما يحيسي بن موسى الجمي (17) و حاجبه العفيه ابو عبد الله محد (18) بن سعود (19) وكاتب انشائه ابو عبد الله محد بن 🕬 الرفام الهسكوري وصاحب اشغاله ابو المكارم منديل بن محد بن العلم وفضأته العفيه ابو اكسن علي (ع) بن مروان والعفيه ابو عبد الله محد بن عبد العزيز والعا استمر عليه اكحار بتصاعب بتلمسان

حركتهم الخامسة اليها ثم سكنوا بمدشراك ابن صيفل (2) من ظاهرها وشرع سلطانهم ابو يعفوب يوسب بن عبد الحق في بناء منصورته البلفسع لآن المشهورة برحا الريح (3) من ظاهر العلية (4) بشيد لاسوار و زخرب الفصور (5) و ادار على تلمسان نطاق الحصار باطاعته فباتل المشرق كافتة وحواصرة جلة (7) و افر(8) هذا الحصار في اصافت باهل البلد و غلاء اسعرها وهلك الناس (9) بالمجوع و السيف (40) و المنجنفات اشهر من ان نطيل الكتاب بشرحه و في يوم السبت غرة ذي الفعدة سنة ثلاث وسبعمتة كانت وفاة السلطان ابي سعيد رحة الله عليه بغتة لنزلة اصابته في المحام (11) و كان عصره اربعا و ستين سنة (21) و كانت مدة دولته احدى و عشرين سنة غير شهر واحد (13) و الله يرث لارض و من عليها و هو خير الوارثين (14)

# دولة السلطان ابي زيان

ابن السلطان ابي سعيد ابن امير المسلمين ابي يحيى يغمراسس

زهرة اكنميلة (15) هو حافظ الشميلة (16) ه و رب اكتلال السنية اكبليات هم مؤسّ (17) كالشباح ه وعافد صففة كار باح (18) ه و حامد السرى عند افبال

ماه تغالين و جبل حنس هي صحواء بركبوا اليباب بين يديه بفهل الى دار ملكم المكراء وبيها حرك السلطان ابو يعفوب حركت الثالثة (١٥) و هي رابع شوال نزل ذراع الصابون (١٥) و هي غرة ذي الفعدة انصرب الى مغربه و هي سنة سبع و تسعين تحرك ايضا حركته الرابعة الى تلمسان و نزل بابران (١٥) بجوار شمال المدينة ثامن عشر شعبان (١٥) و انصر بي راجعا الى غربه (١٥) يوم الثلاثاء غرة محرم سنة ثمان و تسعين (٢) و ترك اخاه ابا يحيى بمدينة وجدة بجيش وابر(١٥) بنهن السلطان ابو سعيد رجه الله غير مبال بها ثاني عشر ربيع الأول من السنة و شر في الى تجين لموجدته (١٥) عليهم بنالههم (١٥١) مع ملك الغرب (١٤١) و اطال المغيب هي تدويخ بالادهم فخلع زكرياه بن يخلفنن المضغري فاتدة بندرومة (١٤١) طاعته (١٤١) وبايع المريني فاصطرت ارجاء خصرته نار فتنة (١٤١) وطمع السلطان ابو يعفوب يوسب في انتهاز البرصة فيها فنهض يطوى المراحل اليها (١٤١) وطارا (١٤١) الى حصرة ملكه بعد استيصاله فبيل تجين و في ثالث شعبان دخل دار ملكم و فيها (١٤١) الشرو وعيها المساور عليها و هي عليها و هي دخل دار ملكم و فيها (١٤١) المسرب وعيل بندي مرين الأول عليها وهي

<sup>(1)</sup> Tout le récit qui précède, depuis او فيها في , manque dans A, B. — (2) Les mots والمحالة والمحال

سنتر تسع وثمانين (١) وصلت اليد هدية الامير ابي حبص الموحد (١) من تونس و بيها تحرك السلطان ابو يعفوب بن عبد اكف الى تلمسان و نزل بــذراع(٥) الصابون من ظهرها يوم الثلاثاء اكنامس والعشرين لشهر جادى الاخسرى (4) و هي العشرين من رمضان فعل (٥) إلى مغربه بعد حروب شديدة و موافسيف شهيرة و في الثامن عشر من ١٥) شوال بعدة (٦) خرج السلطان ابو سعيد رجه الله هي اثر مغراوة المتالعين ® مع ملك المغرب بدوخ بلادهم و انفادوا الى طاعته و ترك ولدة ابا حو بشلف و عاد الى حصرته و في المخامس والعشرين لشهر ربيع للآخر سنة تسعين نهص ايصا الى تجين بفتل ملكهم واستاصل اموالهم وعاد الى حصرة خلافته (٩) و فبي سنة ثلاث و تسعين(١٥) اخـــذ رحه الله بلـــــدة برشك من يد ثابت بن منديل المغراوي بعد حصارة ايَّاها (الله اربعين يوما و برالمذكور بي البحر الى المغرب و بي سنة خس و تسعين(١٤) كانت حركة السلطان ابي يعفوب بن عبد اكف الثانية بنزل ندرومة مي رمصان و ارتحال مى شوال الى جبل جيدرة (13) المضاف (14) لوهران ثم عاد الى فطرة بالمغرب <sup>(15)</sup> و في سنة ست و تسعين (16) شرع السلطان ابو سعيد رحم الله في بناء اكامع المفابل لباب البنود و بيها غزا (47) السلطان ابو سعيد العرب بنزل اثرهم

<sup>(1)</sup> La date manque dans A, B. — (2) المستق 
مــولــــدة رحمه الله سنة تسع وثلاثين (١) وستمئة وكان شهما مفداما محببـــا الى الفلوب ذا سياستر وصبرا الحسوادث بـويـــع اوائل ذي اكحجة متم سنة احدى وثمانين وستعشة وزراوه غانم بن محد الراشدي و رحو بن محد ابن على الخراساني وحاجبه (٥) الفريب اليه ابو عبد الله محد بن عامر الولهاصي ١١ وكاتب انشائه العفيه العارب ابو عبد الله محد بن عمر ١١ بن خيس ® شاعر المئة السابعة وصاحبا اشغاله ابو المكارم n منديل بن المعلم وابو عبد الله محمد بن سعود الله و فضاته العفيه ابو زكرياه يحيى بن عبد العزيز وابو عبد الله محمد بن مروان و بي جادى لاولى من سنة ست و ثمانين® نزل بجاية بفطع جناتها و احرفي فراها و فعل راجعا و بي منتصب رمصان منها اخذ مازونة من ايدي مغراوة وحصر تعرجينت (١٥) من ايدي تجين و في سنة سبع و ثمانين نهص الى تجين (١٤) بدوخ بلادهم و اخذ وانشريس (١٤) معفلهـــم وسبى حرم اولاد (٤٦) محمد بن عبد الفوي ثم سرفهن الى فومهن (١٩) و بيها وصله عبد الله العمري (15) بن يعفوب بن عبد اكفى بارا من اخيه باواه و اكرم مثواه ثم صرفه بغرصه و في السادس و العشرين من شهر ربيع كلآخر سنة ثمان و ثمانين (١٤٠ اخذ من يد مغراوة مدينة تنس و من يد تجين مدينة المدية و في

<sup>(1)</sup> A, B = بين مجدد . - (3) A, B = بعبر . - (6) B = (4) A, B = بين مجدد . - (5) A, B = الوهاصي . - (6) B = (6) B - الوهراني بيل الولهاصي . - (6) B = (7) P - المكام - (8) A et B ne mentionnent que le premier de ces deux personnages. - (9) La date manque dans A, B. - (10) A = تعربينة - (11) Les mots و بي سنة سبع النج manque dans A, B. - (12) C و انشريش عمر معمدن النج manque dans A, B. - (13) A, B = العجوب + (14) Les mots العجوب ; ce mot manque dans C. - (16) Ces dates manquent dans A, B.

# دولة السلطان ابي سعيد

ابن امير المسلمين ابي يحيى يغمراسن بن زيان رضي الله عنهم

درة الحصيلة \* وسيد هاتيك البصيلة (3) \* و مصلى حليت (4) \* جيادها لاصيلة \* مثيركنوز اكظ (5) \* و هدب الرخاء و الميض (6) \* و معود اكروب سنت الكرو اللظ \* دوخ لامصار \* واستخدم (7) المهاجرين و لانصار \* واحتضام لايعاب (8) \* و افتاد في ارسان رماحه (9) الصعاب \* واستضاب لاوطان \* و افام (60) رعاياة (11) البطان (12) \* فما شئت من وطر (13) محسوب \* و رخرف مكسوب \* و عفار الى دولته الغراء منسوب \* لا ان الدهر محص الظلال \* و كدر الزلال فادال \* المجادة بالخمص \* و رد اشعة شمسه الى الفرص (14) \* ثم لم يال في صبرة (15) هلعا \* و لا فال (16) بعد لعثارة لعا (17) \* الى ان فبض رجه الله مفصوص الفوادم \* منازعا في مناهل (18) السوادم \* شان الدنيا الغرور \* و غاية مناعها المنزو ر (19) و الى الله جل وعلا تصير الامور \*

<sup>(1)</sup> C, P, T = . ستا و تسعين . - (2) Le nombre de jours manque dans A, B. - (3) B = البقال . - (4) A, B = علية حلية و C, P, T = البقال . - (5) B - . البقال . - (6) P, T = البقال . - (7) B = . البقال . - (8) A, B = . البقال . - (10) C, P, T = . البقال . - (11) A, B = . البقال . - (11) A, B = . البقال . - (12) A, B البقال . - (12) A, B البقال . - (13) A, B البقال . - (14) لم البقال . - (15) A = . بعيد لعتارة = B (15) . - (17) A, B = . المنزوع = B (19) . المنزوع = B (19) . المناهب . - (19) B = . المنزوع = B (19) . المناهب

غزوة الى ان استعبد احرارهم(١) و استغرم عن يد و هم صاغرون اموالهم سوى غزواته تنجين ومغراوة بعفره ديارهم و ابترع عليهم شمائنج المعافسل و ماكسان بينه و بين بني مرين فيها من وفائع شهيرة وحروب مذكورة بما انسى ايام الهجار واحتفر حرب ذي فاروقي اثناء هذا كان بناؤة الصومعتين باكبامعيس الاعظمين من تاجرارت و افاديرا<sup>3)</sup> و لفد استوذن في كتب اسمه بهما ففسال بالزناتيم يسنت ربي اي علمه الله علو همة و حسن طن بالخالف(4) و اعراضا عن(5) التفاخر الدنيوي وكان(6) خطب من كلامير ابي استحافي ابراهيم بـــن الامير ابي زكرياء بن ابي محد عبد الواحد بن الشيخ ابسي حبص ابنتسم لولدة (٦) السلطان المرحوم ابي سعيد عثمان رضي الله عن الجميع و ارسل للاتيان بها من تونس ولدة ابا عامر و كان خروجها من تونس سنة احسدى و ثمانين وستمتد فارتحل امير المسلمين يغمراسن رجم الله للفائها حبايسة لابيها (٥) و خشية من فبيلي تجين و مغراوة عليها بلفيها بمليانت و عاد بادركم لاجل المحتوم فابلا برهيوا<sup>19</sup> من وادي شلب يوم الاثنين التاسع و العشرين لذي الفعدة (10) وكتم ولدة ابو عامر و فاتم و احتمله في خدر مغلق عليه بدعوى المرض الى أن لفيه أخوة السلطان أبو سعيد بيسر من كور الحصرة العليسة محينئذ اعلم الناس بموتد وبويع ابو سعيد ولدة مكان عمرة رحد الله ستا

اولائك الروم بفتلوا عن آخرهم حتى لم تبق منهم عين تطرب (١) و ذلك هو السبب مي عدم استخدام النصارى عند بنيه حتى كلآن (١٤) و مي سنة خس وخسين (٥) تحرك امير المسلميس نصر الله وجهه كصار سجلاسة باخذ بمخنق الكريمة بجاءة للحين ابو مجدعبد الواحد بن عبد اكن خاطبا سلمه منحه ١٥٠ اياة و هي سنة تسع وخمسين ١٦ وصل يعفوب بن عبد اكف بفبيلم هي سبيـل مصارخة امير مسلمين ابي يحيى على تجين بارتحل رضوان الله عليه معسم بفبيلم ايضا الى اوماكدا من بلاد (٥) بني راشد ثم افسم عليه ليرجع (١) الى وطنه ر بعا(١٥) للكلعة. عنه و بحي سنة اثنتين و سنين المحذ امير المسلمين ابو يحيـــــــى يغمراسن رضى الله عنه (١١١) سجلماسة و خرجت عن يدة سنة ثلاث و سبعين (١٤١) و مجى سنة ثمان وستين(١٤٥) امر رحه الله ببنيان باب كشوط(١٩١) و مجى سنة ثمان و سنين ملك بنو مرين مراكش باشندت شوكنهم و تصاعبت فواهم(قا) بما استحوذوا عليد من جبايات امصار وفبائل و تخلل هذه السنين من غزوات(16) امير المسلمين ابي يحيى فدسه الله العرب (١٦) بصحراثهم اثنان و سبعـون (١٤)

بى عدم استخدام = (2) A, B = . بلم يبنى منهم عين تطرب = (2) A, B = بلم يبنى منهم عين تطرب = (3) La date manque dans A, B. - (4) A = (4) A = . بغبل راجعا = (5) A, B = . واستغبلوا امرها = (6) جغبل راجعا = (5) A, B = . واستغبلوا امرهنا = (6) A, B = (8) Les mots اوما كدا = (7) La date manque dans A, B. - (8) Les mots اوما كدا من بدلاد = (10) B = (11) Les mots اوما كدا من بدلاد المن يستة اثنتين النح manquent dans A, B. - (10) B = (10) - . رابعا = (10) B = . ليرجعن dans A, B. - (12) Cette date manque dans A, B. - (13) B seul donne cette date. - (14) Les mots المربحة النح العدب العدب - (15) A, B = . للعدب - (16) A, B = . الثنين وسبعين وسبعين وسبعين وسبعين الثنين وسبعين التنين التنين الت

لابتلاء حصانته وفيل معتمدا فتاله وهو للاصح بيما انتهى اللي بلم يهد الله كيده و منر المسلمين و فبيلم النصر عليه (١) بصبروا عليم حنسي تمكن في وعسر ا كبل و حملوا عليه وكانت الهزيمة بلا شك (٥) وفنل على يد يوسب بسن خزرون (3) المدلولي (4) وانفضت (5) عساكر الموحدين فاستولى امير المسلميس ابو يحيى يغمراسن رضى الله عنمه على دخائر الدولة المومنية كالمسحب العثماني و العفد اليتيم وغدار (6) الزمرد وغير ذلك مما لا تصعبه العفسول (7) و حاز(8) فبيل عبد الواد اعزهم الله جيع المحلات بما بيها من مناع و مال وكراع جمعهم بعد ذلك الملك و علت يدة و بعد الصيت و <sub>ر</sub>جعت الدولة الى ما كانت عليه اولا والله يوتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء لا الـ ه كلا هــو و استخدم امير المسلمين رصوان الله عليه من روم الموحدين زهاء العبيُّ فيارس و هي يوم كلاربعاء اكنامس والعشرين لشهر ربيع كلآخر سنته اثنتين وخسين و سنمتتر (١٥) عرض (١٥٠) عساكرة كابة بالمنية من ظاهر الحصرة بغدر به النصارى عند مرورة بسافتهم (١١) ففتلوا اخاة محدا و احتصنب كبير فوادهم بانجسنب (١٤) رصوان الله عليه بفوتد البصلي منه (18) و صاح بفبيله باستوعــرت (14) سيو بهــــم

لم اميرهم ابو زكرياء كبوا الا امير السلمين ابا يحيى رضي الله عنه باستفدمه تلمسان (١) بلم يجبه بسوغد اصطرارًا البلد والفطر وسهاما معينة بابريفية مبليغ جبايتها 🗈 مئة. العب دينار اعانة له على موافقة بني عبد المومن بن علي وكر فابلا الى ابريفية وافام في طريفه بفبائل تجين ومغراوة وملكيش(3) سلاطيس الاسواره المشيدة بينه و بين أمير المسلمين ابي يحيى رحمه الله و دال بعمد. ذلك ملك مراكش الى ابي اكسن السعيد الحي الرشيد المذكور آنباً بدعته الانبتر الى اكركة نحو الاميرابي زكرياء اكبصى بنهض سنة سست واربعين (٥) بالبحر الزاخر أمما موحدية و زناتية و عربية (٥) و اجتاز بالمغرب باعطته بنو مرين المفادة و جاءتم بالمراهين و تحركت معه حصتها (٦) و فصد تلمسان واورج (B) لد عنها امير المسلمين ابو يحيى يغمراسن رحد الله منحازا الى جبل تامز زدكت (9) بمجاورة جنوب وجدة (10) جانحا (11) الى السلم و راصيا باعطاء اكصة (12) من فبيلم بلم يفبل السعيد ذلك مند و اخذته العزة بالاثم باعتمد حسارة باكبل المذكور و نزل بوادي اسلي (13) آخذا بمخنف و في يسوم الثلاثاء عاشر صفر السنة المذكورة (١٤) صعد السعيد بنفسم (١٤) الى الجبل فيـل

ثم ابو عبد الله محد الدكالي ثم العفيد ابو عبد الله بن مروان ثم ولدة العفيد ابو اكسس على ثم العفيد ابو مهدي عيسسى ابن عبد العزيسز ثم ابراهيم بن علي بن يحيى و بي سنت تسع و ثلاثين (ا) انتسرمن مراكش هديتر ابي محداد عبد الواحد الرشيد بن ادريس المامون بسن يعفسوب المنصور بن يوسب العسري بن عبد المومن بن علي استيلاف المدون (٥) الاميرابي زكرياء يحيى بن ابي محد عبد الواحد () بن الشيخ ابي حبص عمر الثاثر يوميذ بابريفية بانب المذكور لها واستجاس اهل ابريفية الله من الموحدين و مواليهم و احلاقهم من العرب كافتراه كدباب (1) و سليمم و رياح وزغبة وهوارة وغيرهم (٩) و تحرك الى تلمسان فنزلها يوم الاربعاء التاسم و العشرين لشهر الله (٥) المحرم بانح سنة أربعين وستمئة (١٥) و بعسكرة أثنى عشر الب رام مترجلت سوى الركبان و في يوم السبت بعدة خرج امير المسلميس باهامه و مالم فدامه من البلد على باب العفبة (١١) و المفاتب مصعبة (١٤) تجاهه واورجت له رهبة مند و مضى الى وطنه (13) وانحاز الى جبل بني يزناس و فيل الى ترنى(١٤) من جبل بني ورنيد (١٥) وملك الموحدون تلمسان ثم لم يجهد

الرابع و العشرين من ذي الفعدة سنة ثلاث (٤) و ثلاثين وستمتة و سئل منه الفول بالشرب و اثبات نسبم اليه (2) بفال ان كان المراد شرب الدنيا بهو ما نحس بيه وان كان الفصد شرب الاخبرى بهو عند الله سبحاند وهــو اول من خلط زي البداهية بأبهة (3) الملك و اشعر الفبيل لباس الشريعة باعسلى المنار و مهد اكتلافة (4) و اوثر الاربكة و اسمع اهل المشارق و المغارب صوت(5) العموة ونازعه الامر بنو مطهر من فبيله بمظاهرة بني راشد وممالاة من سائسر الفياتل ١٥ واظهرة الله على الكميع عناية بامرة ١٦ و اعلاء لفدرة و زراوة يحيى بن مجين (١٥) ثم اخوة عمروش (١٩) ثم ابنه عمر بعد موت ابيد بحمجر المنجنيق على وهوان سنته ست وثلاثين (١٥٠) ثم يعفوب بن جابر اكراسانسي و حاجبه (٢١١) الافرب ومساورة الانصح البفيد عبدون بن محد اكباك من بفهاء المضرة وكتّاب (١٤١ أنشأته البفيه ابو محد بن غالب (١٤١ فتل يوم ثو رة النصارى ثم ابو عبدالله محد بن جدار (44) ثم ابو بكر محد بن عبد الله بن داو ود بن خطاب المرسى وكاتب عسكرة البفيد ابو عبد الله محد بن المعلم وصاحب اشغاله عبد الرحان بن محد بن الملاح (15) وفضأته العفيه ابو اكسن علي بن اللجام (16)

<sup>(1)</sup> B = بسبع - (2) A, B = بالبات - (3) A, B = بسبع الشرف على يغول به و بالبات - (3) A, B = بسبه اليه اليه اليه . - (5) A, B = بسبه اليه اليه الله . - (5) A, B = بيامرة - (8) A, B = (10) La date manque dans A, B. - (11) A, B = بيامرة - (12) A, B = بيامرة - (13) C, P, T = بيامرة الرجان بن يجد الرجان بن يجد - (15) A, B = بالو تجد بن جدان - (14) A, B = بالمجام - (15) A, B = (16) A = (14) A, B = (11) A = (16) A = (16) A = (11) A

، حرفر

; - :

ند زې

. ريند

خزونا

ابن علا ومجد \* وعلم وكمال(١) في نجد \* ومكيف عناية وجد \* طلع سعد اخبيته المسخرات \* وفد بدا فرغ الدولة المومنية الموخر \* فضاء بعد صعوده و تلع(٥) \* و حوى بكماله المشتري سعد بلع(١) \* والارض يوميذ تموج بالساكن \* والهرج ينبو بالمساكن \* والبساد عمّراً الافطار \* وانزح الاوطار \* والعتو فد سلّ الشعار \* و باعد على كتبها الاسعار (٥) \* بسكن الارجاب \* و سمن بكلا الهداية العجاب، ١٦ \* و فبض يد العداء و امكن يد عزه من رفاب ١٨٥ الاعداء فجدد الملة \* و اشعر زي اكتلافة اكبلة (١/ ٠ وسامه (١٥٠) الموحدون الصيم قاباء \* و راهنه بميدان العلاء جواد امرهم فاكباه (11) \* ثم نظم بجواهر فبيله السلك \* و او ررث جلة بنيه الاعلين الملك \* و فبصه الله و ايدي الاغتباط عليه مشدودة 🕮 \* و منافبه مي منافب اكتلها والراشدين معدودة (١٤٥) \* و ابعال برة لا متناهية و لا محدودة \* و عارية الوجود مردودة \* و زهرة الكيوة الدنياكما فدعلمت مجذوذة \* نصر الله وجهه \* مرولده سنة ثلاث او خس و ستمئة (١٤) و كان كريما شجاعا باصلا حليما متواصعا (15) ذا سداد (16) و عباهي ومجد و علام يوثر العلماء و الصاكبين و يجالسهم كثيرا بويسع يوم وبات اخيد ابي عزة زيدان (١٦) المذكور انعا يوم الاحد

<sup>(1)</sup> B, P, T = فلم كمال . - (2) Les mots طلع سعد الله manquent dans A, B. - (3) A, B = قلم كمال . - (4) P, T = وخوى بكلمة المهدي وخوى بكلمة المهدي . - (4) P, T = بضاء سعد سعودة المهديل وخوى بكلمة المهدي الشعر - (6) A, B = بقد - (5) P, T = عبد = 3; واسمن الهداية العجاب - (8) A, B = (8) A, B = (10) C, P, T = الملة = 1 (10) A, B = (11) A, B = (12) A, B = (13) A, B ajoutent ici المعاية = (14) A, B = (15) C ajoute ici سائسا ici المعاية = (15) C ajoute ici سائسا ici المعاية - (16) C, T = (17) A, B = (17) A, B = (18) C.

# الفسم الشانسي

الفسم الثاني مي ذكر السلاطين من بني عبد الواد وميه ثلاثة ابواب

# الباب كلاول

الباب الاول من الفسم الثاني في ذكر دولة أمير المسلميس ابي يحيسى يغمراسن بن زيان و دول عثمان ابنه و الذين بعدة الله رصوان الله عليهم

## دولة يغمراسن رحمالله

بارع الثنيَّة (a) • وعاطب اكنية • · المستاثر(a) دون الملوك باكنلال السنية •

<sup>(1)</sup> Les mots و دول ابنه و الذيبن بعده manquent dans C, P. T; A = (3) au lieu de عده و (2) (3) منور (4) منور (4) منور (5) منور (5) منور (6) 
للناس باخرجوة من تلمسان في شهر رجب سنة احدى و ثلاثين بكانت دولتم نحو سنة و نصب (1) ثم تولى الامر بعدة ابو عزة زيدان (2) بن زيان بن ثابت بن مجد ملك بعد عثمان المذكور باجاع من فبيله سوى بني مطهر و كان مفدما غير هياب لعظائم الامور و لا متوان (3) في اعمال الراي (4) بحاربه بنو مطهر مستظهرين عليه ببني راشد بكانت اكرب بين البريفيس سجالا (5) الى ان فتلوة رجم الله خارج تلمسان سنة ثلاث وثلاثين وستمثت (6) بكانت المسان و فطرها و علا بها صيت الدعوة العبد الوادية بمصيرها الى اخيه (8) امير المسلمين و فطرها و علا بها صيت الدعوة العبد الوادية بمصيرها الى اخيه (8) امير المسلمين ابي يحيى يغمراسن بن زيان رصوان الله عليه و البفاء و الدوام لله كمل الفسم الي يحيى يغمراسن بن زيان رصوان الله عليه و البفاء و الدوام لله كمل الفسم المي يحيى يغمراسن بن زيان رصوان الله عليه و البفاء و الدوام لله كمل الفسم المي كتاب بغية الرواد و بالله التو فيق لا رب غيرة

ما كان من ذكر المامون على المنبر وفي الدرهم و الدينار وما اشبه ذلك من المظاهرات بكان هذا مبتداء الدولة العبد الوادية ومطلع شمسها و باتحة برفانها وكلارض للد يورثها من يشاه من عبادة و العاقبة للمتفين

#### العصل التالث

البصل الثالث بسي ذكرمن ولى منهم غيرمستبسد

اولهم جابر بن يوسب ملك تلمسان بدعوة المامون كما فلناة سنة سبع وعشرين (1) وهو اول من نازع (2) بني عبد المومن رداه (3) ملكهم و فد كان راس دولتهم (4) اشتعل (5) من الكبر شيبا و فعدت بد الشيخوخة عن النهوض بفنع ملوكهم مند (6) باسم الطاعة و غضوا (7) عن مسامها (8) كلابصار تهيبا لامرو وتفية من صولتد (9) باسم الطاعة و غضوا (7) عن مسامها (8) كلابصار تهيبا لامرو وتفية من صولتد (9) بتهنا (10) ملك تلمسان و اطاعوة (12) بنو عبد الواد كابة وبنو راشد اجعون و باعيت جابر بن يوسب حواصر الفطر سوى ندرومة وبنو راشد اجعون و باعيت جابر بن يوسب حواصر الفطر سوى ندرومة بنوجه اليها و اخذ بمخنفها باصماة (12) من سو رها يوسب الغباري (13) التلمساني بسهم رحة الله عليد وذلك آخر سنة تسع وعشرين بكانت ايامه نحو تدلاث سنين ثم ولدة اكسن ستة اشهر وانخلع عنها لعمه عثمان بن يوسب اخدي جابر (14) بان عنمان تملك اول سنة ثلاثين و كان بظا غليظا سيء الملك

## العصــل الثانــي

#### البصل الثاني في ذكرسبب مصير الملك اليهم

وذلك ان اكسن بن حيان (۱) الكومي (۱۱) عامل وطن تلمسان يوميذ نابر(۱۱) بني عبد الواد واساء جوارهم ثم اغرى السيد ابا سعيد عثمان اخا امير المومنين ادريس المامون والي المدينة بالفبص على كبارهم ببععل و اعتفلهم بدار النارنج (۱۱) من الفصر الفديم زمانا (۱۱) طويلا الى ان شبع له بيهم ابراهيم بن اسماعيل بن علان (۱۱) الصنهاجي شيخ مترجلة (۱۱) لمتونة المستخدمين كانوا يوميذ بتلمسان بود شهاعته بانب لذلك و حلته العصبية على ان جع فومه و اغتال اكسن بن ميان بفتله و سرّح بني عبد الواد و اعتفل مكانهم السيد ابا سعيد (۱۱) و خلع طاعة الوحدين و تطاول لاحياء موات الدولة اللمتونية ثم سولت لد نبسه (۱۱) لامارة بالسوء ان ذلك لا يتاتى له لا بعد موت جابر بن يوسعى و مشيخة بني عبد الواد باعمل اكيلة في فتلهم فا برز (۱۱) اليهم في ثمانية انهار (۱۱) من اوليائي يعدوهم الى دخول المدينة كصور وليمة عندة وفد كان خبر مرادة فيهم نهي اليهم بفيضوا عليه وعلى اصحابه و شدوهم وثافا و دخل جابر بن يوسعى في اخوته المدينة كينه بدعوة المامون فيحل (۱۱ دار امارتها و صبط امورها و استفل بحكمها الا

<sup>(1)</sup> A, B, C = الكومي (2) حيون manque dans A, B; on lit فومي dans P; les mss. P et T ajoutent ici المعابدي (3) A, B = (4) A = (4) A = (5) C = (5) C = (6) B = (10) A; نفلان (6) B = (7) A; والجرز (6) B = (8) B ajoute غلان (6) B = (8) B; عاد (10) A = (10) A; واهل (6) B = (10) A; بان برز (6) B = (10) A

ابن عبد المومن بن علي اخي يعفوب المنصوراً واول ايام عبد الله العادل بن يعفوب المنصور عند اصطراب الدولة المومنية بهنالك تطاول هذا الفبيل الى ملك الوطن و الاستحواذ عليه و شرعوا في تطويعهم (2) الاموهم فاوجهوا على اهله باكنيل و الركاب و جاسوا خلال اغوارة (3) و انجادة و حاز كل فريق جانبا و عاهد اهله على امانهم في الصلح و الصرح والمال (4) و النفس فتارة يردونها اليهم وامر جيعهم تلك الساعة راجع الى راس فبيلهم الا كبر جابر بن يوسف ابن مجد بن زجدان بن نيدوكسن بن طاع الله (3) و كان الاخوته اولاد معمرين وطن (6) تلمسان و ما يليها فاحسنوا بالناس السيرة و وقوا لهم بعهد الامان حتى تمكن (7) امرهم في البلاد و تحكمت بالفلوب صبغة حبهم و لم تسزل ايديهم تعلو على الدولة المومنية الى سنة (6) ايام المامون البن يعفوب المنصور بسن يوسبف العسري ففيها كان ابتداء امرهم العزيسز

و صيرورة اله الملك الى محله من بني ادريس بيهم دخول اكتلابته بها لهمم

الفرشية (10)

بن يعفوب المنصور manquent dans G; A = ... بن يعفوب المنصور (1) Les mots بن يعفوب المنصور (2) A, B = ... المنصور ... (3) B = ... (4) A, B = ... (5) Pour ces noms propres voyez suprà (p. 1-r et les notes). ... (6) A, B = ... (7) A = ... (8) Cette date manque dans A et C; B donne 629 en chiffres. ... (9) A = ... (10) Les mots example manquent dans A.

#### الباب النياليت

الباب الثالث من الفسم الاول هي تعريب باولية بني عبد الواد و ترحيل ايامهم وهيه ثلاثة بصول

#### العصل كلاول 1

#### العصل الاول مي ذكر اوليتهم

لم يزل هذا الفبيل المبارك بصحرائد كما ذكرناه وينتجعون احيانا تسل تلمسان للمرتع على عادة البوادي الى العشر الثاني من المئة السادسة بعيده صاروا اجتحة الى التل منهم الى الصحراء بما (3) انسوه من خصبة وغصارة (4) عيشه باتخذوه مربعا و سلما للدولة المومنية بخلاب بني مرين بكانوا عند ملوكها اربع رتبة منهم و اتخذوهم بنو عبد المومن بني علي اولياء و انصارا و حاة لفطر تلمسان و كانت اكرب حينئذ بينهم و بين بني مرين سجالا الى سندة ثلاثة و عشرين [ و ستمئة ] آخر ايام عبد الواحد المخلوع بن يوسب العسري

<sup>(1)</sup> Cette section manque dans P, T. - (2) B = انما - (3) B = انما - (4) A = قضارة -

الذين حازوا الشروب وكرم كلابوة و مجر الملك الفديم واكادث (ا) فلت ولا يسمع للطعن في هذا النسب الكريم لانه من الشهرة بالافاق و المبشو في يسمع للطعن في هذا النسب الكريم لانه من الشهرة بالافاق و المبشور الفبائل و الاباه بحيث لا يحتجبه بعد دار ولا يجتحده لسان عدو (۱۹ في المشهور من مذهب امام دار الهجرة رضي الله عند ثبوب الانساب بمجرد الشهادة من غير معرفة احوالها (۱۵) حكى الباجي في منتفاه و غيرة من المتارخيس ان شهدة السماع الباشي المتواتر تعيد (۱۹) العلم اجاعا فال ابن الفاسم يفطع بالنسب وان لم يعلم الاصل وفال بعض فضاة المتكلمين خبر الواحد اذا حفت (۱۱ به الفرائس افاد العلم فان روعيت (۱۱) في اثبات هذا النسب الشريف الشهادة فلا شهادة العدل من (۱۱) الاصل لانه مشتمل على شيب و شبان و روساه و مروسين و رجال واساء من بني عبد الواد (۱۱) يعرفون اصلهم و يدينون بصحة منتماهم الهاشمي وان اكتفى فيه بالسماع العاشي فامرة في المشارق والمغارب مشهور في لسان و العدو و شانه معروف يحضرة تلمسان دار اولهم و آخرهم عرفان

وليس يصح في الاذهان شيء \* اذا احتاج النهار الى دليل (١٥٥) و الله ينجر بصالح الاعمال ويفضي باكنيرات في الاعمال (١٤١)



ابن الفاسم بن ادريس بن ادريس وهو آخر ملوك الادارسة وانزله مسن فلعة النسر على حكمه و اجازه البحر اليه ثم اعرض من فتلد سنة خس [وسبعين و ثلاثمئة] و ابترى بنوة (٤) شرفا وغربا و شمالا وجنوبا بكان الفاسم هذا ممسن انصاب الى فبيل بني عبد الواد باكرموة منزله ومثواة وعظموا فدرة و شرجوه بينهم ذرية صاكمة كثيرة واستشعروا زيهم وتخلفوا بشجاعتهم ثمم اختساروا امارتهم(۵) بتوارثوها (۵) خلبهم عن سلبهم و يتناص(۵) بهم الفبيل وعربوا بركتهم(۲) **بل**م ينازعهم **ب**ي ذلـک احد منهم و ما زالوا ينمون عددا ويبعترفون بصائــــــلا وبطونا (8) وكانت شيعتهم شتى منهم(9) بنو مطهر بن يمل بن برجن(10) بـــن الفاسم وبنو غزار (٤٤١) بن مسعود بن يكريمن (١٤٤) كاكبر بن الفاسم ويضاب اليهم اولاد عدرو و يكريمن كلاصغر اخوي (١٤٥ وعزان ثم بنو دلول بن علي بن يمل و بنو طاع الله بن علي بن يمل و هي عفب محد بن زجدان (١٤١) بن نيدوكسن (١٥٠) ابن طاع الله هذا الملـك و اولاده من بعده ثلاثة ثابت بن زيان(١١٥) هذا هـــو والد المولى يغمراسن ثم يوسب بن جابر (١٦) المتملك كلاول ببنو الفاسم هـــم

<sup>(1)</sup> A, C ajoutent ici بنوا امية = A, B = بنوا امية . - (3) B = . --. يتناصروا = B (6) = متواثرها = B (5) = ثم اختار امرتهم = A (4) الى ظاهر الغبيل = A, B (8) - . و عرفوا في الصدر و الغرد ببركاتهم = A, B (7)

<sup>(</sup>B = 0 - 0 + 0) . وهم (B = 0 - 0 + 0) . وعادوهم زوجات و وخدانا (وحدا ن اخوة B = (11) B - 11) . بين يزوجنوي اخوة B = (11) - 11 . بين يزوجنوي وعزان A, C = A, C = . وعزان A, C = A, C = . وعزان ; A, C = .

<sup>102 = 3</sup>ن وکدار et زکداز اوز - (15) - (15) نیوکسین (کدار et زکدار اوز ایندوکسین (کدار ایندوکسین ایندوکسین

معاد ١١٠ بلما ملك عبد المومن بن على تلمسان و امصارها واراد أبجواز الى افريفية بعث غناتمه من المال و الدخاتر و الكواع إلى مغربه بنهض المخصب بن عسكر المريني في خسمئة فارس من الصحراء من فومه كانجاد الشجعان الى اخذ هذه العناتم بسمع الخبر عبد المومن بن علي فارسل الى شيخ بنسي عبد الواد ابي محد عبد اكف بن معاد مستعدا به لغنائمه بلها وصله كتاب عبد المومس ابن علي ركب في خسمئة فارس من انجاد بني عبد الواد و جد السير لنصرة غنائم عبد المومن بادرك المريني و فومه فد استحوذوا (2) على الغنائم و اخذوها باسرها بلما راى بنو مرين بني عبد الواده ولوا في عدة اكنيل محمل عليهم بنو عبد الواد حلت منكرة بولوا الادبار و بكت من ايديهم الغنائم و فتـــل جيع روساتهم و اسر من بفي و لم ينج من بني مرين كا فليل (١) بعظم بنــو عبد الوادعند عبد المومن بفد بان لك انهم عرب صحراء وان لهم مي زنائبة البصل المتفدم و الشرب المعروب والبخد الثاني الذين هم بنو الفاسم مسن ولد ادريس بن عبد الله بن اكسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فيل هو الفاسم بن ادريس وفيل ابن محد بن ادريس وفيل ابن الفاسم ابن ادريس وفيل ابن محد بن عبد الله بن ادريس وهو احب الي لاشتهـارة واجاع المشيخة عليه وانسب عند اعتبار الزمان لانفضاء دولة الادارسة وذلك لما تغلب جيش المنصور بن ابي عامر ثانية على اكسن بن فنون بن محـــد

والما راو عبد الوادى بنواA = (3) من طال الوادى بنواA = (4) من طال A, B ajoutent واوا عبد الوادي بني مرين B = (4) ممن طال A, B ajoutent واوا عبد الوادي بني مرين . عمره

وَلا تُأْخُذُوا مِنْدُ شُيئًا فِفال عمر رضى الله عنه امراة اصابت و رجل اخطأ فال ومريانية المنافقة رجل بمريد وفد خبأ شيا بفال لد ذلك الرجل ما تحتك يا مريد بفال ١٠) له كبرت يا معن فال مي طاعتك يا امير ألمومنين فال انك كبلد فال على اعدائك يا امير المومنين فال و إن بيك لبفيه قال هي لك يا امير المومنين فال باي الدولتين احب اليك هذه ام العارطة (٥) فال يا امير المومنيس ان زاد برك على برهم كانت هذه احب الي و ان زاد برهم على برك كانت تلك احب الي وسنال ابو العيناء من بعض الروساء كتاب شباعد الى بعض عمالم مي رجل من اصدفائه بععل بلما اخذ ذلك الكتاب ذلك الرجل اتى بد الى ابى العيناء بفال لد ابتحه لارى ما بيد باذا بيد اما بعد باند سألني من لا يجب على حفه الشهاعة لك في رجل لا نعر قد قان فعلت خيرا لم نشكرك عليه وان بعلت شوالم نلمك عليه والسلام بنهب ابو العينا بالكتاب الى كاتبه و فال له ما هذا الذي كتبت بيد فال هي علامة بيني وبين عاملي اذا اردت فضاء حاجة منه لاحد لا كثرت ما يكبيني السؤال بفال لم لعنك الله و اعماك و فطع يديك و رجلك فال وما هذا الدعاء فال هذه علامسة بيني وبين الله اذا اردت ان يستجيب لي مي احدثم نرجع الى التاريخ ١٨٠ فال وكان كبير هذا الفبيل في آخر المئة السادسة ١٥ ابا محد عبد اكف بن

<sup>(1)</sup> Les mots ذلك الرجل الغ manquent dans B. — (2) B = -1 ما جنيت A = -1 (3) A = -1 (4) A = -1 (4) A = -1 (5) A = -1 (5) A = -1 (4) A = -1 (5) A = -1 (5) A = -1 (1) المادسة .

بفال ما سنك بفال عظيم بفال لم ارد هذا ولكن كم لك من السنين فال ما شيء لفتلني بصحك المامون وفال كيب السوال عما يريدة فال يفول(١١) كم مصى من عمرى و دخل شريك على معاوية يوما بفال لد يا شريك اية من كتاب الله ليس لك و لا لفومك منها شيء فال وما هي فال فولم تعسالي و إِنَّهُ لَذِكْرُ لَـكُت وَلـفُومُكِ فال نعم و ايتر النحوى ليس لي و لفومي فيها شـيء فال و ما هي فال فوله تعالى وُكُذَّبُ بِهِ فَوْمُكُ وهو اكمنى وعزم امير الكوبــــة على بن عبد الله في ولاية الفضاء بها ففال له والله ما احسن الفصاء فإن كنت كاذبا بما تحل توليني وان <sup>12</sup> كنت صادفا <sup>13</sup> بذلك واجب لتركسي و ولى معاوية اياس فضاء البصرة وهو بتني بلما فدمها لفيه وجوهها باستصغروة بفال له احدهم ما سن الفاضي اصاحه الله فال سن عتاب بن اسيد حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فصاء مكة وعدلت اكنساء في بكاتها على صخر بفيل لها البكين على رجل من اهل النار فالت ذلك اشد كنزنى و فال الماسون لذى رياستين لما فتل ابنه (4) لا تبك على ابنك بانا ابس لك بعدده بفال ® يا امير المومنين ابلا ابكى على ابنى ابادنى ابنا مثلـك و فال عمـــر ابن الخطاب رضى الله عند لا تزيدوا ١٠٠ في مهور النساء على اربعيس وفية ومن بعل الفيت زيادتد مي بيت المال مفالت آمُرُأَة و لم يا اميرالمومنيسن و الله تعالى يفول وَ إِنَّ أَرَدْنُهُ آسَتِبَدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَ أَنَيْتُمُ الْحَدَاهُنَّ فِنْطُـــارًا

<sup>(1)</sup> A, B = (2) A = (2) انت A = (3) B = (4) B = (4) A = (4) (5) A, B = (5) A, B = تريدوا

بفيلة (1) ارسل الى اهلها ان ابعثوا الي رجلا من عفلاتكم نكلمه (1) الجرج اليه عبد المسيح بن عمرو (8) و كان شيخا مسنا فلما جاءة فال لد خالد من اين (4) افصى اثرك ايها الشيخ فال من (5) ظهر ابي (6) فال بمن اين جثت فال من بطن امي فال على ما انت فال عسلي الارض فال بيما انت فال بي ثيابي فال تعفل ويحمك فال نعم و افيَّد (1) فال فبحك الله اسألك عن الشيء فتجيبني بخلابه فال ما اخبرتك كلا باكنى وكانت بيدة فارورة فال خالد وما تلك بيمينك فال فارورة بيها سم ساعة فال وما تصنع بها فال ان وجدت عندك ما احب لفومي حمدت الله و كلا شربتد و لم اكن مين يحذر على فومد شوا (8) فِفال له خالد هانهـا فِنناولهـــا و فال بسم الله الذي لا يصرمع اسمـــر. شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثم شرب خالد السم فما كان لا ان غشي عليه ساعة ثم اباني بعجب منه عبد المسيح و ذهب الى فومه وفال يا فوم صاكوا هذا الرجل على ما يحب بـو الله لفد شرب السـم ومـــا صرة (9) و ساف الرجل بعض المتكلمين عن سنه بحضرة المامون بفال ما سنك (10) بفال اثنان و ثلاثون ما بين صرس و ناب و سن بسبحان الله اللطيف اكتبير مدول الدول لا اله كلا هوالله وسنال رجل رجلا بعضرة المامون ايضاعن سنه

**بلما بلغها صرب فبّة ونزل باذا اعرابي فد افبل البد وفال السلام عليك بفال** الغصبان السلام كلمة مفولة بفال لم من اين جنت فال من خلعي فال وايس تريد فال امامي فال على ما انت فال على الارض فال بيما (ا) انت فال بي ثيابي فال أبتأذن لي ان ادخل اليك فال و رابح اوسع لك فال ما اريد منك طعاما و لا شرابا فال لا تعرض بهما (٥) بلس تذوفهما عندي فال ان الرمضاء فد احرفت فدمي فال بل عليها تبرد ١٥ فال ان الشمس فد اذتنسي فال ليس لي عليها من سلطان بتركد وانصر ب ثم اتسى ابن الاشعث بدخل **ب**ى طاعته و فال له تغد باكجاج فبل ان يتعشى بك ثم لم يلبث ان اســـر واتى به الحجام، فال لد انت صاحب الكلمة اكنبيثة تغد باكجام فبل ان يتعشى بك بفال له الغصبان ايها الامير ما نبعت من فيلت له ولا صرّت من فيلت بيد بامر به بحبس (٥) و فيد ثم اخرجه بعد ذلك بمدة ثم فال له سمنت يا خصبان فال الفيد والرتعة ١٥٠ ومن يكن صيب كلامير الكريم يسمن فال له اني حاملک على الادهم و الاشفر و الكميت فال كذا انه حديد فال لان يكون حديدا خير من ان يكون بليدا فال حماوة بلما استفل بد الرجال فال سُبُّحَانُ ٱلَّذِي سَلَّمَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَدُ مُقْرِنِينَ فال انزلود فال رَبِّ أَنْزَلْنِي مُنْزِلًا مُبَارِكًا وَأَنْتُ خُيرُ آلْمُنزلينَ فال جروة ففال بسَّم ٱللَّهِ مُحْرَاهَا وُمُوسَاهَا إِنَّ رُتِّي لَغَهُورٌ رُحِيمٌ و لما دخل خالد بن الوليد ارض اليمامة وحلَّ فصر بنسي

<sup>(1)</sup> A, T = بيم (2) A, B = . بها (2) A, B = . بها (3) P, C, T = . بيمردا (4) A = . بها (5) C = . بها (6) A, B = . بها (6) A, B = . بها (6) A, B = . بها (7) الرفعة . بها (8) A, T = . بها (9) بها (

الزاب من ابريفية و بجبل الزاب (١) اليوم منهم ببائل اهل مدر و لما دوح عفية بن نافع(2) العهري المغرب بدعوة كالسلام و الحذ البراب بافامة الشرائس تالعوا (3) مروسين بكسيلة بن بلزم البرنوسي كلا بني عبد الواد (4) بانهم اول من اطاعد وشطت بهم الدار في صحراتهم ثم ناجزوا (٥) عفبة بن نافع اكرب و هزموه باوى الى جبل هسكورة (6) و ارسل الى بني عبد الواد بسارعوا اليسم بالب بارس انجاد نصرة الله تعالى بهم على البربر باستاصلهم ودعا لبني عبد الواد وهو معلوم(١) باجابة الدعاء فما زالوا يعرفون بركائم حتى الآن ثم حضروا رؤساء هذا الفبيل المبارك حمج و لفى أمير المومينن المهدى (ابس تومسرت) باستعـزاه بانتمى الى ولد بر من فيس من اهل المغرب بفـــال المهدي انما مثل الدنيا كطائر ذنبه المغرب بفال لم الشينج العبد الوادي نعسم يا امير المومنين لكنه طاوس بعجب المهدي المصاحته وبديهست جوابد (8) باوســـع المهدي جائزته فلت و لبداهة هذا اكبواب المفنــع امثال<sup>(و)</sup> بي خرج الغصبان الشيباني الى بلاد كرمان فاصدا عبد الرحان بس كالشعسث

<sup>(1)</sup> P = 0, and 
الدهور و سبروا (1) كلجلاه (2) و كلافرار (3) بما يراعون لوافع ولا يابهون بعسر و لا يسر كلا (4) الدين المتين و العباب و الصون المبين و الوباء بالعهد و حبظ المجوار ورعى الذمم واكياء من الله عز و جل و الخلق على هذا درج سلبهم و نشا خلبهم و به ازدان (6) شيخهم و شابهم

#### البسيــط

من تلق منهم بفذ (7) لافیت (8) سیدهم به مثل النجوم التي یسري بها الساري (9) و صله وهو بخذان احدهما بنو عبد الواد و بهذا کلاسم عرب انجميع تغليبا (۱۵) و اصله عابد الوادي (۱۱) رهبانية عرب بها جدهم من ولد شجيع (۱۱) بن واسيسن بنت (۱۱) يصليتن (۱۱) بن مسرى بن زاكيا بن و رسيج (۱۱) بن مادغيس کلابتر ابن بر بن فيس عيلان (۱۵) بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فيما نهيي (۱۲) الى علم (۱۱) منفولا من تاريخ ابن الهياس و سوالا و فيي شجيع (۱۱) هذا يجتمع نسبهم و نسب فرعائهم بني مرين و شعبهم (۱۱) خس نهر بنو ياتكتن (۱۲) و بندو وللو و مصوجة (۱۲) و بنو تومرت و بنو و رسطب (۱۲) هذا هذه خمس فبائل (۱۲) باديت

<sup>-</sup> الامواز = T ; الامرار = (3) P, T = الامواز = T ; الامرار = (4) A, B = المرار - (5) A, B ajoutent ici المرار - (6) A, B = ازداد = (6) A, B = النصالح المواز : (7) المواز : (8) T = المواز : (10) P = (10) P = (10) P = (10) P = (11) C = (11) C = (12) P = (12) P = (13) Nos mss. = (13) Nos mss. = (14) voy.

Berb. (ed. II, 6, in princ.). - (14) C, T = (13) Ros mss. = (15) B = (15) B = (16) A, B, G = (16) A, B, C = (16) A, B, C = (17) B = (18) P = (18) P = (18) P = (19) A = (19) A = (19) C = (17) B = (17) A = (18) P = (18) A, B, C = (18) P = (18) A, B = (19) A = (19) A = (18) P = (18) A = (18) P = (18) A = (

#### الرمسل

ابها السائل عن احسابا (۱) \* فيس عيلان (۱) بنو الغر (۱) الاول نحن ها (۱) نحن بنو برالندى \* كان في الارمة (۱) نحار الابل (۱) فولد بر من فيس مادغيس الابتر و اليه تنسب بتر (۱) البرابر و ولد رجيع و ولد رجيع اربعت اولاد صريس ابا (۱۱) زناتة و مكناسة و و رتناج (۱۱) و بطالست وجزناية ثم صري و ابا فعزة و سوماتة و بطوية (۱۱) و سدراتة ثم يحيى ابنا فهوسة (۱۱) و مليلة (۱۱) و زتيمة (۱۱) ثم باذا (۱۱) ابا ولهاصة و فيائة و محاصة فهدن ولد زناتة بنو عبد الواد و بنو مرين و مغراوة و تجين (۱۱) و ملكيش و غرصنا من الجميع بنو عبد الواد اعزهم الله تعالى فلنصر في عنان الفول الى التعريب بهم (۱۱) باعانة الله تعالى و ارشاده

# البعبصيل الشانسي

البصل الثاني مي التعريب بفبيل عبد الواد اعزمم الله

ان هذا الفبيل له نظم و بصل و شان و اكرام و هم(١٦) و ترام الى المعالي مـــع صبر(١٤) لنوازل اكتطوب ومطاعنة كحوادث الدهور(١٩) فد خبروا كلايام و ابتلــوا

<sup>(1)</sup> Berb. (ibid.) = المولنا = (106, v) المسابنا = (2) A, B, C = المولنا = (3) B, C = المفر = (4) Berb. = المفر = (4) Berb. = المفر = (4) Berb. = (5) Derb. = (6) 
دهمان عم براا من اجمل النساء في زمانها وكثر من بني اعمامها خطابها اله فلم ترض بغير برمنهم وكان اصغر اخوته فاجمعوا على فتله (3) حسدا فخرجت امر به وباختد تماضر (4) و بالبهاء ابنة عده الى فومها فنسل بنو برفيهم و في ذلك تفول تماضر (5)

الطو يسل

واف شطت بسردارة عسن بلادنا \* وطوح أن بسر نبسه حيث يمما وازرت بسر لكننة اعجميسة \* وما كان برقي اكتجاز باعجما (8) ورثند (1) لمات بفولها

الوابسر

لتبكى على بربن فيس تعلى الكل باكية إخاها \* كما ابكى على بربن فيس تحمل عن عشيرتم واضحى \* ودون لفائد الضاء عنس (11) و لبعض ولد بربن فيس يفخر بنسبه (12)

اذ ذاك هو الذي الني المغرب باستوطنم و وفعت على فولين أخريسن للبكري احدهما ان الشيطان حين نزع بين بني سام وحام بانجلت بنو سام للمغرب و نسلوا (٥) به و الفول الآخر ان حاما ١١ اسود ١٥ بدعاء ابيه عليه برحياء من رهطه واستفر بفطر(a) اسمي من المغرب الافصى و مات به عن اربعمته سنة من العمر و فيل سبعمتم و احسدي و سبعين و فبسرة كلآن منعوت هنساك باسهي، و أن بنيد اتبعوة فكل من انفطع عند خبرة (٥) منهم في أرض لزمها و أن بربربن مصرائم هو الذي كنى به من ولدة فنسل بنوة بالمغرب والله اعلم فلت وانضاه الى البربر حيان 6 من عرب اليمن 10 عند خروجهم من مأرب وهم كنامة وصنهاجة وهوارة ولطمة ولواتة بنو حير بن سبا و نزارة اله وهم اولاد بر من فيس عيلان (٥) بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان لسبب اختلف (١٥) ويه فال الطبري ان بربن فيس توجه لنشدان صالته في احياء البربر فهوى (11) جارية منهم و تزوجها بولدت منه ذرية كثيرة غلب(12) عليهم اسم اخوالهـــم(18) البربروفال غيرة بل خرج اليهم بارا من اخيه عمرو(١٤) بن فيس و فال البكري ان ام بر(15) هذا و(16) اختد تماضر ابني فيس هي مزيغ (17) بنت مجدل بن مجدول (18) بن عمار (19) بن مصر (20) البربري المجدول وكانت البهاء بنست

<sup>(1)</sup> A, P, T = بفصر (2) A = استود لدعاء ابيه (2) . . . (3) C, T = بفصر (4) . . . . (4) . . . . (5) B = ابيه (6) B = . . . (6) B = باسمي (7) A = (6) B = . . . (7) A = . . (6) B = . . . (7) A = . . (7) A = . . (6) B = . . (10) E = . . (11) E = . . (11) P = . . (12) A, B, C = . . (10) A, P = . . . (11) E = . . (11) P = . . (12) A = . . (12) A = . . (13) B = . . (14) B = . . (15) B = . . (16) A = . . (16) A = . . (17) A, B = . . (18) Berb. (18) Berb. (20) B, P, T = . . (20) B, P, T = . . . (20) B, P, T = . . . (20) B, P, T = . . . .

ابن جالود (١) بن ديلان بن حطي (١) بن بادين بن رجيح (١) بن مادغيسس الابتر بن فيس عيلان بن مضر وفال غيرة هو جالوت بن جالود بن ديال(١٥) بن فحطان بن فارس و نسب فارس معروب وفيل هو من العمالفة وفيل جالوت بن هريال<sup>(8)</sup> بن جالود بن ديال بن برنوس بن سفيک وسعيک اصل شجرة انساب البربر وانسابهم منه يتهرعون (6) و ذهب الصولي الى انهم بروا عند موت جالوتهم المذكورالي الغرب وارادوا استيطان مصر بمنعتهم منها 17 الفبط بثبتوا (8) ببرفته و ابريفية و المغرب على حرب الابرانج و الابارفته ظهروا بها على جيعهم وافحموهم البحرالي جزائر صفيلية وسردانية وميورفته ويابسة (٥) ثم صاكوا بفاياهم على تسليُّم المدن اليهم وكاكتبها. بالفعـار واكبــال بتجاوزوا (١٥١) على ذلك فرونا خالية كسبهم المواشي و سكنامهم الخيام ينتجعون افطار الارص و يرتادون مرتعها (11) من الاسكندرية الى البحر المحيط مسن بلاد السوس كافصني غربا و الى طنجة من البحر الرومي شمالا و الى بلاد السودان فبلة و هم (19) مي امم لا تحصى كثرة ولا تنفاد الى شريعة ولا ترجع الى ناموس يحكم كل مرفة منهم رئيسها الى ان اطلهم الاسلام و به فال ابن فتيبة غير انسد عزاهم الى نوح ونسب خروجهم الى ايام البلية (٤١) فال وبربر بن مصرائهم (١٤)

<sup>(1)</sup> A, B = غالود - (2) P = بین زدیلان بن حطبی ; T = بین زدیلانی بن خطبی - (3) T = بین زدیلان بن رحیح + (4) B = بین زیداد + (5) B = بین باد بن رحیح + (6) Ges quatre mots manquent dans + (7) C, P, T = بین زحیک + (8) P, T = بین زحیک + (9) C = بین زمیداد وی + (10) C, P = بین زمیدا + (11) A = بین زمیدا + (12) + (12) + (13) A, B, P, T = بین زمیدا + (14) A, B, C = مضر + (14) A, B, C = بین زمیدا + (15) + (16) + (16) + (17) + (17) + (18) + (18) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) + (19) +

بربربن نبسان بن ابراهيم اكليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام و فال الصولي هم اولاد بربر بن السلاحم (1) بسن بربر ابن مصرائم بسن حام و زعم بعسص المورخين انهم من ولد سام بن نوح عليم السلام ثم اختلعوا بفالت بوفة هم اولاد بربر بن تملا من مازيغ (8) بن كنعان بن سام و فالت اخرى هم اولاد بربر بن تملا بن مازير (8) بن بارس (4) بن عمر بن عملائي بن لاود بن ارم بن سام و على هذا الفول الاخير (5) يكونون من العمالفة (8) و فال مالك (7) بسن مرحل البربر فبائل شتى من حمير و مضر و فبط و العماليق و كنعان و فريش تالعوا بالشام و لغطوا (8) بسماهم ابريكش (9) بن فيس البربر لكثرة (10) كلامهم والله اعلم ثم اختلف الناس ايضا في سبب خروجهم الى المغرب فذهسب المسعودي و الطبري و السهيلي الى ان ابريفش (11) بن فيس بن صافي هو الذي استجاشهم (12) لهنه الوريفية و سماهم البربر لانهم كثروا الكلام و ذهب النكري الى ان بني اسرائل هم مخرجوهم (13) عند فتل داو ود عليمه السلام جالوتهم المذكور في الفرآن فال ابن فتيبة هو زنور (14) بن هرمل (15) بن جديلان (16)

<sup>(1)</sup> P = مارين (2) A, B = مازغ (3) P = مارين (4) P, T = راسلاجم (5) Cette seconde version manque dans A, B. (6) Cpr.: Berb, éd. I, 111, l. 11-12. (7) G, P, T = مالک (3) Berb., éd. (4) - مالک (9) A, P, T = افريطش (10) Ce passage se retrouve dans Berb. (éd. I, 111, l. 12-14), avec seulement quelques variantes dans l'orthographe des noms propres. (11) A, C, P, T = افريطش (12) T = مالخرجون لهم (13) G, B = المخرجون لهم (14) A, B = ونوربن هرمل (14) A, B = زبور (14) A, B = ونوربن هرمل (15) A = مالکرجون (15) A وثوربن هربيل (15) A = مرتبل (15) A = دروبال (16) A, B = دروبال (16) A

### البياب الشانيي

الباب الثاني من الفسم كاول في النعريب بجنس هذا الفبيل الكريسم و فضله و فيد فضلان (1)

### العصل كلاول

العصل الاول في ذكر البربر ومنهم زناتة فيهم

ولما كان انتهاه بني عبد الواد اعزهم الله الى زناتة البربر وجب ان نعرب اولا بالبربر وبغيص الله بني عبد الواد اعزهم الله الى زناتة الله بنفول البربر امة عجمية عمرت الشام من لدن الطوبان تعرب ملوكهم باكبواليت كما تعرب ملوك النصارى بالفياصرة (۵) و ملوك البرس بالاكاسرة وملوك الفبط بالفراعنة و اختلف في اصلهم النسابون فال السهيلي و المسعودي و الفضاعي هم اولاد بربر بن كنعان بن حام (۵) و فال الطبري مثل ذلك (۵) و زاد ايضا انهم من ولد

 <sup>(1)</sup> P- C = ببعض (2) A, B, C, P = ببعض (2) A, B, C, P = ببعض (3) A, B = (4) A = (5) A, B ajoutent بن نفسان بسن بعضا (6) Cette citation d'Et'-T'abari manque dans A, B.

عبد الواحد بن يوسب العسري بن عبد المومن بن علي ثم خلعه الموحدون سنة اثنتين وعشرين وستمئة ثم عبد الله العادل بن يعفوب المنصور (1) ثم يحيى المعتصم بن مجد الناصر بن يعفوب المنصور (2) باصطرب امرة لمنازعة ادريس المامون بن يعفوب المنصور اياة وتوجي (3) سنة ثلاثين وستمئة (4) ثم ادريس المامون بن يعفوب المنصور اياة وتوجي (3) سنة ثلاثين وستمئة (4) ثم ادريس المامون المذكور وجي ايامه سنة تسع وعشرين (5) كان تملك حذا الفبيل الشريب بلد تلمسان حسبما نذكرة بعد ان شاء الله تعالى لا رب غيرة و لا خير لا خيرة وهو نعم المولى و نعم النصير

<sup>(1)</sup> Ce souverain n'est pas cité par A, B. — (2) Le nom de ce souverain manque dans C, P, T qui attribuent les événements rapportés ici, au règne de son prédécesseur. — (3) B, C, P, T = فتال . — (4) Cette date manque dans A; B, P, T = سبع و عشرين و ستمائة .

عدنان (۱) بن صعوان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن سيار بن العباس بن مجد بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه باولهم عبد المومن بن علي بن مخلوب بن يعلى بن مروان بن نصر بن علي بن عامر يرجع الى فيس عيلان (۱) بن مصر ملك تلمسان سنة تسع وثلاثين عامر يرجع الى فيس عيلان (۱) بن مصر ملك تلمسان سنة تسع وثلاثين وخمسمئة كما ذكرنا (۱) بفتل اشياخ البلدتين (۱) ثم فاصيهما (۱) البفيه ابا عمر عثمان بن صلحب الصلاة عملا بيه (۱) بوصية امام المهدي مجد بن عبد الله بفد كان يفول له اذا امكنك الله من ابن صلحب الصلاة بافتله (۱) بان صبير الصاد من فولد لي عليك بخويصة نبسك لبي اذني حتى كان بتوبي بي جادى كلاخرة من (۱) سنة ثمان و خسين و خسعئة (۱) ثم بعده ولده يوسب العسري بعهده اليد (۱0) و كان ما كان من بصله وحسن سيرته (۱۱) و توبي سنة ثمانين وخسمئة (۱۱) و كان ما كان من بصله وحسن سيرته (۱۱) و توبي سنة ثمانين وخسمئة (۱۵) ثم ولده العالم الباصل المجاهد يعفوب المنصور ذو كلاترار العظيمة و المنافب الشريعة له خبر عجيب رجه الله توبي سنة خس و تسعيس وخسمئة (۱۵) ثم ولده الناصر مجد و توبي سنة ستمنة (۱۵) ثم ولده يوسبب المستصر وكل صبيا صغيرا بعهد (۱۵) اييد و توبي سنة عشرين و سنعةة ثم بعده

<sup>(1)</sup> Manque dans C. — (2) C, T, B, A = فيان . — (3) Ce qui précède, depuis اهل اجادير و جيع بعتل . — (4) A, B = انغرضت بموته النح المحادير و جيع بعتل المحادير و المحادير و جيع بعتل المحادير و المحا

واربعمثته فانفرضت به ايام بني خزر من المغرب و البفاء لله وحده وصلى الملكك (١) للمتونة اولهم يوسب بن تاشعين بن ابراهيم بن ورتافطن بن منصور بن مصالة (2) بن امية بن وإتمال (3) بن تلميت (4) اللمتوني الصنهاجسي اكميدي المجاهد الصالح بويع (٥) سنة احدى وستين واربعمتة وهو بنا مدينة تلجرارت من تلمسان حسبما تفدم و مات رجه الله سنة خسمئة ثم ولدة على (6) المجاهد تو هي ١٦) سنة سبع و ثلاثين و خسمئة ثم ولده تاشهين بن على الى ان هزمد عبد المومن بن علي بين الصخرتين من ظاهر تلمسان و بر<sup>(8)</sup> الى وهران يبغى النجاة في اسطوله فسفط من جرف و مات ١١٠ فسي ليلة السابسع والعشرين من رمضان (١٥) سنة تسع وثلاثين وخسمئة باصطــرب بعدة امــــر لمتونتر (11) بدعوة المهدي و فل ناصره ثم ولده ابراهيم و خلع ثم استحاق بـــن علي بن يوسب بن تاشمين الى ان اخرجه (١٤) الموحدون من مراكسش (١٤) سنة احدى واربعين وخسمئة و فتلوة (١٤١) بانفرصت بموتم دولة المرابطيس بعد ثمان و سبعین سنة و كل حادث بالى اجل مسمى والله يرث كارض و من عليها وموخير الوارثين وصار ملك المغرب الى الموحديس طائعة المهدي محد بن عبد الله بن عبد الرجان بن هود بن خالد بن تمام بن

<sup>(1)</sup> C = ملكه . - (2) P, T répétent ici مصالح مصالح . - (3) A, B = واثمال . - (4) A, B = قدر . - (5) بين منصور بن مصالح . - (4) A, B = قدر . - (5) بين مصور ويات . - (6) بين مصور ويات . - (8) B = . - وفر هم manque dans A. - (8) B = . - وفر السابع و النج manquent dans C. - (10) Les mots ومات (9) مات محمور السابع و النج manquent dans B. - (12) B = المدرج والمدر المدرج المدر

المنصور بن ابي عامرو ارتبع شاند ببلاد المغرب ١١٠ وعلا سلطانه ثم ثار عليمه بتلمسان ابو البهار بن زيري الصنهاجي خالعا دعوة بني امية ١١ باجازوا لـــه اكبيوش باسلم لهم(3) السوس الادنى(4) و استفر ملكه بتلمسان الى المسيلة وتوهى سنته احدى وتسعين وثلاثمتة ثم ولده المعزبن زيري براجع طاعست بني امية على هدية يبعث بها اليهم في كل سنة و تملك المغرب كله ومات سنته اثنتين وعشرين و اربعمتة (٥) ثم بعده ابن عمد حامة بن المعزبن عطيسة المغراوي بنازعد (6) بنو يبرن الملك بسلم لهم بلاد السوس الادني (7) و انحساز الى تلمسان ثم راجع حربهم بغلب و تملك المغرب كله ١١٥ بتو بسي سنة اربعين واربعمنة ثم بعدة ابنه دوناس السمام بن حامة بن المعز وهو الذي بنسى اسوار باس و جيع (١٤٥) محضرها وتو في سنة اثنتين و خسين و اربعيثة ثم بعدة العتوج بن دانوس(١٤١) بن حامة بن المعز المنسوب اليد(١٤٥) باب العتوج مـــن ٠ فاس فتل سنة سبع وخسين واربعمئة بعد ان ظهرت بالمغرب دعوة المرابطيس ثم بعدة ولدة تميم بن المعنصر(45) إلى أن فتله المرابطون سنة أحدى وستيـــن

واحتربا: manquent dans C, P, T. — (2) P, T ajoutent ici ببلاد المغرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب الحية بني امية المية بني المية بني المية بني المية بني المية بني المية المية بني المية المية بني المية المية المية بني المية بني المية الم

وولوة لبنى (1) حتر ر المغراويين من زناتة (2) الفطر المغربي بنوارئسوة و (3) جدهم خزر (4) بن حبص بن صولات (3) بن ونزمار بن مغرار (6) وهو مولى لامير المومنين عثمان بن عبان رضي الله عنه (7) تملكم من سبى الجريفية باسلم على يديم بلم تزل ذرينم (8) شيعة لبني امية و ذلك هو السبب في تولية بنسي اميت اياهم بالمغسرب اول امراء مغراوة خزر بن حبس المغراوي ثم حبيدة (9) خزر (10) بن مجد بن خزر ملك بلاد زناتة كلها و السوس كلادنى وتلمسان و تاهرت و الفبلة (14) و حارب الشيعة حربا عظيما ثم مجد بن اكسن بن خزر (21) ملك ايصا بلاد زناتة (13) كافة كل ذلك بدعوة بني اميت و كان من اكابسر ملك ايصا بلاد زناتة (13) كافة كل ذلك بدعوة بني اميت و كان من اكابسر مهود الله ثم ولدة يعلى (14) ثم ولدة مجد بن يعلى ملك ما ملك ابوة و جدة رحمة الله ثم ولدة يعلى (14) والصحراء و جيع بوادي زناتة واستولى (16) كافت و امن لبني امية معه سوى الخطبة بالغرب خاصة ثم بعدة زيسري ابن عطية بن عبد الله (12) بن مجد بن خرز (18) تولى (19) بدعوة هشام وحاجب ابن عطية بن عبد الله (12) بن مجد بن خرز (18) تولى (19) بدعوة هشام وحاجب

<sup>(1)</sup> C, P, T = بني : B = بنداولود بني = (2) A, B = بني - (3) A, B = (3) A, B = (4) C, P, T = بعن المحلوب المحل

بانهزم الفايد المذكور وتحصن بطنجة باجاز اليد اككم المستنصر<sup>(١)</sup> غالبا مولاه بجيش اضخم من كلاول بتحصن منه اكسن بن فنون بفلعتد بلم تغن عند وانزله غالب على حكمه واجازة البحرالي فرطبة وولى المغرب كلم يعملي ابن محمد اليعرني المغراوي فكانت دولته هاذه ستة عشر سنته فاكرمه المستنصر الى ان ساء ما بينهما بسبب رحى من العنبر كانت من جملة دخائرة طلبها منه اككم الله عليه الطامها اياه بغربد الى المشرق بالحق بالشيعة وبفسى المغرب ثلاث سنين يتداول عمال من صنهاجة و الامويون(3) ثم ان الشيعة استردوا المغرب للحسن بن فنون و امروا الصنهاجة عمالهم بابريفية باعانت بانجيوش بملكه (١) ثانية باسرة بجاءة جيش هشام المويد بن اكمكم المستنصر ابن عبد الرحان الناصراً من فرطبة مرؤوسا بابن عم حاجبه (أ) المنصور محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله ١٦١ بن ابي عامر محد بن الوليد ١٨١ بن يزيد بسن عبد المالك المعافري محصرة بفلعة النسر وانزلم معاهدا ١١٥ على انجسواز الى فرطبة باعرض له المنصور ابن ابي عامر من فتله (١٥) سنة خسس و سبعيسين وثلاثمئة بكانت دولته هذه الثانية ثمان سنين وبموته انفرصت دولة الادارسة بعد مثتين و ثلاث سنين فسبحان اكمي (١٤١) الذي لا يموت و البافي بعد فنساء خلفه 🕮 لا اله كلا هو وصار ملك المغرب بعدهم لبني اميته اهل كالندلـــس

<sup>(1)</sup> Ce qui précède, à partir de بانه مرم النج , est remplacé dans A, B par : بانه مرم النج , est remplacé dans A, B par : معثر الستنصر وبعث manque dans B. — (3) A, B, P, T — النام النام (5) — . بهلکوة — (4) A, B — النام النام (5) — . بن عامر (5) — . بن عامر (7) A, B ajoutent ici بن عامر (8) — . بن عامر (10) B — . بن عامر (11) C — . الحق — (11) C — . بغتله — (12) C, P, T — النان (12) C, P, T — النان (13) C, P, T — النان (14) C, P, T — النان (15) C, P, T — .

المذكور راجعا الى ابريفية بعاد الى ملكم بجاءة ايضا ميسور البتني فايد الفاسم بن عبد الله الشيعي بجيوش لا فبل() له بها فِهْر الى ملوية فِفتل بهـــا بعد (٥) إن ملك المغرب ثمانية وعشرين عاما و عاد ملك المغرب بعدة (١٥) لفنون بن محد بن الفاسم بن ادريس بن ادريس كاكبر ومات سنة سبيع و ثلاثين و ثلاثمئة ببويع بعدة ولدة ابو العيش احد وكان باصلا عادلا تاريخيا ١٦ بصادق عبد الرحان الناصر لدين الله ثم خدعه المذكور و اخذ من يده سبتة وطنجة فضعب امرة باستاذند مي اكبواز إلى الغزو باذن لد مجاز سنة سبع واربعين وثلاثمئة بعد ملك عشرسنين واستبد بملك المغرب بعدة اخوة اكسس بن فنون مجاء من امريفية جوهر فائد الشيعة بعشريس العب بارس بازعجه عن (B) البلاد و اخذ بيعة جيعها للشيعة وتحسن اكسن بفلعت النسر ثم عاد جوهر الى افريفية ورجال اهل الله المغرب بافعاص اكديد فيسمى ركابه (10) برجع امر المغرب الحسن (11) لكنه لم يبارق الفلعة ثم تحرك اليدر بلفين (12) بن زيري بن مناد الصنهاجي باستامل دعوة كامويين و(12) كادارسة من المغرب و بايعه اكسن المذكور بوجد عليه اككم المستنصر بن عبد الرجان الناصر بغزاه بفايده مجد بن الفاسم بجاز اليه البحر سنة اثنتين وستين و ثلاثمئة

اليه فائد الشيعة بابريفية مصالة بن حبوس الصنهاجي وملك البـــلاد من يده ثم استفضى مند بيعته للشيعة وفعل فا واستعمل في منصرفه موسى بن ابسى العابية المكناسي على تازا و تلمسان و ما اليهما ثم كرمصالمة المذكسور الى المغرب ثانية سند تسع و ثلاثمتد باخذ يحيى بن ادريس بسعاية ابن ابسي الم العابية وكبله وفدم لهاس والمغرب، ريحانا الكتامي ثم عزله و سـرح يحيــى أبن ادريس المذكور وتملك المغرب كلمه (4) و ولى على (5) بساس ريحانسا الكتامي المذكور والهذ يحيى بن ادريس وصربه الى ابريفية بمات بها بي وتنة يزيد بن مخلد اليمرني (٥) ثم ثار اهل باس بريحان باخرجود و بايعسوا اكسن بن محد بن الفاسم بن ادريس بن ادريس الملفب باكجام لطعنه البوارس بابجماجم(٢) و احترب هو وابن ابي العافية عامل(١) تلمسان و تازا للشيعة زمانا طويلا و مات باستبد ابن ابي العابية بملك المغرب وتحصن الادارسة بفلعة النسر ثم نكث موسى بن ابي العافية بيعة الشيعة و عفدها لعبد الرحان الناصر لدين الله بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الرجان بن الحكم بسن هشام بن عبد الرحان الداخل بن معاوية بن مروان بنن اككم الامسوي بفرطبة بانند في اكين (9) اكبيوس من افريفية مع حميد بن شبل الكتامي

<sup>(1)</sup> A, B = فبل راجعا الجعار (2) بغبل المعارف الجعار (3) G, P, T و فبل راجعا المعارف 
و انتظار وضع حملها (١) بان انشت دبروا لانبسهم و ان ذكرت ١) بايعوا مولودها (٥) فِلما وصعته (١) جاء بد راشد إلى البربرفي فمطد ١٥) شديد الشبسة بابيد بسموة ادريس على اسم ابيده و بايعوة بي كبالة راشد الى ان فتل البربر راشدا بما دس اليهم ١٦ ابراهيم بن الاغلب عامل ابريفية بكبل ادريس بعدد ابو خالد يزيد بن الياس الى ان شب كامل الخلفة ١٨٠ ممتعا بالمعار ب واضل السجايا شجاعا لا يطافي بفهر الصهرية (٥) و بنبي مدينة باس غرة ربيع الاول سنة ثنتين وتسعين ومئة وملك المغرب باسرة ثمانيا وثلاثين سنة وشهرين وقومى سنة ثلاث عشرة ومئتين في ثاني عشر (١٥) جادى الآخرة فبويع بعدة ابنه محمد ابن ادريس و استعمل بامصار المغرب (١١٠) الموتد فكان عيسى منهم بتلمسان **ب**ی بیعته و دامت دولتم سبع سنیس واحد عشر شهرا و مات بی شهر ربیع كُلَّخُر سنة احدى (12) وعشرين ومثتين ثم ابنه علي بعهد منه (13) وملك المغرب باسرة ثــلاث عشرة سنة وثلاثة اشهرومـات في رجب سنـــة اربع وثلاثين ومئتين (44) ثم بعدة ابن عمه يحيى بن ادريس (15) وكان ملكا جليلا ملك المغرب سبع عشرة سنته وشهرين وهي ايامه سنة خس وثلاثمئة 116 تحرك

<sup>-.</sup> مولوده = A, B مولوده (1) C, P, T عند الذكرات (2) P, T عند (3) A, B مولوده (4) B الذكراء (5) A مند (6) Les mots السم البيم البيم (6) Les mots مند (6) Les mots النيلال (9) Les mots مند (8) C, P, T مناسب (9) Les mots النيلال الني مشير النيلال ال

عبد الله و ولده ادريس بالمغرب ثم ولى بعده ابريفية العفيد العالم الشاعسر العارب (١) ابراهيم بن كلاغلب بسالم كلادراسته و هادنهم(١) باستفلوا (١) بملك المغرب يتداولونم (٥) خلعا عن سلب باولهم ادريس كلاكبربن عبد الله المذكور مانعا ملك الغرب باسرة ثلاث سنين وشهرا بغسص (ة) الرشيد بيسه و استشار يحيى بن خالد في شانه فحصه على بعث داهية من رجاله ليسمه (٥) أرسل اليه بالسم سليمان بن جريراً ذا الدهاء والشجاعة بوصل وتفرب اليه 🙉 بخدمة (9) سلفِد ولم يزل يتلطفِ في انتهاز (10) فرصة فيد يغيب عنها راشد مولاة الى أن وجدها فالم (11) بين يديه بذكر الطيب اليمني (12) حتسى شو في ادريس اليه باهداه مند ف ارورة كان في شمها (١٤) حتف سنة خمس وسبعين و مئة و فر كينه و سمع راشد اكتبر فركب باكيش في اثره (44) فاذركوه معردا (15) بوادي ملوية مرماه بحربة عطلت (16) يدة وكبا بد العرس(17) و نجسا سلیمان بن حریرغلی رجلید و کف بالعرانی و لم یترک ادریس عفبا سـوی حمل بجاريته كنزة (18) وكان راشد مولاه من الدهاة العظام (19) اصحاب (20) المعرفة و النجابة فجمع البربر للشوري(٢٤) فاطبقوا (٢٤) على تسليم كامر لراشد

واما دولة بنبي العباس فاولهم يزيد بن حاتم بن فبيصة بن المهلب(1) ابن ابي صفرة رب الكبير (2) الشايع و العصل الذايع (3) و اكبلال الرائع (4) ولاة (15) اياها (6) ابو جعبر المنصور(7) ثم ولدة داوود ثم اخوة روح (8) بن حاتم الذي اعطى كاتبه ثلاثين(9) الب دينار وكتب اليد معها لا استفلها لك تكبرا ولا استكثرها لاثنتي عشرة خلت من رمصان(١١١) سنة اربع و سبعين ومثة وفي ربيع الثاني سنة اثنتين وسبعين من 🕬 ايامه ظهر بالمغرب الافصى ادريس بن عبد الله ابن اكسن بن اكسن(13) بن علي بن ابي طالب وهو جد مولانا اكتليعة ابي ا حمو ايدة الله فنزل بوليلي (١٤٥) من جبل زرهو بن ونزل اخوة سليمان بتلمسان ثم نصر بن حبيب المهلبي ثم العصل (15) بن روح (16) بن حاتم من فبل الرشيد **ب**ي محترم سنتر سبع و سبعين و مئة و فتلم ابن اكبارود <sup>(17)</sup> غيلة و تغلب على الفيروان ثم بعث (18) الرشيد إلى ابريفية هرثمة بن أعين سنة تسع و سبعين ومئة بفتل ابن اكجارود وبنبي سور طرابلس و المنستير و استعفى ثم ولى بعده مجد بن مفاتل بن حكيم العكي (19) رضيع هارون الرشيد سنتر احدى وثمانين ومثة وكان سي الملكة فاصطرب امرة و عزل و كل هؤلاء حاربوا ادريس بن

<sup>(1)</sup> A, B, T = المهاب. - (2) A, B = المنبر. - (3) A, B = المهاب. - (4) Les mots الرابع manquent dans A, B. - (5) A, B = والخد الرابع (6) A, B = بوق manquent dans A, B. - (5) A, B = باهندن (10) المذكور (10) المذكور (10) manque dans B. - (10) والذي manque dans P, T. - (11) Cette date manque dans A, B. - (12) Cette date manque dans A, B. - (13) C - المحسين (14) B = بابوليلي المحسين (15) B - المحسين (16) B - المحسين (16) B - المحسين (17) A, B - المحسين (18) المحسين (18) المحسين (18) B - المحسين (19) B - المحسون (19) B - المحسين (19

تعرعت<sup>(1)</sup> بطون فريش مولدة فبل وفاة رســول الله صلى الله عليه وساـــم بسنة واحدة وهو الذي اجتنع (٥) المغرب كله ودعا الناس بيد إلى الله و رسوله فتلم اهل الزاب بتهـودة ١٥ من ابريفية سنـة ثلاث وستيس وفبرة الآن١٠) هناك مزار مفصود دخلت اليه و دعوت الله عندة بما ارجو (5) اجابند ثم بعدة ابو المهاجر دينار مولى مسلم بن مخلد (٥) ثم زهير بن فيس البلوي ثم حسان ١٦) ابن نعامان ثم موسى بن نصير الذي دخل المغرب سنة ثلاث و ثمانيسن من الهجرة و ابتتح درعة و صحراء تابلالت الا وارسل ولدة الى بلاد السوس من المغرب الافصى (١٥) ثم اخذ رهائن المصامدة والبرابر(١١١) و اسكنهم طنجة في نحو اثنى عشر العا الى نظر مولاة طارف بن زياد النعزي(12) و بهم ابتتح بلاد(13) الانداس في شهر الله محرم سنة ثلاث و تسعين المامن ايام الوليد بن عبد الملك بن مروان ثم محد بن يزيد مولى فريش ثم يزيد بن ابي مسلم ثم صعبوان بن بشر الكلبي تم عبيدة بن عبد الرحمان ثم عبيد الله بن الحبحاب (15) ثم كلثوم بن العاصم ثم حنظلة بن صفوان ثم عبد الرحمان بن حبيب ثم محد بن الاشعث ثم الاغلب(16) بن سالم ثم عمر بس حبص و لكل واحد منهم خبر مشهور و ماثار في صبحات الدهور مسطورة <sup>(17)</sup>

<sup>(1)</sup> A, B, P, T = تغرفت . - (2) B = استقتاع . - (3) P = تغرفت; A, B = بنيودة; B, T = بنيودة المناب المن

رضي الله عن اتجميع ورزق مولانا اتخليفته امير المسلمين ابا حمو ايـــدة الله من بركات الصاكبين و العلماء المتفين و نبعه بجوارهم امين انـــد ولي ذلــك والفادر عليد (ا) ولا حول ولا فوة كلا بالله وهو المستعان (ا)

# البعيصيل البشاليت

فد ذكرنا اولا ان تلمسان من حدود المغرب الافصى ولا خلاب بسي ان اهلم (3) اسلموا عليم (4) فلم يعز (5) إلى عنوة ولا إلى صاح ولم تكن (6) في الاسلام دار ملك الالهذا الفبيل الاعز وانما كانت في حكم الدول السالعة يتداولها عمالهم فلنات بذكر ارباب تلك الدول على نسق ونبدأ بذكر عمال افريفية اول العتم اذ كانت حينتذ (7) دار امارة المغرب كلمه فنقول اما دولة بني أمية فاولهم فاتحها سنة ستين من الهجرة و مختط فبلة فيروانها عفية المستجاب أبن نافع بن عبد الفيس بن عامر (8) بن امية بن طوق (9) بن اكارث بن فهر بن ملك ابي (10) فريش كلهم (11) بن النصر (12) بن كنانة و من ولد (13) فهر بن ملك ابي (10) فريش كلهم (11) بن النصر (12) بن كنانة و من ولد (13) فهر بن ملك ابي (10)

الباهلي (1) المعروب المسبر (2) والاستاذ ابي على بن حسيس (3) البجايب و الفاضي ابي عبد الله محد بن ابي يوسب (4) الزواوي والبفيه ابي العباس احد بن عمران اليانيسوي (6) و بالاندلس عن البفيه ابي عبد الله الرنسدي (6) و الشيخ ابي عبد الله بن البخار البيري (7) و فاضي الجماعة ابي الفاسم محد بن الحاجد الشريب الحسني و الشيخ البفيه ابي البركات محد بن الحاج المعروب بالبلفيفي (8) و البفيه ابي عبد الله الطنجالي (9) و بالمغرب عن (10) البفيه الرئيس ابي محد عبد المهيمن بن محد بن عبد المهيمن المصرمي (11) والمحدث الثفة (12) ابي العبل بن يربوع و الفاضي ابي اسحاق (13) بن ابي يحيى وتصدر الدفراء بغرناطة و تلمسان و ابنى الناس بالفطرين في النوازل مدرك

هذا جميع السادات الاخيار اهل تلمسان حرسها الله واختصرنا في ذكر فصلهم (15) وهذا ما امكن الالمام بد من اسماء الفوم سوى من الجبته من الطلبة العراف و الامناء الثفات والصناع اكذافي في كل صنف (16) ولو رمنا استيفاء ذكرهم لصافت صدور الدفاتر عمن انتهى الينا خبرة منهم و الغابر(17) ا كشر

<sup>(1)</sup> A = ريحيا لباهى . - (2) Ces deux mots manquent dans A, B. - (3) B = ريحيا لباهى . - (4) A, B = ريخيل . - (5) B = ريخيل . - (6) Le nom de ces personnages, depuis و بالاندلس النج و manquent dans A, B. - (7) و بالمغرب عن (10) . - (10) من الطنجي عن (10) . - (10) الطنجي عن (10) . - (10) الطنجي المضرمي = (11) A, B = ريحيل المنافقة الشخة (12) المنافقة المنافقة (12) المنافقة (13) manque dans A, B. - (13) A, B = رائم المنافقة (14) Les mots و المناع manquent dans A, B. - (15) Ces mots المنافقة و المناع المنافقة (14) المنافقة (15) و المناع المنافقة (16) المنافقة (17) المنافقة (18) المنافقة (17) المنافقة (17) المنافقة (17) المنافقة (18) المنافقة

تلمسان (1) فبروعدل (2) و له تواليف اجلها ترتيب (3) كتماب اللخمسي عملي المدونة و تو في هي حدود خس و اربعين وسبعمئة (4)

1.1 ــ ولدة العفيم ابو العباس احد خير العدول و ازكاهم (٥) بتلمسان و باس (٥)

1.۷ ــ اخوة العفيد الوزير اكاجب ابو عبد الله محد ذو الهمسة السنية و الرياسة السرية حجب (أ) للسلطان ابي عنان ابن السلطان ابي اكسس المريني و حاز ببابه الرياستين بما لم يعلم لمثله في زمانه فسلك سنن العصلاء الامجاد (أ) و توفي اميرا ببجاية سنة ست و خمسين و سبعمئة و سيفت جنازته الى تلمسان فدفن بزاويته المعروفة به بطريق العباد

100 سيخنا العلامة المبتى ابو على منصور بن على بسن عبد الله الزواوي ذو العلم والدين والتفلل من الدنيا و اكذف بالبنيا مع الخط اكسس و النظم الراثق والكتابة النبيلة (9) اخذ ببجاية عن ايبه (10) وعن الشيخ ابي على ناصر الدين بن احد المشدالي (11) والشيخ ابي عبد الله محد بن يحيسى

الشريف الموجوم الني يعنوب يوسب بن يحيى الحسيني السبني الحسد الشويف الموجوم الني يعنوب يوسب بن يحيى الحسيني السبني الحسد عن الاستاذ ابن عبيدة وابن الساط ورحل الى المشوق باخذ بعد عن علماء حسيرين وولى الفعاء يعن حواصر الجريفية ثم بوهران ويهنيس والشهس بعداء وطم فدرة بتنقل الى فصاء المعسان بعدل ورثى الداس ثم جالسس الملوك في اربع طبدات المطوة وكان حاط اللعام محفقا الداريسني التوقيي بنطسان رجة الدعليد

106 ــ ولدد السيد الرئيس ابو الفاسم مستوطن باس كآن صدر من صدور العلماء و مجالسي الملوك المتصرفين بهى رسائلهم اشد الناس حمية واكثرهم بصلا و افداما و رجولة رضي الله عنه ولد فلم مجل الماكلة بارع العلم والنثر الى المعارف المائفة والدين المتين 
100 العفيه الفاضي المبارك ابو عبد الله محد بن احد بن علي بن ابسي عبر النميمي (100) احد فضاة العدل و الورع من بيوتات اجريفية المشهوريسن كان جدة ابو اكسن بتونسها ايام المستنصر فاضي الجماعة وصلصب العلاسة وكاتب لانشاء اخذ ببلدة عن لامام ابسي الطاهر بسن سرور وغيرة نسزل

ومنهم ولدة السيد الرئيس B = 3; ومنهم السيد العقيم العالم A = 1 الشريف العليس الملوى والعلماء والصاعين man-que dans A = 1 (3) A = 1 الشريف الخطيب جلس الملوى والعلماء والصاعين ; ceci manque dans A = 1 (5) Les mots الشعاد manquent dans A = 1 (6) Les mots بعدل au lieu de المحافر الخ manquent dans A = 1 (8) A = 1 (9) Cette notice est très abrègée dans A = 1 (10) A

ابن امير المسلمين ابي يحيى يغمراسن (۱) باكرم مثواهما وابتنى لهما المدرسة المسماة بهما كآن داخل باب كشوط (۱) برأسا الناس و جالسا الملوك على هدى العلماء الصاكين وسموا (۱) الرؤساء المكرمين رجة الله عليهما ولهما بتلمسان خلف كثير ينتحلون العلم كبيرا وصغيرا بلغ كثير منهم مفام الندريس والمبتيا نجابة درس ونظر (۱) وفبراهما خارج باب اكبياد مستجابا الدعاء (۱)

العلماء والصلحاء من زواوة بجاية فدم تلمسان في ايام السلطان المرحوم ابي العلماء والصلحاء من زواوة بجاية فدم تلمسان في ايام السلطان المرحوم ابي تاشفين فاكرم مثواة اخذ ببجاية عن الشيخ ابي علي ناصر الدين و فيرة و اخذ عند الففيد ابو العباس احد بن احد المشوش والعفيه ابو البركات الباروني و البفيه ابو عثمان العفباني وغيرهم ولم يكن في معاصريه احد مثلد علما بمذهب مالك (7) وحفظا لافوال اصحابه و عرفانا بنوازل الاحكام وصوابا في العتيا و لفد بذ (8) جيع ففهاء المغرب في مسئلة الركاب الموة بالذهب غرابة نفل واستدلال عفل تو في فافلا من مراكش ايام السلطان ابي الحسن في حدود خس و اربعين وسعبعثة

۱۰۲ ــ اخوة احد اللاحق به علما و دراية و حفظا و ولاية و ديانة و فضلا جلس للندريس بتلمسان بعد وفاة اخيه فكثر به النفع رحمه الله

<sup>(1)</sup> Les mots précédents depuis أبن السلطان المرحوم انح manquent dans B.— (2) A, B = بباب كشوطة (3) ببلاد كشوطة (4) باب كشوطة (5) بباب كشوطة (4) ياب الناس الخ manquent dans (4) الناس الخ manquent dans (4) الناس الخ manquent dans (5) ببلد المغرب (5) ببلد المغرب (6) ببلد المغرب (7) ببلد

<sup>(5)</sup> La fin و فبراهما النع manque dans P, T. — (6) C = المشذالي . — (7) P, T = . ملك . — (8) ملك manque dans C.— Les biographies des n° 1·1 et 1·r manquent dans A, B.

جفال يا بني من عرض عفله على اكتلب اله يامن الفول وروى عنه فال دخل عليه يوما عمر بن العباس المعروب باكباك بفال لد ابو الطاهر وأيتك البارحة في النوم تنشدني

## الوابسر

أأخبرنسي (١) بانسي فد وحلت \* و بي نبسي (١) واثباتي خصلت انزة خالفسي عن ذا وعن ذا \* و اعربه وليس كمن جهلت بما أخبرك (١) بفال يا سيدي ما وصلت اليك الا بي هذا بلما برغ المجلس خلا بعمر بنشاورا بي حديث بينهما لا يعربه احد (١)

100 – 19 – الشيخان العفيهان العالمان ابو زيد عبد الرحمان اله و ابدو موسى عيسى ابنا (7) العفيه كلامام اكتطيب ابي عبد الله محد بن عبد الله بن كلامام من اهل برشك (8) امامان مشهوران بالعلم (9) و الرياسة و لهما ببلدهما سلب صالح (10) اخبرني ثفاتهما (11) ان جدهما كان من اولياء الله كلابدرار و كانت له اربحة (12) يعتمرها باكت (13) لمعاشه بعمد اليها ليلة لصان ليحتهرا منها اللهت باوثفتهما ارضها و اصبحا عبرة نبع الله بد (14) نزلا تلمسان بي ايام السلطان المرحوم ابي سعيد

<sup>(1)</sup> B =فعی ایحن علی ایمن عرض نبسه علی ایمن . - (3) P =نبی . - (4) P, T =اجبرR =اجبرR =(5) Cette notice biographique manque dans R; elle manque aussi dans R = a partir de عبد الرحان R =(6) . R =(7) R =(8) . R =(9) R =(9) R =(9) R =(10) Ces mots manquent dans R =(11) R =(12) R =(13) R =(13) R =(13) R =(14) R =(14) R =(15) R =(15) R =(15) R =(16) R =(16) R =(17) R =(17) R =(18) R =(18) R =(18) R =(19) R =(11) R =(11) R =(12) R =(13) R =(13) R =(14) R =(14) R =(15) R =(16) R =(16) R =(16) R =(17) R =(16) R =(17) R =(18) R =(18) R =(18) R =(19) R =(11) R =(11) R =(12) R =(13) R =(13) R =(14) R =(15) R =(15) R =(15) R =(15) R =(16) R =(16) R =(17) R =(18) R =(18) R =(19) R

بأصول العفه (4) كتب بغرناطة عن (2) ملوكها و فعل الى مرسية و فد اختلت امورها بارتحل الى تلمسان (3) و كتب بها عن امير المسلمين (4) يغمراسن بن بن زيان و توجي بها يوم عاشو راه (5) سنة سبت وثلاثين وستنشة

۹۷ ــ العفيه محد بن يوسب بن مهرج بن سعادة الاشبيلي أبو بكر وابواً عبد الله اخذ عن ابي اكسن شريح وابي العباس بن حرب المسبلي وابي بكر بن العربي و اجازة ابو بكر بن رزق و ابن مدير وابو طاهر السلمي و روى عنه ابو اسحاق ابراهيم بن عبد العزيز بن احد الهواري و ابو زكرياء يحيى بن عصفور وابو العباس بن الموق أو وابو العيش بن عبد الرحيا الكزرجي و كان مجودا للفرآن ضابطا محدثا نفادا عالى الروايت نزل تلمسان وعمر بها وتوفي في رجب سنة ستمئة

9۸ — الشيخ (8) ابو الطاهر اسمعيل بن ابراهيم التونسي اشخص عن بلدة الى مراكش وانتفل (9) واخر عمرة الى تلمسان فافراً بها العلم وترهب واعتزل الناس وكان من العلماء اكفاظ (10) روى عبد الرجان بن مجد عنه فال رأيت الفاصي ابا المعالى في النوم ففلت له لفد تكلم الناس فيك كثيرا لما فلته في البرهان (11)

<sup>(1)</sup> Ge qui précède depuis ابو بكر نزيل تلمسان النع manque dans A, B. — (2) B = عند. — (3) Les mots وفعل الى مرسية النع manquent dans A. — (4) A, B — رفيد المونين — (5) Ces deux mots manquent dans A, B. — (6) C = نامير المومنين تالغ ; le mot est en blanc dans C; ce qui précède, depuis ألموي أبو بكر النع الموانية ابو بكر النع الموانية 
ابن جالود (١) بن ديلان بن حطي (١) بن بادين بن رجيح (١) بن مادغيسس الابتر بن فيس عيلان بن مصروفال غيرة هو جالوت بن جالود بن ديال(١٥) بن فحطان بن فارس و نسب فارس معروب وفيل هو مسن العمالفة وفيسل جالوت بن هريال(ق) بن جالود بن ديال بن برنوس بن سعب وسعبك اصل شجرة انساب البربر و انسابهم منه يتهرمون (6) و ذهب الصولي الى انهم **ب**روا عند موت جالوتهم المذكورالي المغرب و ارادوا استيطان مصر بمنعتهم منها (٦) الفبط بثبتوا (٥) ببرفته و ابريفية و المغرب على حرب الابرانج و الابارفته ظهروا بها على جيعهم وافحموهم البحرالي جزائر صفيلية وسردانية وميورفته ويابسة (9) ثم صاكوا بفاياهم على تسليُّم المدن اليهم وكلاكتباء بالفعـار وانجبـال بتجاوزوا <sup>(10)</sup> على ذلك فرونا خالية كسبهم المواشي و سكناءهم الخيام ينتجعون افطار الارص و يرتادون مرتعها (41) من الاسكندرية الى البحر المحيط مسن بلاد السوس كافصني غربا والى طنجة من البحر الرومي شمالا والى بلاد السودان فبلة و هم 12 في امم لا تحصى كثرة ولا تنفاد الى شريعة ولا ترجع الى ناموس يحكم كل مرفت منهم رئيسها الى ان اطلهم الاسلام و به فال ابن فتيبت غير انسد عزاهم الى نوح ونسب خروجهم الى ايام البلية (١٤) فال وبربر بن مصرائهم (١٩)

<sup>(1)</sup> A, B = غالود - (2) P = بین زدیلان بن حطبی T = 1 بین زدلیلانی الخ T = 1 بین زدیلان بن حطبی T = 1 بین زیاد و T = 1 بین زیاد و T = 1 بین باد بن رجیع T = 1 بین زیاد و T = 1 (10) T = 1 بین زیاد و T = 1 ب

بربربن نبسان بن ابراهيم اكليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام و فال الصولي هم اولاد بربر بن السلاحم (۱) بسن بربر ابن مصرائم بسن حام و زهم بعسص المورخين انهم من ولد سام بن نوح عليم السلام ثم اختلبوا بفالت بوفة هم اولاد بربر بن تملا من مازيغ (۱) بن كنعان بن سام و فالت اخرى هم اولاد بربر بن تملا بن مازير (۱) بن بارس (۱) بن عمر بن عملائي بن لاود بن ارم بن بربر بن تملا بن مازير (۱) يكونون من العمالفة (۱۱ و فال مالك (۱) بسن مرحل البربر فبائل شتى من حمير و مصر و فبط و العماليق و كنعان و فريش مرحل البربر فبائل شتى من حمير و مصر و فبط و العماليق و كنعان و فريش تالهوا بالشام و لغطوا (۱۱ بسماهم الجريكش (۱۱) بن فيس البربر لكثرة (۱۱) كلامهم و الله اعلم ثم اختلب الناس ايضا في سبب خروجهم الى المغرب فذهب المسعودي و الطبري و السهيلي الى ان افريفش (۱۱) بن فيس بن صافي هسو الذي استجاشهم (۱۱) لفتح افريفية و سماهم البربر لانهم كثروا الكلام و ذهب البكري الى ان بني اسرائل هم مخرجوهم (۱۱) عند فتل داو ود عليه السلام جالوتهم المذكور في الفرآن فال ابن فتيبة هو زنو (۱۹) بن هرمل (۱۹) بن جديلان (۱۹)

<sup>(1)</sup> P = مارین (2) A, B = مارین (3) P - مارین (4) P, T = مارین (4) P, T = مارین (5) Cette seconde version manque dans A, B. (6) Cpr.: Berb, èd. I, 111, l. 11-12. (7) C, P, T = مالک (3) Berb., èd. (4) افریطش (9) A, P, T = أفریطش (10) Ce passage se retrouve dans Berb. (èd. I, 111, l. 12-14), avec seulement quelques variantes dans l'orthographe des noms propres. (11) A, C, P, T = افریطش (12) T = ماخرجونهم (13) C, B = المخرجون لهم (14) A, B = ونور بن هرمل (14) A, B = ونور بن هرمل (15) A = مانید (16) A, B = ونور بن هربیل (15) A = مرتبل (15) A = مرتبل (15) A = مرتبل (16) A, B = مرتبل (16) A

ووجدته جالسا بالمسجد لوعدي وسلمت عليه (١) وجلست بين يديه (١) وفال ما الذي تريد فراءته وفلت ما الهمك الله فال افرأ كتاب الله اولا وهو احق ان يبعتن به وبنعوذت بالله من الشيطان الرجيم وفرأت بسم الله الرحسان الرحيم وتحكم في وضلها عشرة ايام ثم فرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شيئا من ادب فال المخبر وكل ما تسمعونه مسن ادب ومنه (١) استعدته وعنه اخذته (١) في مدة حولين كاملين لم ينتفل ويها عما عهدته و اخبرني بعض طلبة تلمسان فال كان الشيخ يبيسع اكلواء ويتصدق بالثمن وربما ساح سنة ثم يعود وما اكل وسي نهار فسط (١) ومها ينسب اليه من النظم فوله رجه الله و رضي عنه

## الوابسز

اذا نطبق الوجود اصانه(۱۰) فوم بالذان(۱۰) الى نطبق (۱۰) الوجود وذاك (۱۰) النطق ليس به العجام (۱۵) به و لكن دق عن جهم البليد وكن بطنا (۱۵) تنادى من فريب(۱۵) به و لا تك من(۱۵) ينادى من بعيد

وفيل اند ولى الفصاء (14) باشبيلية المحردولة بني عبد المومن ثم بر بنبست منها (15) وأوى (16) الى تلمسان بي زي المجانين واخبرني الشينج ابو اكست

حلواته كسرة (١) خبر سميد بتصدق بها على يتيسم ذي اطمار بعد علمسه بحاجته (<sup>2</sup>) بفلت مي نبسي <sup>(3)</sup> هذا ولي مور عن <sup>(4)</sup> مفامه يبيع اكلوا. <sup>(8)</sup> وكان ذلك برمصان بلما جاء العطر ابتعت سميدا وعسلا وفلت لعمتي اصنعي لي مشهدة (٥) يبطرها عندي رجل من الصاكين ببعلت و التمسته بي الناس بعد صلاة العيد فلم احدة محوفلت وفلت في نفسي اللهم بحفد فاجع بينسي و بينه في هذه الساعة فاذا هو عن يميني فانصم الي وفال صنعت عمتك المشهدة بفلت نعم بفال فم بنا إلى ناحية ١٦ فاكل هذه المشهدة اكاصرة وحينتذ نمشي (8) الى دارعمتك ففمت معم الى خارج المصلى (9) في اخسرج من تحتـ محمة مغطاة بمنديل نظيمِ (١٥) وكشطه باذا هو (١١) بيه مشهدة لم يرمثلها احكام طبسنح و جودة صنعة وكثبرة ادام (٤١) ڢاكلنا و توجهنسا الى دار عمتي (13) فاحضرت عمتني مشهدتها (14) فلم تشبح كلاولى بشيء فاكلنا منها شيــــــا (15) وعند فراغنا فال لي بما ذا تحترب فلت بالفراءة فال اتريد ان تفرأ فلت نعم فال ايتني غدا ان شاء الله بالمسجد الذي بخندق عين الكسور من المنية التي بخارج باب الفرمدين(6) و تفرأ ما تريد(17) بخرجت اليه من الغد

فبرة رضي الله عنه بالعباد مزور محمجوج من مصر والشام والعراق والسوس لافصى

۱۹-۹۱ \_ الشيخان الصاكان (1) ابو جعبر الداودي وابن غزلون (2) من احل العلم والعمل به (3) فبراهما (4) متجاوران خارج باب العفية وتاريخهما العناك في رخامتين (5) عند راس كل منهما (6)

97 — الشيخ الولي ابو عبد الله الشوذي كلاشبيلي المعروب باكلوي نزل تلمسان من كبار العباد العارفين (7) حدث (8) كلامام ابو استحاق ابراهيم بسن يوسب بن مجد بن دهان (9) كلاوسي المعروب بابن المسرأة (10) فال اتيست من (11) مرسية زائرا عمة لي بتلمسان فيما سرني شيء كوجودها (12) حية وتطوفت يوما بتلمسان (13) فرأيت هذا الشيخ (14) يبيع من طبق عود في يدة (15) حلواء للصبيان الصغار (16) فتفرست فيه مخائل الفوم فاتبعتم فاذا مسن يمر بسم من الصبيان ينفرون لم فيدور ويشطح وربما انشد مفطعات متعفات كالفساظ في معنى المحبة فلم اشك اند من الصاكين ثم اخذ في ثمن شيء مسن

وهذه الآية مكررة الكتابة في برنسك بعلمت نيتك ثم فال ايه ما بال احدكم يعمله الصجرعلى كسر اواني بيته متلها ما له اخلهها كعارة و لا تعد ومسألت تليذة الشيخ ابي مجد صالح نبع الله به لما استاذنه يوما مرارا في فرن خبو العفراء بفوله ان التنور فد حبى وهو يعرض عند فلما كثر (١) فال له ادخل فيه فعمل ثم ان الشيخ بعد وفت تذكر طاعتد له فامر تلميذا ماخر بافتفادة فالفاة جالسا وسط التنور والنار تصطرم بردا وسلاما عليد كلا ما كان من تعصد جبينه عرفا رضي الله عنهم اجعيس وفد اتى التادلي في تشوقه بكثير من منافيد الشريعة اذ ليست مما يحصى و لا يحصر وحدثني صاحبنا العفيد ابو عبد الله محد بن احد بن اسماعيل بن علي الاموي عرف بالنفاش من علية عدول البلد من المجودين لكتاب الله بفراءة السبع عن الشيخ المست ابي عبد الله بن داوود عن بلال المبشي خادم الشيخ ابي مدين رضي الله عند فال كانت هميرى شيخنا ابي مدين فدس الله سرة في كثير ازمنتد

### الكامل

الله فل وذر الوجــود و ما حــوى \* ان كنت مرتــادا بصــدق مــراد ومن الماثور عنه فوله

### البسيط

مغيث ايوب والكافي لذي النون \* ينيلني فرجا بالكاف والنون كم كربة من كروب الدهر فرجها \* دوني ولم ينكشف وجهي لمن دوني

<sup>(1)</sup> P, T = اكثر

بانهزم الفايد المذكور وتحصن بطنجة باجاز اليد اككم المستنصر<sup>(١)</sup> غالبا مولاه بجيش اضخم من كلاول فتحصن منه اكسن بن فنون بفلعتد فلم تغن عند وانزله غالب على حكمه واجازه البحرالي فرطبة وولى المغرب كلم يعسلي ابن محد اليبرني المغراوي بكانت دولته هاذه ستة عشر سنته باكرمه المستنصر الى ان ساء ما بينهما بسبب رحى من العنبر كانت من جملة دخائرة طلبها منه اككم<sup>12</sup> بابي عليه اعطاءها اياه بغربد الى المشرق با<del>ح</del>ق بالشيعة وبفسي المغرب ثلاث سنين يتداول عمال من صنهاجة و الامويون(٥) ثـم ان الشيعة استردوا المغرب للحسن بن فنون و امروا الصنهاجة عمالهم بابريفية باعانت باكبيوش بملكه (٥) ثانية باسرة بجاءة جيش هشام المويد بن اكمكم المستنصر ابن عبد الرحان الناصراً من فرطبة مرؤوسا بابن عم حاجبه (١٥) المنصور محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله ١٦١ بن ابي عامر محد بن الوليد ١١٥ بن يزيد بسن عبد المالك المعافري محصرة بفلعة النسر وانزلم معاهدا ١٠٠ على الجسواز الى فرطبة باعرض له المنصور ابن ابي عامر من فتلد (١٥) سنة خسس و سبعيسن وثلاثمئة بكانت دولته هذه الثانية ثمان سنين وبموته انفرضت دولة الادارسة بعد مثتين و ثلاث سنين فسبحان الكمي(١١١) الذي لا يموت و البافي بعد فنساء خلفه (12) لا اله كلا هو وصار ملك المغرب بعدهم لبني امية اهل كاندلـــس

المذكور راجعا الى ابريفية بعاد الى ملكم بجاءة ايضا ميسور البتني فايد الفاسم بن عبد الله الشيعي بجيوش لا فبل() له بها فبورالى ملوية ففتل بهـــا بعد (٥) إن ملك المغرب ثمانية وعشرين عاما وعاد ملك المغرب بعدد (١٥) لفنون بن محد بن الفاسم بن ادريس بن ادريس الاكبر ومات سنة سبـــع و ثلاثين و ثلاثمئة ببويع بعدة ولدة ابو العيش احد وكان باصلا عادلا تاريخيا ال بصادفي عبد الرحان الناصر لدين الله ثم خدعه المذكور و اخذ من يدة سبتة وطنجة فضعب امرة باستاذند مي اكبواز إلى الغزو باذن لد مجاز سنة سبع واربعين وثلاثمئة بعد ملك عشرسنين واستبد بملك المغرب بعدة اخوة اكسن بن فنون بجاء من ابريفية جوهر فائد الشيعة بعشرين الب بارس بازعجه عن الالاد و الهذا يبعة جيعها للشيعة وتحسن اكسن بفلعت النسر ثم عاد جوهر الى ابريفيت و رجال اهل ١١٥ المغرب بافعاص اكديد بـــــى ركابه (١٥) برجع امر المغرب الحسن (١٤) لكنه لم يبارق الفلعة ثم تحرك اليدر بلفين (12) بن زيري بن مناد الصنهاجي باستامل دعوة الاموبين و(13) الادارسة من المغرب و بايعه اكسن المذكور بوجد عليه اككم المستنصر بن عبد الرحان الناصر بغزاه بفايده محد بن الفاسم بجاز اليه البحر سنة اثنتين وسنين و ثلاثمئة

اليه فائد الشيعة بابريفية مصالة بن حبوس الصنهاجي وملك البسلاد من يده ثم استفضى مند بيعته للشيعة وفعل الهوا واستعمل هي منصوفه موسى بن ابسي العابية المكناسي على تازا و تلمسان و ما اليهما ثم كرمصالة المذكسور الى المغرب ثانية سنة تسع و ثلاثمئة باخذ يحيى بن ادريس بسعاية ابن ابس الم العابية وكبله و فدم لهاس و المغرب، ويحانا الكتامي ثم عزله و سسرح يحيسى أنن ادريس المذكور وتملك المغرب كلمه (4) و ولى على (5) بساس ريحانسا الكتامي المذكور واخذ يحيى بن ادريس وصربه الى ابريفية بمات بها مي وتنة يزيد بن مخلد اليعرني ١٥ ثم ثار اهل باس بريحان باخرجود و بايعسوا اكسن بن محد بن الفاسم بن ادريس بن ادريس الملفب باكتجام لطعند العوارس باكماجم(١) و احترب هو وابن ابي العابية عامل(١) تلسان و تازا للشيعة زمانا طويلا و مات باستبد ابن ابي العابية بملك المغرب و تحصن الادارسة بفلعة النسر ثم نكث موسى بن ابي العابية بيعة الشيعة و عفدها لعبد الرحان الناصر لدين الله بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الرحان بن الحكم بسن هشام بن عبد الرحان الداخسل بن معاويسة بن مروان بنن اككم الامسوي بفرطبة بانند في اكين (٩) اكبيوس من افريفية مع حميد بن شبل الكتامي

<sup>(1)</sup> A, B = ابني (2) ... فبل راجعا المعارف ال

و انتظار وضع حملها (١) بان انشت دبروا لانبسهم و ان ذكرت ١٥) بايعوا مولودها (٥) فلما وصعته (١) جاء بدراشد إلى البربر في فعطد ١٥) شديد الشبه بابيم فسموة ادريس على اسم ابيه ١٥٠ و بايعوة في كفالة راشد الى ان فتل البربر واشدا بما دس اليهم(١٦) ابراهيم بن الاغلب عامل ابريفية بكبل ادريس بعدد ابو خالد يزيد بن الياس الى ان شب كامل الخلفة ١٨ ممتعا بالمعارب باضل السجايا شجاعا لا يطافي بفهر الصهرية (٥) و بني مدينة باس غرة ربيع الاول سنة ثنتين وتسعين ومنة وملك المغرب باسرة ثمانيا وثلاثين سنة وشهرين وتوقيي سنة ثلاث عشرة ومئتين في ثاني عشر ١٥٥) جادى الآخرة فبويع بعدة ابنه محمد ابن ادريس و استعمل بامصار المغرب (١٤١) اخوتم بكان عيسى منهم بتلسسان **ب**ی بیعته و دامت دولتم سبع سنیس واحد عشر شهرا و مات بی شهر ربیع اللخر سنة احدى (12) وعشرين ومئتين ثم ابنه على بعهد منه (13) وملك المغرب باسرة ثــلاث عشرة سنة و ثلاثة اشهر و مــات في رجب سنــــة اربع و ثلاثين ومثنين (١٤٩) ثم بعدة ابن عمه يحيى بن ادريس (١٤٥) وكان ملكا جليلا ملك المغرب سبع عشرة سنته وشهرين وهي ايامه سنة خس وثلاثمئة 116 تحرك

<sup>(1)</sup> C, P, T ajoutent ici مولوده . — (2) P, T = اذکرت . — (3) A, B = مولوده . — (4) B = (5) A - فميصه . — (5) A - فميصه . — (6) Les mots اسم ابيه manquent dans C, P, T. — (7) P, T ajoutent ici ميه . — (8) C, P, T = (9) Les mots ثانى عشر manquent dans A, B. — (10) Les deux mots لايطاني النع عشر شاريع . — (11) C, P, T = بامصاره . — (12) B - اربع — (13) Les mots شم ابنه على النع على النع على النع ملى النع معلى النع معلى النع معلى النع معلى منه manquent dans A. — (14) Les mots بن عمر بن ادريس manquent dans A, B. — (16) A = فلاثين و ثلاثين

شربه الله اخذتم حال صوبية بصعنى مغشيا عليه وطيب بدعلى تلك اكالة طواب الفدوم بفضى نحبد اثناءة رحه الله بدبن بمكة و لـ الآن بمصر ولـ د من اعلام بفها المالكية ابو عبد الله مجد

٧٧ ــ الولي الصالح ابواكس على بن النجارية ذو الزهادة في الـدنيـــا و كلافبال على كلآخرة فبوة بازاء فبرامير المسلمين ابي يحيى يغمراس فصـــد التبرك له بجوارة

٧٨ ــ الشيخ الولي ابو يعفوب يوسب بن عبد الواحد المغراوي المعروب بالحصري من المعاصرين ولي معروب الدين والبصل و البركة و المكاشبة منافبه بتلمسان مشهورة و فبره بعين و انزوتة خارج باب اكبياد رحم الله

٧٩ ــ ولي الله الورع الزاهد ابو زكريا عجيى بن ادغيوس من اهل اكياة اليوم رجل ترك الدنيا و افبل على العبادة لا يعارى كسريته منعردا بالعبادة مجاب الدعا طاهر اكنير نبع الله بمر

٨٠ ــ العفيه ابو العباس احد بن علي بن احد الفيسي شهر بالمشوش من العلم و العمل و من يبت نباهة و الشرب معروب الدين والصلاح
 ٨١ ــ ولدة العفيه كلاعرب ابو العباس احد من كبار العفهاء وفضاة العدل صاحبنا رحد الله

۸۲ ــ حبيدة البغيد ابو عبد الله مجد بن مجد بن احد من علية البغهاء اهل الدين و الورع اختارة مولانا امير المسلمين ايدة الله لكتب العلامة و الاحاطة (١) به ثم للشهادة على صندو في المال توسما بيه للثغة و الدين بارك الله بيه

<sup>(1)</sup> P = 302 X.

19 ــ البفيه الفاضي كاعدل ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد المفسري من العلماء كاعلام و فضاة العدل و الدين و اكبزالة و من اهل البتيا و التدريس ولي فضاء اكبماعة بهاس محمدت سيرته و مات بها سنة ست و خسين

٧٠ ــ ابن عمه الهفيد الفاضي ابو اكسن علي من اهل العلم و الديسن فاضي تلمسان كلآن خير واصل على هدى السلب الصالح متحر الصواب في احكامه بارك الله فيه

۱۷ ــ البفيه ابو زكرياه يحيى بن عصبور من فضاة العدل والدين والبصل ٧٢ ــ البفيد الرئيس الفاضي كلاعدل ابو استحاق ابراهيم بن علي بـــن يحيى من الفضاة الرؤساء كلاعلام دينا و بصلا

٧٣ ــ العفيه الصالح المتبتل ابو اكسن علي بن محد بن زاغو مسن كبار لاولياء المشهورين وله لآن خلف اهل عدالة و ثفتر اخيار بارك الله فيهم ٧٤ ــ العقيه اكافظ ابو موسى البخاري من العفهاء المحدثين والصلحاء للابرار في عصرنا

٧٥ ــ الشيخ العفيد العلامة ابو عبد الله محد بن عبد النور من العفهاء المدرسين و اهل العبيا و الدين المنين ولى فضاء بلدة محمدت سيرته عدلا وحسن خلق و تومي رحة الله عليه مي وجهته صحبة السلطان ابي اكسن الى تونس و هو فاضى حصرته

٧٦ ــ و اخوة البغيه ابو اكسن من اهل العلم و البصل و السخاء بـــذات يدة ولى الفضا ببلدة نائبا عن اخيم ومستفلا بعد موته و بكثير مـن حواصــر المغرب بعدل وجالس الملوك ثم حــ باهله و ولدة بلما اشر ب على البيست

17 — شيخنا العالم كلاعلى الشيخ ابو عبد الله مجد بن ابراهيم كلابيليان المعلم كلاصغر من بيت نباهة في اكبند (١٥) اخذ ببلدة عن الشيخين العالميان ابي زيد و ابي موسى أبني كلامام و بمراكش عن ابي العباس احمد بن البنا وارتحل الى العراق في زي العفراء السعارة فلفى به وبغيرة من بلاد المشرق العلماء واخذ عنهم وعاد فاستخدمه السلطان ابو جو ابن السلطان ابي سعيد في فيادة بني راشد من كو ربلدة فقر لذلك عنه واستفر بجبال الهساكرة عند علي ابن مجد بن اروميت وكان طلابا للعلم جماعة لكتبه فعكف عنده على النظر الى ان فإقى اهل زمانه في العلم العفلية باسرها حتى انبي كا اعرف بالمغرب و كلافريفية ففيها كبيرا كلا و له عليه مشيخة تو في رحة الله عليه و رضوانه بهاس في ذي الفعدة سنة سبع و خسين و سبعمئة

17 \_ شيخنا العفيد العالم كلاعرب ابو عبد الله محد بن احد الشريب اكسني احد رجال الكمال علما ودينا لا يعزب عن علمه بن عفلي كلاوفد احاط بد اخذ عن الشيخين ابي زيد وابي موسى ابني كلامام و عن شيخنا ابي عبد الله كلايلي (3) وغيرهم و بلغ الغايت الفصوى من كلادراك والتبحر و بصاحة اللسان عند كلالفاء واحد عصرة رحمة الله عليد تو بي في ذي اكجة متم سنت احدى و سبعين و سبعين و سبعين عامر مولانا امير المسلمين ابو جو ايدة الله بد بنا عند فبر والدة المولى ابي يعفول تبركا له بجوارة

مشارك مى ونده البعقيه ابو محد عبد الله من علية البعفها، وصدور المدرسيس كآن مشارك مى وندن التعاليم والنظر والبعفه بارك الله بيه

<sup>(1)</sup> P, C = البلى = (2) C = المبلد (3) P, C = الابلى . - (1) المبلد (1) . - (2) . المبلد (3) .

99 ــ تلميذة العفيه ابو اكسن علي بن احد المعروب بابن العجساج (1) اعرب اهل زماننا بعنون التعاليم سبط سلعب صالح ظهر على يديه من الاعمال الهندسية المنجانة عن المشهورة بالمغرب باثابه عنها ملوكم بالعب دينار (3) مسن الذهب مفسطة على عمال بلادهم في كل سنة

10 \_\_ الشيخ الصالح الولي ابو يوسع يعفوب بن علي الصنهاجي مــن بني علا الناس (4) بن جاد صاحب الفلعة فانت ورع زاهد صاحب كرامات شيخ اهل تلمسان في الفراءات مستجاب الدعاء فبرة ما بين كلاسوار بالمسرج خارج باب اكبياد فرب اكبير مزار مفصود

11 ــ ولدة الشيخ الصالح الولي المخاشع ابو زيد عبد الرجان حافز مفامد دينا وعلما

٦٢ ــ ولده العفيه العدل ابو يوسهي يعفوب بن عبد الرحان نسيج وحده
 بعملا و ادبا و رجولة و معرفة رحه الله

٦٢ ــ اخوة محد بن عبد الرجان اللاحق به في البصل والدين

16 ــ الولي المحدث الصالح ابوعبد الله محد بن فطوال من كبار الاتمسة المشاهير

10 ـــ اكماج ابو عبد الله محمد الصمودي ولي عالم حسيج ومــات بصحـــــرا. فليص سنة اربع وعشرين

est en blanc (1) P = دينار (5) . - (2) C = المنجانية est en blanc dans C; manque dans P, T; voyez BARGÈS, Souvenirs d'un voyage à Tlemcen, p. 375. - (4) Nous avons gardé l'orthographe de nos trois mss; DE SLANE écrit علناسي (éd. Berh., I, 322 et pass).

المتنبتلين عالم معت كبير الفدركثيرا ما يفيم حال الصعباء و الواردين من حيث لا يعلم (1) فبرة رجد الله بالعباد مزار مجاب الدعاء (2)

٥٢ ــ ولدة (3) العفيد أبو عبد الله محد أحد الخطباء المعوهين الصاحاء

٥٤ ــ الفاضي الامام ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن اللجام من فضاة العدل والصرامة في الحق وله خط بارع مدرس عالي الهمة ذكر ان رجلا مس خدام المملكة استنفصه بنسبته الى كام ففال اللهم ارة عزة الشرع فيعد ثلاث جيء بد سكرانا (١) فافام عليه اكد فكانت هذه من كراماته رجه الله

٥٥ \_ ٥٦ \_ العفيد المفرى ابو عبد الله المسناري و ابن اخيد ابو مجد عبد الواحد معلمان لكتاب الله حسبة لله تعالى وامامان في العرائص من الصاححاء الورعين رجة الله عليهما

۵۷ \* البغيه الصالح العاكب ابو عبد الله بن البلد الله من كبار الاولياء المتفشمين لم يعد لباس الصوب الحشن و اكل الشعير من بصل صدفته بثمن ما ينسخه بيدة وفبرة رجه الله بمسجد صالح من العباد

٥٨ ــ البغفيد التعاليمي نخبة وفته ابو عبد الله محمد بن يحيى بن البخاراً من بيت نباهة وي الامامة و العدالة مراكشي النجاراً ساد اهل زمانه وي العلوم المعفولة مع شعر نبيل وكتابة رائفة وتوجي بتونس في الطاعدون الاكبرسنة تسع و اربعين وسبعيئة

<sup>(1)</sup> Les mots من الصاعبين المتبليين الم manquent dans A, B. — (2) Les mots فبرة رجمه النج manquent dans C, F, T. — (3) T = فبرة رجمه النج Les copies A, B présentent, à partir d'ici, une lacune de plusieurs pages .— (4) P = سكران اليه T = مسكران اليه النجار = (5) . — (5) النجار T = النجار = (6) P = النجر = (7) P = (1) : T = النجر = (1) .

٥٠ ــ اخوة الولي ١٠ الصالح ابو العباس احد من الصاحباء الاعلام ١١ تال كتاب الله على علم به ١٥ فبصه ١٠ السلطان ابو يعفوب المريني فلما كبل ١٥ تكسرت عنه الفيود و العي ١٥ في السجن ازيد من سبعيثة رجل فاخذهم بالفراءة ١٦ فكلهم حفظوا كتاب الله العزيز على يديد ١٥ فكان امرهم في ذلك عجبا و كان الناس يفصدونه بالسجن لتجويد الفرآن ١٩

10 — والدة (10) الشيخ ابو اسحافي ابراهيم بن علي اكنياط كان رجلا صاكحا يعيش من اكنياطة وكان يكثر الدخول على امير المومنين ابي يحيى يغمراسس ابن زيان لفضاء حوائج الناس بربما دخل عليه بي اليوم الواحد سبعين مرة بفيل لامير المومنين في ذلت بفال دعوة رجة للناس وما فضى الله عز و جل يفضيه والله لا امنعه من فصدة (11) رحم الله السلطان ونصع بالشيخ ورضي

٥٢ ــ الشيخ الصالح العفيرا السالك (١٥) واحد اهل عصرة في الدين
 و العلم (١٥) ابو اكسن على بن محد (١٦) بن اكمال باكاء المهملة من الصاكين

الولي المالح ابراهيم ابوة على المالح الولي المالح الولي المالح الولي الفالح الولي الفالح الولي الفالح الفالح الفالح الفالح الفالح المالح الما

احد العاربين المتصربين المتطورين (١) تارة تراة (١) بي زي الملوك و مسرة بي زي المربان بمات و احتمل الناس بدي جنازته (١) بلما وضع عسلى شعير الفبر (١) تسافطت الطيور (١) عليه كالذباب على الشهده) اكثرها اكتطاطيب تختلف بين ارجل الناس حتى كادت (١) تمنع اكابريس من العمل

٤٧ ــ الشيخ الولي الاشهرا<sup>(8)</sup> وهب بن منبه من كبار التابعين عظيم الفدر معروب بالصلاح والدين فبرة عند الباب المنسوب <sup>(9)</sup> اليه باب وهب مــزار مفصود<sup>(10)</sup>

دم الشيخ اكتطيب ابو عثمان (11) سعيد بن ابراهيم بن على الخياط عرب بابن سبعين (12) و هو معروب بالزهد و العبادة (13) و جلس على سجادة كلارشاد (14) ولبس (15) اكترفة على (16) طريق ابى العباس احد (17) الرفاعي وطريق الشيخ سيدي (18) ابى مدين شعيب ومستجاب الدعاء

69 ــ مناوبد اكتطابة ابو عبد الله محد بن الصالح ابي اكسن بن اكمال من كبار لاولياء كلابوار(19)

<sup>(1)</sup> A, B = المنظريين المنطريين (2) Ce mot manque dans A, B. — (3) Les mots manque dans A, B. — (4) Ces mots sont remplacés dans A, B par واحتبل الناس الع على شهد (6) — . أسافط الطير (5) — . أحمل الى فبرة بمال الى فبرة الطير (6) — . أحمل الى فبرة العيار (8) منافط الطير (7) P, T = كمال الى فبرة العيار (8) A, B = العيار (8) صدر (9) P - . المسوب (9) P - . بالله فبرة بباب وهب من باب الجياد (10) A, B = (10) مناور (10) مفصود (11) مفصود (12) مناور (12) مناور (13) الباب مزارا (14) B منصوب (15) — . سبعون (15) C, P, T = بسبعیون (14) B = المباب المباب تربا و ربا (15) C, P, T = . من طريق السيد (17) A, B, P, T = . من الكان من اصحاب السيد للحد بن حالكان من اكابر الاولياء الابرار (19) A, B = . كان من اصحاب السيد للحد (18) A, B, P, T = . كان من اصحاب السيد للحد (18) كان من اصحاب السيد للحد (18) كان من اصحاب السيد للمبابد المبابد (18) كان من اصحاب السيد للمبابد المبابد المبابد (18) كان من اصحاب السيد المبابد المبابد (18) كان من اصحاب السيد المبابد المبابد (18) كان من اصحاب السيد المبابد (18) كان من المبابد (19) كان من اصحاب السيد (19) كان من المبابد (19) كان من اصحاب السيد (19) كان من المبابد (19) كان من اصحاب السيد (19) كان من المبابد (19) كان من اصحاب السيد (19) كان من المبابد (19) كان من المبابد (19) كان من اصحاب السيد (19) كان من المبابد (19) كان مبابد (19) كان مبابد (19) كان مب

بنون شتى (1) وكتب الرسائل(1) عند (3) الملوك الاواتل (4) من بني يغمراسن بن زيان و ولي فضاء بلدة (5) باحسن السيرة رجه الله و من نظمه الدال على بصله(6) الطويل

لاهي (7) مصت للعمر سبعون حجمة \* جنيت بها مصا جنيمت الدواهيما وعبدك فد امسى رهين ذنوب (8) \* بجد لي برحي منك نعم الدواهيما و بيد يفول ابن جاد من شعراء تلمسان

الكامل

لما رأوك هديت من ربهسم \* سموك بابن هدية باجادوا (٥)

33 — ولدة العفيه ابو علي منصور ولي الفصاء بعد ابيه بفام به خيسر فيسام وخطب بانجامع للاعظام من اجادير وكان من اهل العلم والدين رجه الله (١٥٥)

63 — ولدة العفيه ابو (١٤١١) اكسن علي خطيب انجامع للاعظم لآن على هدى سلعد الصالح من الدين و العلم والعصل ونزاهة الهمة صدر من صدور الدراية والتدريس وانخلق العظيم حفظه الله (١٤٤)

٤٦ \_ الشيخ السالك ابو عبد الله محد بن عيسى من فدماء التلمسانيين

<sup>(1)</sup> Les mols والم تواليف الم manquent dans A, B. — (2) A = الرياسة مع المرياسة مع الملوى الم : P, T = ن : B = عن الرياسة مع الملوى الم : P, T = ن : B = إعن الرياسة مع الملوى الم : P, T = ن : B = إعن الرياسة مع الملوى الم : p, sont remplacés dans B. — (5) A = بلذ — (6) Ces mots, depuis وبا مات والم الله sont remplacés dans B par مات والم الله ; les vers qui suivent manquent également dans B. — (7) P = الماء : الماء ا

البغيه الولي العالم ابو زكرياه (١) يحيى بن صيفل زاهد ورع متبتل هي العبادة لا يكاد يهارف الفبور والمساجد توحشا من اكتلق و(١) كان محدثا حابظا له كرامات كثيرة واطلاعات صوفية (١) فبرة رجه الله خارج باب العفبة ولم لان بتلمسان ولد على غير هديم نجيب بيما يليه من خدمة السلطنة (١)
 الشيخ الخطيب (١) ابو العباس احد بن منصور صاحب الصلاة الكزرجي من العلماء العابدين اهل الكرامات و الاخبار بالغيب (١) والديس و الصدفات (١) وجه الله

13 ــ جدة الفاصي <sup>8</sup> لامير ابو عمرو عثمان شارح لاحكام الصغرى كان <sup>(9)</sup> من <sup>(10)</sup> اهل الدين والعلم و الرياسة على اهل بلدة <sup>(11)</sup> هو وسلم فتله <sup>(12)</sup> عبد المومن بن علي بوصات المهدي اذ فال له افتلم بان صبير الصاد من فولسم لي اشتغل بخويصة نبسك في اذنى حتى <sup>(13)</sup> لآن وفبرة رحم الله خارج باب العفبة

٤٣ ــ العِفيه اكتطيب العالم ابو عبد الله محد بن منصور بن علي بن هدية الفريشي (١٩٤) وهو من ولد عفية بن ناجع العهري عالم خير من ايمة اللسان و لادب (١٤٥) ذو بصر بالوثائق مشهور العضل والدين ولم تواليب جمة بسي

الخطيب ابي عبد الله مجد بن عبد الله بن الامام صدري اهل العلم بها الله و اخذ السا البعفه على الله الخطيب ابي مجد عبد الله بن عبد الواحد المجاصي البكاي (3) والعالم (4) ابي عبد الله بن هدية و البعفيد الفاصي ابي عبد الله مجد بن احد ابن علي بن ابي عمرو التعيمي (5) وكان صاكا زاهدا ورعا (6) حج وجاور بالمدينة على صاحبها (7) ابصل الصلاة والسلام على ابصل احوال المجاورين (8) ومات حاجا (9) بمكة في ذي الفعدة سنة احدى و اربعين وسبعثة (10) و فبرة الآن بالعلى منها مزار مفصود

79 ــ ولدة (14) الففيد الأجل (12) ابو عبد الله مجد مولدة سنة احدى عشرة و سبعمئة بفيد محدث فرأ الفرآن على البفيد ابي زيد عبد الرجان بن يعفوب ابن علي (13) ولد مشاتن جلة بالمشرق والمغرب وكان بفيها خطيباً صنيعا (14) ذا وجاهة عند السلاطين و عند المخاص و العام (15) سد (16) طريق ابيد و جدة ظهريا و خدم الملوك من بني مرين برأس عند السلطان ابي سالم منهم رياسة كبرى و امتحن بعدها وغرب (17) باستفر الآن (18) بمصر معدودا بي بفهائها (19) الماكة

اخذ ايضا العنم على العام بها العنم العنا العام بها العنم العام بها العنا العنم بها العنا ي التهائي 
الاعلام (١١) محدثا بفيها متصوبا زاهدا عابدا مجاب الدعاء له كرامات (١١) و اثسار في الترهب و العلم شهيرات اخذ عن ابي زكرياء يحيى بن مجد بن عصبو ر العبدري و ابي اسحاني ابراهيم بن يخلب بن عبد السلام التنسي والشيخ الصالح ابي عبد الله مجد بن اللجام (١١) و البفيه ابي زيد اليزناسني وكلهم ممن انجبته تلمسان في العلم والدين و توفي اوائل رجب البرد سنة احدى و ثمانين وستعتمة فدفن ازاه امير المومنين يغمراسن في دار الراحة من انجامع الاعظم لوصية امير المومنين رضي الله عند بذلك تبركا بجوارة (١١)

٢٨ ــ ولدة العفيه ابو العباس اجد مولدة ليلة الثاني (٥) من المحرم سنسة احدى و ثمانين وستعثة (٥) فرأ الفرآن على العفيه الشيخ الولي (٦) يوسبف بن يعفوب بن علي (٥) الصنهاجي واخذ العفه عن ابي اكسن الصغيرو العفيه ابي محد عبد المهيمن (٥) و العفيمه ابي محد خلب الله و العفيه ابسي اسحان ابراهيم (١٥) الفاري والعفيه ابي عمران الزرهيني (١١) والعفيم ابي عبد الله المليلي والعفيه ابي عبد الله (١٤) بن عبد الرزاق وكل هؤلاء بعاس واخذ ببلندة عن العفيهين الاخوين ابي زيد وابي موسى ولدي العفيه العالم (١٤) الامام

<sup>(1)</sup> A, B = العلماء العاملين. (2) P, T ajoutent ici و مكاشعات. (3) Un blanc dans C; ce mot ne figure que dans P, T. — (4) Tous les détails qui précèdent, à partir de محدثا بغيها الخ , manquent dans les copies A, B. — (5) A, B = الثاني سالة أله الثاني و ستماثة (6) A, B = الثاني و ستماثة بين الثاني التعامل المعلم التعامل الت

10 \_ الشيخ ابو اسحاق بن يخلف بن عبد السلام التنسي (١) من العلماء و الصاكين و الاولياء العاملين (١) كبيسر الفدر حيا وميتا زاهد ورع ذوكرامات شهيرة (١) و مكانة عند الملوك عظيمة الب في العلم كتبا كثيرة (١) و حج وعاد الى تلمسان فتوفي في حدود الثمانين و ستمئة و فبرة رجه الله بالعباد

77 — اخوة الشيخ أبو عبد الله مجد من اكابر العلماء العاملين وهو معظم عند الملوك والعامة ذو ورع شديد تصوب (5) في الرسالة بين ملوك المغسوب والمشرفي فانجرت بها اليد التهمة من ملوك تلمسان (6) أيام حصار الاول فخرج الى السلطان أبي يعفوب ملك المغرب فبالغ في بوة و احتفال (7) الى أن (8) مات فحصر جنازقد (9) وفيرة معروف بالعباد رجه الله

ابن اكاج الشيخ الصالح ابو عبد الله مجد بن مجد (١٥) بن ابى بكر بن مرزوق ابن اكاج التلمسانى الفيرواني (١١) الاصل مولدة في حدود تسبع و عشريس و ستمئة ومرزوق جدة (١٤) هو الذي استوطن تلمسان في ايام لمتونة فنشأ بنوة بها وهم (١٤) اهل صلاح وعلم (١١) وديس و وجاهة (١٤) يحترفون بالفلاحية وكان الففيد ابو عبد الله هذا (١٥) من الصلحاء (١٦) المشاهير (١٤) و الاولياء

<sup>(1)</sup> A, B = ابو استحاق التنسي (2) Ce mot manque dans A, P, T — (3) Ce qui précède à partir de حبراً الغدر الغدر و set remplacé dans A, B par حبيتر الغدر النج و بعد و بعد و بعد و بعد النج و بعد الله و بعد و ب

بفال يا بني من عرض عفله على الخلف اله يامن الفول وروى عنه فال دخل عليه يوما عمر بن العباس المعروب باكباك بفال لد ابو الطاهر وأينسك البارحة في النوم تنشدني

الوابسر

أأخبرنسي (١) بانسي فد وحلت \* و بي ببسي (١) واثباتي خصلت انزة خالفسي عن ذا وعن ذا \* و اعربه وليس كمن جهلت بما أخبرك (١) بفال يا سيدي ما وصلت اليك لا بي هذا بلما برغ المجلس خلا بعبر بنشاورا بي حديث بينهما لا يعربه احد (١)

100 – 19 – الشيخان البغيهان العالمان ابو زيد عبد الرحمان أو ابسو موسى عيسى ابنا (7) البغيه كلامام اكتطيب ابي عبد الله مجد بن عبد الله بن كلامام من اهل برشك (8) امامان مشهوران بالعلم (9) و الرياسة و لهما ببلدهما سلب صالح (10) اخبرني ثفاتهما (11) ان جدهما كان من اولياه الله كلابسرار و كانت له اريضة (12) يعتمرها باكضر (13) لمعاشه بعمد اليها ليلة لصان ليحتبرا منها اللهت باوثفتهما ارضها و اصبحا عبرة نعع الله بد (14) نزلا تلمسان مي ايام السلطان المرحوم ابي سعيد

<sup>(1)</sup> B =فعی الحق علی الحق . - (2) C =اجبرنی . - (3) P =نبی . - (4) P, T =اجبره . - (5) Cette notice biographique manque dans A; elle manque aussi dans B à partir de عبد الرحان B = B. - (6) - (8) - (9) - (8) - (9) - (9) - (9) - (10) Ces mots manquent dans - (11) - (12) - (12) - (13) - (13) - (13) - (14) - (14) - (14) - (15) - (15) - (15) - (15) - (15) - (15) - (16) - (16) - (17) - (18) - (18) - (18) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) (-> (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) -

بأصول العفه (4) كتب بغرناطة عن (2) ملوكها و فعل الى مرسية و فد اختلت امورها بارتحل الى تلمسان (5) و كتب بها عن امير المسلمين (4) يغمراسن بسن زيان و توجي بها يوم عاشو راه (5) سنة سبت وثلاثين وستنمئة

9۷ — العقيه محد بن يوسب بن معرج بن سعادة الاشبيلي أبو بكر وابواله عبد الله اخذ عن ابي الحسن شريح وابي العباس بن حرب المسيلي وابي بكر بن العربي و اجازة ابو بكر بن رزق و ابن مدير وابو طاهر السلعي و روى عنه ابو اسحاق ابراهيم بن عبد العزيز بن احد الهواري و ابو زكرياء يحيى بن عصعور وابو العباس بن الموق (أو وابو العيش بن عسد الرحيس الكزرجي و كان مجودا للفرآن صابطا محدثا نفادا عالى الروايت نزل تلمسان و عمر بها وتومى مى رجب سنة ستمئة

9۸ ــ الشيخ (8) ابو الطاهر اسمعيل بن ابراهيم التونسي اشخص عن بلدة الى مراكش وانتفل (0) واخر عموة الى تلمسان بافراً بها العلم وترهب و اعتزل الناس وكان من العلماء اكباط (10) روى عبد الرجان بن مجد عنه فال رأيت الفاضيي ابا المعالى في النوم بفلت له لفد تكلم الناس فيك كثيرا لما فلته في البرهان (11)

مرصى اله ثم ولى فصاء بجاية ثم صوب عنها بمات بتلمسان مجتازا عليها الى مراكش سنة اربع و ثمانين وستمئة

90 — العفيد الفاضي الله الموفية الى ان تعفه ودرس بها و حج وعاد الى المغسرب المسناوي الله فراً بالبلاد المشرفية الى ان تعفه ودرس بها و حج وعاد الى المغسران المخد عند بد ابو اكسن الصغير و الفاضي ابن ابنى يحيى ثم نسزل تلمسان مشهورا بالعلم و الدين و الورع وولي بها الفضاء فلم يعسرض لاخذ اكبراية (٥) عليه وفي ايامه فتل رجلا حدا (٥) وكان يخدم نفسه بحمل خبرة الى العسرن وشراء نعفته من السوفي و مات في ايام السلطان التي تاشفين فاحتفل الناس في جنازته و حضرها السلطان (١) وفيرة عند باب زير (١) من داخل تلمسان رحمة الله عليه

97 \* البفيد محد بن عبد الله بن داوود (9) بن خطاب الغابفي ابو بكر بن نزيل تلمسان من اهل مرسية روى عن ابي بكر بن جهو روابي بكر بن محرز وابي بكر الغابفي وابي الحسين (40) بن عبد الرحمان الربا و ابي عيسى محد بن محد بن ابي السداد وابي المطرب ابن عميرة وغيرهم و اجازة ابسو الربيع بن سالم وكان من ابرع الكتاب خطا وادبا وشعرا و من اعر ب البفهاء

<sup>(1)</sup> A, B consacrent des paragraphes spéciaux à ces deux personnages; B appelle le second ابو المجاج مرضى. — (2) La biographie et le nom de ce personnage manquent à cette place dans A, B. — (3) B = المليت بالمناوي المنساوي manquent dans A. — (5) P = . بجرايسه = (6) A, B ajoutent بن علي الالومة لاثم manquent dans A. — (8) P, C, T = . بيري فضائم بتلمسان وكان لا يخاب جي الالومة لاثم اللح manquent dans A, B. — (8) P, C, T = . زيري — (9) A, B — . ومنهم السيد العالم ابو عبد الله مجد بن داود — 8.

الميورفي (٩) من اعيان البلد عن شيخنا ابي عبد الله كلايلي (١) فال كان ابسن دهان (١) المتفدم الذكر يدرس كتاب الطهارة من المدونة باكبامع بفال له يوما الولي ابو عبد الله اكلوي الى كم ذا (٩) فسل و حيض و نباس بلما برغ افبل عليم وفال سيدي فلت لي ما فلت بما تراني اصنع بفال اشتغل بما ينبعك بفال له افرأ عليك يا سيدي فال لا ولكن امض الى بلان بتونس مخرج ابن دهان (١) من حينه الى تونس و لفى المذكور و طلب منه الفراءة عليم بسألم عن بلدة بفال تلمسان بفال له عليك بشيخي بيها ابي عبد الله الشوذي بعاد المذكور بلما وصل لفي الشيخ خارج باب الفرمدين بفال لم ردى الي فال نعم فال ابعل اذن كبعلي وركب فصبة وانصرف بكسر ابن دهان (١) مزرافه وركب منم فطعة و اتبعم بكانا ياويان تبتلا الى غار خارج باب كشوط الى ان مات الشيخ و دبين خارج باب علي و فبرة كلآن هنالك مزار مفصود

96 — ميمون شبن جبارة بن خلبون الكتامي الموداومي أن ابو تميم روى عن عبد الله بن عبد الكف التلمساني ودخل الاندلس عالما رئيسا جيل الاخلاف ندي اليد ولى الفصاء ببلنسية المحمدت سيرته عدلا و جزالة و انتبع اطلها بافرائه اياهم الاصول اخذ عند بها ابوجعهر الذهبي وابو الحجاج بسن

<sup>(1)</sup> La fin de cette biographie est remplacée dans A, B par : ان الشيخ ابنا المعنوي كان من اعيان العباد ومات رجمه الله و فبرة خارج باب - علي وفبرة الان هنالك مزار مجاب الدعوة و له منافب كثيرة لا تحصى و منهم - (3) A, B - (4) - (5) A, B - (7) العباد العالم ميمون بن خبارة من اعيان العِفها العارفيين تولى الغضاء العارفين و دفن بتلمسان - (6) - (6) - (7) (6) - (7) (6) - (8) - (8) - (9) - (9) - (9) - (9) - (9) - (9) - (9) - (9) - (9) - (9) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (13) - (14) - (15) - (15) - (15) - (16) - (16) - (16) - (16) - (16) - (17) (16) - (18) - (18) - (18) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (19) - (1

ورجدته جالسا بالمسجد لوعدي فسلمت عليه (١) وجلست بين يديد (١) فال ما الذي تريد فراءته ففلت ما الهمك الله فال افرأ كتاب الله اولا فهو احق ان يعتتج بد فتعودت بالله من الشيطان الرجيم وفرأت بسم الله الرحان الرحيم فتكلم في فضلها عشرة ايام ثم فرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شيئا من ادب فال المخبر فكل ما تسمعونه مسن ادب فمند (١) استفدته وعند اخذته (١) في مدة حولين كاملين لم ينتفل فيها عما عهدته و اخبرني بعض طلبة تلمسان فال كان الشيخ يبيع الكلواء ويتصدق بالثمن وربما ساح سنة ثم يعود وما اكل في نهار فسط (١) ومما ينسب اليد من النظم فولد رحد الله و رضى عند

# الوابسز

اذا نطبق الوجود اصاخ (6) فوم بي بياذان (7) الى نطبق (8) الوجود وذاك (9) النطق ليس به انعجام (10) به و لكن دق عن جهم البليد وكن بطنا (11) تنادى من فريب (12) به و لا تك من (13) ينادى من بعيد

وفيل اند ولى الفصاء (14) باشبيلية الخردولة بني عبد المومن ثم بر بنبست منها (15) وأوى (16) الى تلمسان بي زي المجانين واخبرني الشينج ابو اكست

من (3) manque dans P, T. — (2) بين يديه manquent dans P, T. — (3) من (4) manquent dans B. — (4) P أخدته = 0.5 A, = 0.5 A, = 0.5 B النهار الا صائما فائما = 0.5 A, = 0.5 B النهار الا صائما فائما = 0.5 B النهار منه مان النهار = 0.5 B النهار = 0.5 B النهار منه مان النهار = 0.5 B النهار = 0.5 B النهار النها

حلواته كسرة (١) خبر سميد بنصدق بها على ينيسم ذي اطمار بعد علمسه بحاجته (2) بفلت مي نفسي (3) هذا ولي مور عن (4) مفامه يبيع اكلوا. (5) وكان ذلك برمصان فلما جاء الفطر ابتعت سميدا وعسلا وفلت لعمتني اصنعي لي مشهدة (٥) يبطرها عندي رجل من الصاكين ببعلت والتمسته بي الناس بعد صلاة العيد بلم اجده محوفلت وفلت بي نبسي اللهم بحفد باجع بينسي وبينه في هذه الساعة فاذا هو عن يميني فانصم الي وفال صنعت عمسك المشهدة بفلت نعم بفال فم بنا الى ناحية ١٦ ناكل هذه المشهدة اكاصرة وحينتذ نمشي (8) الى دار عمتكت بفمت معم الى خارج المصلى (9) فيلخسرج من تحتسر صحبة مغطاة بمنديل نظيم (١٥) وكشطه باذا هو (١١) بيه مشهدة لم ير مثلها احكام طبخ و جودة صنعة وكثبرة ادام (١٤١) فاكلنا و توجهنا الى دار عمتى (13) فاحضرت عمتى مشهدتها (14) فلم تشبد كلاولي بشيء فاكلنا منها شيــــــا (15) وعند فراغنا فال لي بما ذا تحترف فلت بالفراءة فال اتريد ان تفرأ فلت نعم فال ايتني غدا ان شاء الله بالمسجد الذي بخندفي عين الكسور من المنية التي بخارج باب الفرمدين(16) و تفرأ ما تريد(17) فبخرجت اليه من الغد

فبرة رضي الله عنه بالعباد مزور مصحبوج من مصر والشام والعراف والسوس كالفصى

اهـ ١٩ ــ الشيخان الصاكان (١) ابو جعبر الداودي وابن غزلون (١) من العلم والعمل بد(١) فبراهما (١) متجاوران خارج باب العفية وتاريخهما العناك في رفحامتين (١) عند راس كل منهما (١)

97 — الشيخ الولي ابو عبد الله الشوذي كلاشبيلي المعروب باكلوي نزل تلمسان من كبار العباد العارفين (7) حدث (8) كلامام ابو استحاق ابراهيم بسن يوسب بن مجد بن دهان (9) كلاوسي المعروب بابن المسرأة (10) فال انيست من (12) مرسية زائرا عمة لي بتلمسان بما سرني شيء كوجودها (12) حية وتطو بست يوما بتلمسان (13) برأيت هذا الشيخ (14) يبيع من طبق عود في يدة (15) حلسواء للصبيان الصغار (16) بتفرست فيه مخائل الفوم باتبعتم فاذا مسن يمر بسم مسن الصبيان ينفرون لم فيدور ويشطح وربما انشد مفطعات متهفات كلافساط في معنى المحبة فلم اشك اند من الصاكين ثم اخذ في ثمن شيء مسن

وهذه الآية مكررة الكتابة في برنسك فعلمت نينك ثم فال ايه ما بال احدكم يحمله الصحرعلى كسر اواني بيته متلها ما له اخلهها كفارة ولا تعد ومسألت تليذة الشيخ ابي محمد صالح نفع الله به لما استاذنه يوما موارا في فرن خسز الففراء بفوله ان التنور فد حبى وهو يعرض عند فلما كثر (٩) فال له ادخل فيد فقعل ثم ان الشيخ بعد وفت تذكر طاعتد له فامر تلميذا واخر بافتفادة فالفاة جالسا وسط التنور والنار تصطرم بردا وسلاما عليد لا ما كان من تفصد جبينه عوفا رضي الله عنهم اجعيس وفد اتى التادلي في تشوقه بكثير من منافيد الشريفة اذ ليست مما يحصى ولا يحصر وحدثني صاحبنا الففيد ابو عبد الله محمد بن احد بن اسماعيل بن علي الاموي عرف بالنفاش من ابو عبد الله عن المبيخ المست عن الشيخ المست عبد الله بن داوود عن بلال الحبشي خادم الشيخ ابي مديس رضي الله عند فال كانت هيوي شيخنا ابي مدين فدس الله سرة في كثير ازمنتد

# الكامل

الله فل ودر الوجود وما حوى \* ان كنت مرتادا بصدف مواد ومن الماثور عنه فوله

#### البسيــط

مغيث ايوب والكافي لذي النون \* ينيلني فرجا بالكاف والنسون كم كربة من كروب الدهو فرجها \* دوني ولم ينكشف وجهي لمن دوني

<sup>(1)</sup> P, T = اكثر

لاعلام (۱۱) محدثا بفيها منصوبا زاهدا عابدا مجاب الدعاء له كرامات (۱۱) و انسار في الترهب و العلم شهيرات اخذ عن ابي زكرياء يحيى بن مجد بن عصبو ر العبدري و ابي اسحاق ابراهيم بن يخلب بن عبد السلام التنسي والشيخ الصالح ابي عبد الله مجد بن اللجام (۱۱) و البفيه ابي زيد اليزناسني وكلهم ممن انجبته تلمسان في العلم والدين و توفي اوائل رجب البرد سنة احدى وثمانين وستمثة بدفن ازاء امير المومنين يغمراسن في دار الراحة من انجامع لاعظم لوصية امير المومنين رضى الله عند بذلك تبركا بجواره (۱۱)

٢٨ ــ ولدة العفيه ابو العباس احد مولدة ليلة الثاني (٥) من المحرم سنسة احدى و ثمانين وستعثة (٥) فرأ الفرآن على العفيه الشيخ الولي (٦) يوسب بن يعفوب بن علي (٥) الصنهاجي واخذ العفه عن ابي اكسن الصغيرو العفيه ابي محد عبد المهيمن (٩) و العفيمه ابي محد خلب الله و العفيه ابسي اسحان ابراهيم (١٥) الفاري والعفيه ابي عمران الزرهيني (١١) والعفيم ابي عبد الله المليلي والعفيه ابي عبد الله (١٤) بن عبد الرزاق وكل هؤلاء بعاس واخذ ببلندة عن العفيمين المخوين ابي زيد وابي موسى ولدي العفيه العالم (١٤) الامسام

<sup>(1)</sup> A, B = العلماء العاملين. (2) P, T ajoutent ici و مكاشعات العاملين. (3) Un blanc dans C; ce mot ne figure que dans P, T. — (4) Tous les détails qui précèdent, à partir de محدثنا بغيها النج , manquent dans les copies A, B. — (5) A, B = الثاني و ستماثة = (6) A, B = الثاني و ستماثة بن علي الثاني الثاني الثاني manque dans A, B. — (8) له مسلم المعالم المعالم المعالم المعالم المعامل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعامل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم (11) T = الن المعالم المعالم المعالم (11) تعالم المعالم المعالم (11) manque dans C; effacé en partie par une tâche d'encre dans A. (12)

70 ـ الشيخ ابو اسحافى بن يخلب بن عبد السلام التنسي (1) من العلماء و الصاكبين و الاولياء العاملين (2) كبير الفدر حيا وميتا زاهد ورع ذوكرامات شهيرة (3) ومكانة عند الملوك عظيمة الب في العلم كتبا كثيرة (4) و حج وعاد الى تلمسان فتوفي في حدود الثمانين و ستمئة و فبرة رجه الله بالعباد

77 — اخوة الشيخ ابو عبد الله مجد من اكابر العلماء العاملين وهو معظم عند الملوك والعامة ذو ورع شديد تصوب (٥) في الرسالة بين ملوك المعسرب والمشرفي فانجرت بها اليد التهمة من ملوك تلمسان (٥) ايام حصار الاول فخرج الى السلطان ابى يعفوب ملك المغرب فبالغ في بوة و احتفاله (١) الى ان (٥) مات فحصر جنازقه (٥) و فبرة معروف بالعباد رحمه الله

۱۲ – الشيخ الصالح ابو عبد الله مجد بن مجد (۱۵) بن ابى بكر بن مرزوق ابن اكاج التلمسانى الفيرواني (۱۱) الاصل مولدة في حدود تسمع و عشريس وستعثة ومرزوق جدة (۱۵) هو الذي استوطن تلمسان في ايام لمتوند فنشأ بنوة بها وهم (۱۵) اهل صلاح وعلم (۱۵) وديس و وجاهدة (۱۵) يحترفون بالفلاحسة وكان الففيد ابو عبد الله هذا (۱۵) من الصلحاء (۱۲) المشاهير (۱۵) و الاولياء

<sup>(1)</sup> A, B = اب التعلق التنسي الفرال . - (2) Ce mot manque dans A, P, T - (3) Ce qui précède à partir de كبيتر الفدر النج , est remplacé dans A, B par ومكانه عند النج وبكانه عند النج (4) Les mots ومكانه عند النج manquent dans A, B. - (5) A, B = وتعريب (6) Les mots النج النج manquent dans النج (8) - احتجاب (8) احتجاب (8) احتجاب (9) P, T ajoutent ici بما هو معروب (10) معن manquent dans A. B. - (11) B = النواوي الاصل (12) B ajoute ici النجاب (13) ووجاهة وعم (13) ووجاهة وعم (14) (15) C, T - (15) C, P = (15) C, T - (16) C, P = (16) A, النجار (17) A, B = (17) A, B = (18) A, B - (17) A, B = (18) A, B - (17) A, B - (18) A, B - (17) A, B - (18) A, B - (18) A, B - (17) A, B - (18) A, B - (18) A, B - (18) A, B - (17) A, B - (18) A, B - (18

البجعشني النلمساني من بيت علم ونباهة اخذ الهلم بغرناطة (ق) وسكن البجعشني النلمساني من بيت علم ونباهة اخذ الهلم بغرناطة (ق) وسكن مراكش وهو اخو ابي (أ) زيد العزازي وكبيرة و روى عن ابيه و ابي عبد الله التجيبي (ق) وكان حافظا للحديث حذف البخاري او معظمه بفيها اديبا تاريخيا لغويا كاتبا بليغا شاعوا مجيدا حسن اكنط والصورة والهمة (أ) نفلم مجد الناصر ابن يعفوب المنصور بن يوسب العسري بن عبد المومن بن علي من الكتابة الى الفضاء بفرطبة ثم بمرسية (آ) ثم بغرناطة (ق) وبها توجي سنة احدى وعشرين وستمئة (ق) رجة الله تعالى عليم

۲۲ ــ موسى بن مجد بن مروان و لى الفضاء بغرناطة و بها مات (10)

۲۲ ــ العفيه ابو اسحاق (11) يعفوب بن جود التلمساني اغماتي الاصل(12)

لفي بمرسية ابا على الصدفي واخذ عنه سنة احدى عشرة وخمسمئة (13)
وعاد الى تلمسان فحدث بها (14) واخذ عند ابو يحيى بن عصفور وغيرة

٣٤ ـ العفيد يوسع (١٥) بن علي بن جعفر التلمساني روى باشبيلية عسن الفاضى ابى بكر بن العربي محدث صالح (١٥)

<sup>(1)</sup> B = بن ينعيلية ; manquent dans C. — (2) C, P, T = بالعبازازي (3) A, B, P, T = بغرطبة . — (4) A, B = بابو اخوال. — (5) Les mots وكبيرة الخ manquent dans A, B. — (6) A remplace ce qui précède, à partir de وكان كاتبا ضريعا (sic) حسن الخط واللعظ : B = بالكثة = (7) حسن الخط واللعظ : manquent dans A. — (8) A ajoute ici مراكش صية (9) La date manque dans A, B. — (10) Il n'est pas fait mention de ce personnage dans C, P, T. — (11) Ces trois mots manquent dans A, B, P, T. — (12) Ces deux mots manquent dans A, B; P, T ajoutent ici المعادية الم

الطويل

جيع احاديث الصحيح الذي روى اله جاري خمسة وسبعون في العدد وسبعة الاب تصاب وما بفي ه الى مئتين عد ذاك اولوا اكبد مولده سنة ست (ا) وثلاثين و خسمئة وتوفي بتلمسان سنة خس وعشرين وستمئة ابن تسع (ا) وثمانين سنة (ا) رجة الله عليه

رو البغية الأجل ابو عبد الله محمد بن علي بن مروان بن جبل الهمداني وهراني الأصل نشأ بتلمسان شلوباني الأول ابو عبد الله محمد بن مروان روى عن ابى موسى عيسى بن عمران وروى عنه ابو جعبر بن شعبان (4) وكان عالما (5) بغيها بحميع العلوم (6) متبحرا في حفظ المسائل ماهرا في النظر حسسن الخط سرى الهمة (7) ولى فضاء تلمسان ثم استفدمه المنصور لفضاء الجماعة بمراكش (8) عند حركته الى فعصة فكان بها حيد السيرة (9) عادلا في الاحكام فيل لم يجلد احدا بسوط ايام فضائه مع كونه شديد الهيبة بصيرا بالاحكام حظي (10) عند المنصور (11) توفي بمراكش (2) ليلة الاحد تاسع جادى (13) سنة احدى وستعثة (14) واحتفل الناس في جنازته (15)

ابسن (3) ... او تحسان P, C, T ajoutent ... او سبع المحتان الم

19 هـ العفيه ابو عبد الله محد بن عبد اكفى بن سليمان اليعهري ويفال البطيوي (١) روى ببلدة (١) عن ابيه ابي محد (١) و بعمران التليدي (١) وبابي بكر بن عصفور وبابي بكر اللفتني (١) وبابي اكسس جابر بن محد (١) وبابي اكسن بن ابي فنون (١) وبابي علي اكسن بن اكنواز (١) وصحب الوليين الزاهدين ابا مدين شعيب بن اكسين وابا عبد الله محد بن (١١) محبر الهواري ولفي كثيرا من اهل العلم والدين والزهد والورع (١١) باخذ عنها بهاس ومراكش وسنتة و اشبيلية (١٤) بكان راوية بفيها حافظا متكلما منهندا بي علوم جمة بارع اكنط جماعا للحكتب الجليلة (١١) وله مصنهات كثيرة اجلها المختار (١٩) في الجمع بين المنتفى والاستذكار وكان رحمه الله حسن الكلف رانفي الملبس مطعاما وجيها ببلدة وغيرة عند السلاطين والامراء (١٤) ولى فصاء بلدة (١١) مرتين بعدل واجزل (١٦) ومن نظمه هذين البيتين (١٩) في عدد احاديث البخاري رحمه الله تعالى

ببلده (2) ببلده (2) manquent dans A, B. — (2) ببلده (2) manquent dans A, B. — (3) ببلده وتبغه به السماع المساعية المساع

طرحت غلائلها بفلت سبيكة \* من بصة او دمية من مرمراا منعتك ما منعتك يفظانا بلم \* تخلب مواعدها ولم تتغيير وكانما خابت بغاة وشاتها \* باتتك من اردابها بي عسكر وبجزع ذاك المنحنى ادمانة \* تعطو(2) بتسطو بالهزبر الفسور وتحية جاءتك في طي الصبا \* اذكى واعطر من شعيم العنبر جرت على واديك بعل ردانها \* بعربت بيها عرب ذاك كلاذخر هاجت بلابل نازح عن البه \* منشوق ذاكى اكشا المتسعر واذا نسيت ليالي العهد التي \* سلبت لنا بتذكريها تذكر رحنا تغنينا ونرشب ثغرها \* والشبس تنظر مثل عين المخرز والروض بين معصص ومعسجد \* والكو بيس معسك ومعمبر(3) ولو اعتمدنا نفل مختارة لصافت الاوراق وخرجنا عن فصد التاريخ

٢٨ ــ البفيد كلاجل العلامة (٥) ابو عبد الله محمد بن عيسى من اهل اجاديسر رجل صالح عالم ورع حج خست وعشرين حجت وكان ذا مكاشعات (٥) ياتيس امير المسلمين ابو يحيى يغمراسن بن زيان (٥) رضوان الله عليه الى محله التماسا لدعاته وعناية جبل عليها بالصاكين امثاله وكان رحمه الله من اهل اكنيسر ومن اكابر الصاكين (٥) فبره خارج باب (١) العفبة مجاب الدعوة (٩)

<sup>(1)</sup> C=1 من مد T=1 العطيع de vers qui précèdent manquent dans T=1 T=1 manquent dans T=1 T=1 manquent dans T=1 T=1 T=1 manquent dans T=1 T=1 T=1 T=1 manquent dans T=1 T=1 T=1 T=1 manquent dans T=1 T=1 T=1 manquent dans T=1 T=1 T=1 manquent dans T=1 T=

اودى صباى وضاص ماء نعيمه \* وذوى فضيب فوامي المتأود واتى المشيب يزورني متبفدا \* والشيب ابغض زاتسر يتبفد ولى الشباب وشرخه لم يبف لي \* بعد الشباب وشرخه ما ابفد حلت سوادي (۱) ربدة الشعر التي \* ولت كما خلى لبيدا اربد وحكاد تني ريشة لم ادرها \* بي نهضتي ولكل شيء موعد وفوله رحمه الله

#### الكاميل

نظرت اليك بعثل عيني جوذر \* وتبسعت عن مثل سعطي جوهر عن ناصع كالدر او كالبرق او \* كالطلع او كالافحوان موهر تجري عليها من لعاها نطعة \* بل خرة لكنها لم تعصراه لولم يكن خرا سلاما ريفها \* تزرى وتلعب بالنهى لم تحصراه وكذلك ساجي جعنها لولم يكن \* بيه مهند كظها لم يحدز لوعجت طرفك في حديفة خدها \* وامنت سطوة صدغها المتبخر لرتعت من ذاك اكمى في جنة \* وكرعت من ذاك اللمى في كوثر طرفتك وهنا والنجوم كانها \* حصباء در في بساط اخضر والركب بين مصعد ومصوب \* والنوم بيس مسكن ومنفر ييضا اذا اعتكرت ذوائب شعرها \* سفرت فازرت بالعباء المسقر المستورة والمنب الماسور عربة عربة المساح المسور المساح الم

<sup>(</sup>۱) P = 3 شواتی T = 3 (۱) شواتی P = 3

وما اسهدى الاشباب خلعت \* وشيب ابى الانصول خصاب وعمر مضى لم احدل الله منه بطائل \* سوى ما خلا من لوعة وتصابدى ليالى شيطاني على الغي فادر \* واعذب ما عندي اليم عذابي عكسنا فضايانا على حكم عادنا \* وما عكسها عند النهى بصواب على المصطهى المختار ازكى تحية \* بتلك التي اعتد يوم حساب وذاك عندادى او ثناه اصوف \* كدر سحاب او كذر سخاب و فوله رجم الله

## الكامل

ان كنت تجهل انني لا ارف \* بسل يخبرك السهى والموفد وان اتهمتهما لبعص تناسب \* يبني وينهما بطيعك يشهد ولفد ابيت الليل لا ادري ب \* نوما كما بات السليم لارمد ارعى كواكبه وارفد صبحه \* والصبح انأى من هواي وابعد بردا اكابد لوعنى وظلامه \* حتى يفوم لوردة المتهجد بان اكنليط وبان فلبى اثرة \* سحرا كما زعم الغراب (2) الاسود وتباينت اغواصنا وجسومنا \* باكسم يتهم والعزيمة تنجد وكذلك ما صحبى الذين البتهم \* الا سراى وعزمتى والموفد ونهضت لوواجى نهوضي فواة \* منى وساعدنى الشباب المسعد ونهضت لوواجى نهوضي فواة \* منى وساعدنى الشباب المسعد

<sup>.</sup> الغذاب P = (2) P = احل

اذا عكت الابطال عنها تفدموا \* اعاريف غرا (١) في متسون عراب وان ناب خطب او تعافم مصل \* تلفاه منهم كل اصيد ناب تراءت كساس مخيلة ورضة ، تاتت لد في جيئة وذهاب ججاء بها شنعاء تنذر (2) فومها \* بتشييد ارجام وهددم فباب وكان رغاه الصفب في قوم صالح \* حديث ا فانسساة رغاه سراب جما تسمع الآذان بمي عرصاتهم « سوى نوح ثكلى او نعيب غراب وسل عروة الرجال عن صدق بأسم \* وعن يبتد في جعفر بن كلاب. وكانت على الاملاك مند وفادة ، اذا ءاب منها ءاب خير متساب يجير على اكيين فيس وخندق (3) \* بعضل يسار او بعصل خطاب زعامة مرجو النوال مؤمل \* ودعوة مسموع الدعاء مجاب مِين ذا يزجيها حواسر صلعاء \* بما حملوها من منسى ورغاب ولكنها الدنيا تصرعــلي البتــــي \* و ان كان منها بــي اعز نصــــاب وعادتها لا توسط عندها \* باما سماه او تخصوم تراب بلاترج من دنياك ودا وان يكن(<sup>4)</sup> \* بما هـو الامشـل ظـل سحـاب وما اكزم كل اكزم كلا اجتنابها \* باشفى الورى من تصطبى وتحاب ابیت لها ما دام شخصی وان تری \* تمر بسالی او تطور (٥) جناب وكم عطلت من اربع وملاعب \* وكم ورفت من اسوة (6) وصحاب ولا تحسبوا اني على الدهرعاتب \* باعظم منا بي منم ايسرمنا بي

<sup>(1)</sup> P, T = غـنوا . - (2) B = شنر (3) P, T = بغـنوا . - (3) P, T = بغـنوا . - (4) C = (5) B = (5) . - (5) B =

سلايخ الصان لاغيرواتبق ان دخل تلمسان صاحب له من غيرها بدعاة للفرى بمعضر من يعرب حالم ورثة برشم ومسكنم باستغرب ذلك ولم يهارفم الى وفت المبيت ورواح الصيب بسايرهما المستغرب من حالم المذكور فال بلما دخلنا البندق رأيت به بابا لم اعهدة ببنتم ابن خيس ودخل ودخلنا معم باذا اسطوان دار بم خادم بيدها شمعة بتفدمت بين ايدينا (۱) الى دار رحبة ومساكن حسنة بدخلنا منها الى بيت ذي برش ربيعة بلما استفر بنا المجلس دعا بالطعام بجيء له (۱) بكل ما تشتهيم لانبس وتلذ لاعين بنلنا منم ما شئنا ونمنا وانا افضي العجب لما رأيت بلما اصبح خرج ابن خسين مع صيعه (۱) وتركني نانما بلم انتبه اذ طلع النهار لا وانا مضطجع على سايخة ببيته التي وتركني نانما بلم انتبه اذ طلع النهار لا وانا مضطجع على سايخة ببيته التي

### الطويل

انبت ولكن بعد طول عتاب \* وبعد كاج صاع بيد شباب ومازلت والعليا تعنى غريمها \* اعلل نبسي دائما بمتاب وهيهات من بعد الشباب وشرخه \* يلذ طعامي او يسوغ شراب خدعت بهذا العيش فبل بلائد \* كما يخدع الصادي بلع سراب تفول هو الشهد المشور جهالة \* وما هو كلا السم شيب بصاب وما صحب الدنيا كبكر وتغلب \* ولا ككليب رئ محمل ضراب

<sup>(1)</sup> P, T = يدينا. — (2) P, T = بضيعه على au lieu de مال. — (3) P, T = بضيعه. — (1) T = حرم لاجلها النوم manque dans A, ainsi que la pièce de vers qui suit.

جحابته الورثة بها (1) بفال اني لا م إخذ الصدفة اجعلوها بي تركتكم وانتم مني بي حل ان كانت لي تورعا منه رجه الله وتوبي بسلا سنة تسع وسبعين وخسمئة (2) حل ان كانت لي تورعا منه رجه الله وتوبي بسلا سنة تسع وسبعين وخسمئة (2) 77 — البغيد العالم ابو اسحافي ابراهيم (3) التلمساني ناظم (4) كلارجوزة المشهورة بي البرائص عند بلوغد عشرين سنة من العمر وهو مدرك محفق (5) معروب بالبصل (6) والدين رحمد الله

العقيد (٦) ابو عبد الله مجد بن عمر بن خميس شاعر المشت السابعت منصوب عارب متطور دباج لا نظير له (٥) ومات فتيلا بغرناطة يموم نكبت الوزير ابي عبد الله بن اككيم (٩) طعنه الرئيس(١٥) علي بن نصر الشهير بالابكم برمح واصماة (١١) واحس المذكور كيند بطعنة اصابتد من يد فدرة الله بالمكان الذي طعن فيه ابن خيس (١٤) حرم لاجلها النوم و الاكل لم بزل يتاوى ويفول ابن خيس طعنني الى ان مات وذلك من اكبر البراهين على عظم فدر ابن خيس من اهل علم السيميا واخبارة فيها مشهورة فمن اغربها (١٤) ما حدثنيد غير واحد من الثفات ان العفيد المذكور (١٤) كان مسكنه بيت فندق وبشد

<sup>(1)</sup> A = 3 إلى الورثة بها P = 3 المراهب 
على تلمسان (1) بلما كان على مسيرة يـوم (2) من تامسان (3) سـمع هاتها يفــول لـم (4) ادرك امـك بفد ماتت باغذ السيـر و ادرك جنازتها على شهير الفبر تو مى ومصان (5) سنة اثنتين وار بعين وخسمئة رحم الله

10 — العفيد كلاجل الصالح (6) ابو الربيع سليمان ابن عبد الرجان بسن المعزرة) الصنهاجي المعروب بالتلمساني اخذ عنه ابو بكر بن خلف المعروب بالمراف (8) وابو العباس احد بن مجد المعروب باكصار (9) وكان زاهدا ورعا سكن سلا (10) يحترب بالنسج (11) ولا يفبل فيد سوى فيمة الغزل (12) وروى ان رجلا فيل لد في منامد (13) صل عند السارية العلانية من الجامع كلاعظم والرجل المصلي معك عندها من اهل المجنة فلما اصبح صلى عندها مع العفيه ابن الربيع التلمساني هذا وحكى ابراهيم بن ابي بكر العجيسي (11) مات والد (15) زوجتي ببلاد السودان وجاهتني (16) بعاس تركند فالفينا بها صرة (17) عليها مصتوب العفيد ابو الربيع التلمساني فاخبرناه (18) بذلك ففال انما وجهت معد اردية العفيد ابو الربيع التلمساني فالخبرناه (18) بذلك في الكتابة لاخذتها يبيعها ففلنا لعل (19) ذلك ثمنها ففال لو (20) وجدتم ذلك في الكتابة لاخذتها

متجردا عن الدنيا مجاهدا الهوى النبس فال كان (۱) ابتداء امري اني حضرت دبن ولي الله وفطب الصاكين ابي مدين شعيب (۱) بلم أر يوميذ (۱) اعز مسن البفراء ولا (۱) اذل من الاغنياء بفلت هذا في الدنيا بكيف بهم في الاخرى فاعليت بفيرا ثيابي ولبست مرفعتم و دخلت داري بصاحت زوجتي و ويلها ما هذا الامر الذي انت فيه (۱) بفلت لها ان لم توابفيني على هذا والا بعديني ميتا ثم تركت لها مكسبي واولادى (۱) وخرجت ساتحا ببعد اربعة اعوام رجعت الى تلمسان واختيرت بسويفة اجادير (۱) بلفيتني زوجتي و خادمها تحمل احد اولادي على الاهلها باخذت خبزة من خباز وناديست في السوق (۱) من يشتري لي هذا فصد اياسها مني والنظر باذا الدموع تتحدر (۱) على خدودها (۱۵) بوددت الخبزة لربها (۱۱) وذهبت مشرفا بفصد الكجاز (۱۵) بغرق في البحر (۱۵) في حدود الثلاثة عشر وستعثة

٢٤ ـــ الشيخ ابو عمرو عثمان (١٤) بن علي بن اكسن (١٥) التلمساني كان من الحل الدين والصلاح وتلاوة (١٥) يختمه كل ليلة و(١٦) حج على الصحراء ورجـــع

<sup>(1)</sup> كان مسن (2) Nous avons suivi ici le rècit de C, P, T; les mss. A, B placent ces paroles dans la bouche d'un tiers qui n'est pas nommé. Le mot شعيب manque dans C, T. — (3) لم المنا المعنى المعنى manque dans C, T. — (3) لم المنا المعنى ا

واضرف راجعا من حيث اتى (2) ففالوا للشيخ يا سيدى ما هذا كلامرالذى وانصرف راجعا من حيث اتى (2) ففالوا للشيخ يا سيدى ما هذا كلامرالذى مانعرفه فط (3) ففال لهم هذا رسول بعثته فبيلته من اكبن من ارض العراق (4) بهذا السوال فاجبناه (3) وكان خطاب الشيخ بذلك (6) للمستبعد رؤيته (7) واحاديث كراماته لا تحصى (8) وفبرة رحمه الله بباب وهب معسرو في باجابة (9) الدعاء عندة

11 — الشيخ ابو العلاكان من اكابر الاولياء الصاكين المخصوصين بالكشب والراية (10) المبرء من جيع العاهات (11) توجي رحه الله جي جمادي الاولى عام (12) خسة وثلاثين وسبعمئة وفبرة بمسجد الرحة من العباد معروب باجابة الدعاء عند صريحم رحمم الله (13)

٢٦ ــ الشيخ الصوفي ابو عثمان سعيد بن ابي استحاف من اهل الفرآن و البغه ذو بركات معروفة و واثار مشهورة في الدين والصلاح معدود في كبار كلولياء (١٤) فبرة بازاء باب وهب معروف (١٥) رحمه الله

٢٦ \_ الشيخ ابو علي عمر بن العباس الصنهاجي المعروب باكباك كان(١٥٥)

وفولسد

الطويسل

البسيط

لو لا رجال لهم ورد يفومون \* والمحرون لهم سو يصومون لولا رجال لهم من تحتكم سحوا \* لانكم فوم سوه لا تبالون وفبرة رجه الله عليه بعين وانزوتة من العباد (1)

10 — الشيخ الولي انجليل الصالح (2) ابو يعفوب [ يوسب ] التبريسي من الأولياء العظام الزهاد في الدنيا معروف بالخير مشهور الدين والصلح مكاشف عالم (3) يفري الانس وانجن بمسجدة والناس يسمعون صوت انجان (4) واستبعد احد طلبته ان يكون الشيخ يرى صور انجن (5) فبينما هو يوما يفرى الطلبة (6) اذ دخل عليه من باب مسجدة حنش عظيم (7) فبعر الحاصرون من هيئة (8) فقال الشيخ دعوة ففرب مند وناوله بعيه بواءة فيها كتب (9) فاستدعى الشيخ الفلم والدواة وكتب باسفل البراءة وردها اليد والناس ينظرون

<sup>(1)</sup> A, B = الجياد au lieu de من العباد . — (2) Ces trois mots manquent dans C, P, T. — (3) Les mots معروف بالخيس الخ manquent dans A, B. — (4) A = الجين الخ manquent dans A, B. — (6) C, T جبينما مجلسه ذات يوم فاص بالطلبة لفراءة العلم = 7) A = منسه من باب مسجدة حنشا عظيما (9) . — (8) C, P, T = منسه بيما كتب (9) manquent dans C, P, T.

له ابلغ ابا محد ١١) المجاصى السلام وفل له انا لنسمع تلاوته (١٤) الفرآن من فبرنا و(3) جبر على امامت الصلاة بالمسجد المفابل لباب ايمز تجميى (4) بكان ياتيم من باب زيري فلا ينظر الى محرم وشف ذلك عليه فبنيست لد لصف المسجد المذكور دار (٥) لسكناه وحدثني (٥) الثفات ان رجلا دخل عليسم المسجد بعد ان غشيه (٦) البكاء وكان لا يعرب الناس الا بالاصوات بلما سلم عليه وعرفه بنفسه هجس في باطن الرجل ان عاب وسخا رواة بثوب الشيخ بفال لم الشينج من بورة ان تلميذا لبعض المشاتنج نبعنا الله بهم نظر بشوب <sup>(8)</sup> شيخه وسخا بفال سبحان الله ولي من اولياء الله يكون ثوبه هاكذا وخرج **باحتوشتم اكرس يفولون هو الباعل الى ان اوصلوة الى صلحب الشرطة بعربه** اند انما خرج من عند الشيخ وتبرأ مما فيل عنه بسرحه بعاد من حينه الى الشيخ بفال له بداءة اتفض الآن كيت وكيت بفال له نعم بفال له اياك ان تصب اولياء الله بالفذارة باستصغر فال الراوي بعلمت انها من مكاشبات الشينح وكان كثيرا ما ينشد فول بعضهم

البسيط

هم الرجال وغبن ان يفال لمن \* لم يتصع بمعان وصعبهم رجل

<sup>(1)</sup> A, B = ... ابا عبد الله عبد (2) Les cinq mss. - (3) A, B terminent ici cette biographie par ces mots - ومنافبه كثيرة لاتحصى (4) Ge nom ne figure que dans P, T. - (5) P, T = (6) P, T = (7) P, T = (8) P, T = داراً تحوب المناوب 
ابو (١) الحسس بن الصيفل روى عن علي بن سكرة (١) وكان راويا
 الحديث عدا صاكا رحة الله عليه (٥)

11 — الشيخ الولي الغوث ابو() استحاق الطيار من اكابر كاولياه ومعلم كتاب الله عزوجل() فيل اند لم يضطجع اربعا وعشرين سنة صائما بالنهار فائما بالليل بمات فبل كمال السبعمئة وفبرة بالعباد خارج تلمسان() مزار مشهور معروب باجابة الدعاء بيه رضى الله عند ()

19 - الشيخ الصالح (8) ابو محدد عبد الله بن عبد الواحد (9) المجاصي البكاي (10) من اهل (11) اكديث والزهدوالورع كان خاشعا كثير البكاء حتى شهر بد (12) لاير بع طربه الى السماء ابدا (13) من خشية الله (14) ذا مواعظ حسنة (15) وتدريس للعلم وعبادة ومكاشعة بلغني عنه (16) اند حج بحمار لايركبد لاعند لاعياء (17) وروى (18) ان رجلا من اهل تلمسان يعرب بابس الغريب ممسن جاور بالمدينة سنين و رأى مولانا محدا (19) صلى الله عليه وسلم في المنام ففال

<sup>(1)</sup> A, B = رابن . - (2) Les mots روى النج manquent dans A, B. - (3) B = البن manquent dans الولي العديث العديث الولي العديث الولي العديث العديث العديث العديث العديث العديث العديث manquent dans A, B. - (6) البيان manquent dans A, B. - (7) البيان manquent dans A, B. - (10) T = (8) A, B = بالدين و manquent dans A, B. - (10) T = (12) Les most manque dans A, B. - (11) B ajoute ici الدين و manque dans A, B. - (12) Les mss. mettent ici نزين و que nous avons reporté avant الدين و manque dans C, T. - (13) البكا manque dans C, T. - (14) C = البيان المايياء (15) المايياء (15) العايياء (15) منامه العدا (18) A, B = (18) A, P, T = (19) P, T = (T = (18) Les manque lus وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) Les manque lus وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) Les manque lus وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) Les manque lus وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) Les manque lus وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) Les manque lus وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) P, T = (T = (19) P) الاعابية وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) P) الاعابية وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (T = (19) P) الاعابية وراى فبل (فبييل = (19) P, T = (19) P, T = (T = (19) P) الاعابية وراى فبل (فبيل العابية وراى فبلا (فبيل العابية وراى فبلا (فبيل العابية وراى فبلا (فبيل العابية وبلا العابلة وراى العابلة وبلا (العابلة وبلا (الع

11 — اخوة الاستاذ ابو اكسن علي من اهل الفرآن والدين رحة الله عليه
15 — البفيه الاجل مروان بن محد بن علي بن مروان بن جبل الهمداني (٩) الخذ عن ابيد وغيرة ببلدة تلسان (٩) و بمراكش وغيرهما (١) وكان بفيها حافظا للسائل بصيرا بالبنيا في النوازل (٩) ولي فضاء تلسان وسبنة وغرناطة ومرسية وبها توفي عبا الله عند

10 موسى بن عيسى (5) بن عمران بن دابال (6) الوردميشي (7) ابو عمران (8) من بيت جلالة وعلم وحسب شهير روى عن ابيد ابي علي حسن ابن عبد الله بن اكنراز وابي الفاسم الفرشي وابي محد عبد اكنى بن اكنراط ويحيى بن ياسين وكان عالما عظيم الوفار سري الهمة نباعا للناس بماله وجاهه فلدة الناصر (9) بن المنصور بن العسري بن عبد المومن بن علي الفصاء ببلدة بعد ابي عبد الله بن الصيفل وافرة عليه بعدة المستنصر (10) كزالته (11) ولم يزل حسن السيرة (12) الى ان مات بمراكش سنة ثمان عشرة وستمئة (6)

العفيد الاجل يحيى بن عيسى بن علي المرى(الله التلماني)

وفد حفقت بهما وعلما \* وفد شاهدت مرأى العسان العسان العسان العسان مكان (١) من اسنى مكان (١) وتوقى بتلمسان عبا الله عنا وعند(١) ودمن خارج باب كشوط(١)

11 — ولدة عبد الرحيم عالم متبنن (4) ذومعرجة بالوثائق بارع اكنط خطيب الجامع الاعظم بتلمسان وامامه رجه الله فلت هذا جد البفيه ابي زكرياء يحيى ابن محد بن عبد الرحيم صاحب الاشغال العلية الآن بباب مولانا امير المومنين ابى حو ايدة الله رجل خير باصل ذو معربة بالبرائض و بصير باكساب والهندسة حج وخطب نائبا بجامع باس اكديد با ستجيدت (5) خطبته (6)

11 — العفيه للاجل ابو عبد الله محد بن (7) محد بن عبد الله الكتامي (8) مولدة بتلمسان يوم لا ثنين منتصب ذي الفعدة سنة تسع وستمئة (9) وسمع بسبنة من الرئيس ابي الفاسم المغربي (10) سير رسول الله صلى الله عليه وسلم والدرر المنظومة من تأليعه مرات (11) ولفى بالاندلس والمغرب والمشرف (12) اعلاما اخذ عن جميعهم وتوفي بسبتة بعد صلاة الصبح من يوم السبت ماخر ايام شوال (13) سنة سبع وسنين وسبعمئة

ورأوا سواه على اكفيفة هالكا \* بي اكال والماضي والاستغبال من لا وجود لذات من ذات \* بوجودة لولاة عين محال بالمح بطروك او بعفلك هل ترى \* شيأ سوى بعل من لا بعال وانظرالى اعلى الوجود وسبل \* نظرا تؤيدة بالاستدلال تجد الجميع يشير نحو جلال \* بلسان حال او لسان مفال هو ممسك لاشياء من علو الى \* سبل ومبدعها بعير مشال وجب الوجود لذائد وصبائه \* بردا عن لا كباء ولامثال بالمحن اليه بهمة علوية \* متنزها عما سوى البعال ووو الذي يرجى ويخشى لاتلذ \* بسواه في حال من لاحوال ولا والشرع جاء بذا وانوار الهدى \* فد ايدت بعش رضي البال(ا)

## الوابسر

فنعت بما رزفت بلست اسعى « لـدار ابـى بـلان او بـلان او بـلان و واثـرت المفام بكسـر بينـي « ولا احـد اراه او (١) يـراني ولا الفـى خليـلا فيـر صبـر (١) « معيـن في المعـارف او معـان وفـد ايفـنـت ان الـرزق ،ات « وان لـم ،اتم سعيـا اتـاني

<sup>(1)</sup> Tout ce qui précède depuis وكتابا هي اصول النع manque dans B; cette pièce de vers manque dans A. — (2) P, T = عبر — (3) P, T = ...

عن مخالطة (1) الرؤساء وتو هي يوم الاربعاء لليلتيسن بفينا من جادي الاولى (1) سنة ثلاث (3) وسنين وستمئت فاتبعه الناس ثناء جميلا رحة الله تعالى عليه

العيش اكنزرجي لاشبيلي لاصل روى ببلدة تلمسان (6) عن ابي بكر مجد بن العيش اكنزرجي لاشبيلي لاصل روى ببلدة تلمسان (6) عن ابي بكر مجد بن يوسب بن مبرج (7) وابي عبد الله بن عبد الرجان التجيبي (8) وابي عبد الله ابن عبد الكفارث عبد اكسف وابي مجد بن حوط الله (9) وكان رجم الله اديبا بارع الكتابث شاعرا مجيدا رائق اكنظ (10) ذا مشاركات (11) في فنون العلم مولها متفنا (12) فسر الكتاب العزيز (13) وشرح لاسماء اكسنسي وصنف عفائد اصولية في الدين وكتابا في اصول العفد ولد في التصوف نظم حسن وكثير في الزهد وسبل اكنير والوعظ وتنزيد الباري سبحاند وتعالى فمن ذلك فولد رجه الله

الكامل

الله فعل ودع الوجود وما حوى \* ان كنت مرتبادا بلوغ كمال وبالكل دون الله ان حفقت م على التبصيل والاجمال واعلم بانك والعبوالم كلها \* لولاة بي محبو وبي اصمحلال والعاربون بنبوا ولما يشهدوا \* شيئًا سبوى المتكبر المتعبال

يفطع ليلم بكرا وذكرا \* وينطق بيه بالعجب العجيب العجيب العجيب بدم من حب سيدة غرام \* يجل عن التطبب والطبيب ومن يك هاكذا عبدا محبا \* يطيب ترابه من غيرطيب (1) وكان كثيرا ما تنبعل (2) لوعظم الفلوب حكى الشيخ ابو الفاسم البلوي (3) فال حصرته يعظ الناس بوق (4) منبر (5) باكامع لاعظم باشبيلية ويندبهم لعداء اسرى برأيت الثياب تنثال لديم حتى كادت تحجبه عن لابصار (6) وتوجي بصيرا بمراكش رجه الله يوم الجمعة لاربع عشرة ليلة (7) بفيت من شعبان سنة اربع عشرة وستعثة

9 — العالم العلامة (8) مجد بن ابراهيم الغساني اخذ ببلدة تلمسان عن ابى عبد الله التجيبي (9) وابن عبد اكفى وغيرهما وبسبتة عن ابي العباس احدد العزمي (10) وباشبيلية عن ابي بكر بن طلحة وابي علي الشلوبين (11) واستوطن اسمي (12) من بلاد المغرب لافصى (13) وكان ذا خط حسن عدلا واستوطن اسمي (12) من بلاد المغرب لافصى (13) وكان ذا خط حسن عدلا مي رواية اكديث صابط اللغة (14) ذاكرا بالادب (15) والتاريخ عالما بالانساب مشاركا مي العفد (16) صاربا مي فرض الشعر بحظ وامر يحترب بالتجارة مي حانوت بفيسارية اسمى وكان مع ذلك منين الدين (17) منفيضا بالتجارة مي حانوت بفيسارية اسمى وكان مع ذلك منين الدين (17) منفيضا

<sup>(1)</sup> Ces cinq vers manquent dans A, B. — (2) A = ينبعل : B = ينبعل : . — (3) B = بسينسر : (4) . — اليلونسي manque dans A. — (5) A = بسينس : B = بسينس : (6) — . اليلونسي manquent dans C, P, T. — (7) سينس manquent dans B. — (8) Ces trois mots manquent dans C, T. — (9) A, B = التجيينسي : (10) B = العزي : (11) B = العزي : (11) B = العزي : (12) A = العلاي : (15) B = (16) A = (16) A = (16) A = (17) Ces derniers mots à partir de et al quent dans C, B

٨ ـ محد بن احد بن محد اللخمي (١) ابو عبد الله بس اللحام (١) لفسب كاييم مولدة بتلمسان سنة ثمان وخسين وخسمته (١) فرأ السبع على ابسي (١) العباس كلاعرج واخذ العلم بهاس عن ابي المحجاج بن عبد الصمد وابسي العباس بن يوسب بن زانيف واختص بصحبة ابي زيد العزازي (٥) روى عنم الفاسم بن يوسب بن زانيف واختص بصحبة ابي زيد العزازي (١٥) روى عنم ابند ابو محد عبد الله(١٥) وابو زكرياء بن محد بن طعيل وكان فاضلا صاكا زاهدا ذا حظ من كلادب والشعر نبيلا (٢) واعظ اهل زمانه حسن صوت وغزارة حفظ يحفظ من سمعة واحدة كل ما يطرفي اذنه (١٥) استفدمه المنصور يعفوب بن يوسب العسري بن عبد المومن بن علي الى مراكش فاستوطنها وحظى عندة وعند ملوكها (١٥) الناصر والمستنصر وكان ينصدفي بما يحسنون (١٥١) به اليم ويجهز منم ملوكها (١٥) الناصر والمستنصر وكان ينصدفي بما يحسنون (١٥١) به اليم ويجهز منم صعيفات البنات (١٤١) وله في الوعظ كتاب سماة حجة الحافظين ومحتجة (١٤١) الواعظين اختصرة بعدة ابو زكرياء يحيى بن محد بن طفيل في سفر واحد سماة مجالس كلاذكار وابكار عرائس كلافكار وما يوثر من نظمه في التصوف فوله (١٤١)

الوابسر

غريب الوصف ذو علم غريب \* عليل الفلب من حب اكبيب اذا ما الليل اظلم فام يبكي \* ويشكوما يجن من النحيب

مراكش وفيرها و روى عن ابى علي (1) اكسن بن عبد الله بن الخراز وفيرة (6) ودخل لاندلس طالبا للعلم فاخذ السلم (3) بالمرية (4) عن الشيخ ابي الفاسم ابن و ردارة واختص به ولفى باغمات (6) و ريكة (7) الفاضى ابا محد سبط ابن عبد البرفسيع مند ومن ابي يوسبف حجاج بن يوسبف بمراكش و روى عنه ابو اكتطاب بن اكبيل وابو عبد الله بن على بن مروان وابو على بن اكسن ابن حجاج (8) وكان من رجال اكبلال ففيها حافظا فائما على البفد واصول خطيبا مصنها (9) متبحرا (10) في لادب ولد فصيدة شهيرة في الوصايا واكك ولى الفضاء باشبيلية ثم بمراكش فعدل واحسن السيرة وتوفى بها لخمسس ففين (11) من شعبان سنة ثمان وسبعين (12) وخسمئة

٧ ــ البفيه الجليل(٤١) عيسى بن يوسب بن ابي بكر الصنهاجي ابــو موسى(١٤) روى عن ابي عبد الله التجيبي وابــي عبد الله بن عبد الكف وكان ذا حظ نبيم (١٤) في الرواية ولادب والكتابة و فرض الشعر جيد الخط ضابطــا كتب (١٤) عن ابي زيد (١٦) بن برجان ثم ابنه مجد ثم عــن ملـك كاندلـس السلطان ابي عبد الله مجد بن يوسب بن نصر وتوفي بمراكش سنة احـدى واربعين وستعثة

<sup>(1)</sup> manque dans A, B. — (2) وغيرة manque dans C, B. — (3) السلسم (4) manque dans C, T. — (4) A, B = وغيرة (5) P, T = وفررا ; A, B, C = (6) B = (6) P, T = وفررا ; A, B, C = (6) B = (7) بالمدينة est donnée par D'ABBI, p. 391 et Takmil., II, p. 690. — (6) B = (8) بين حجاج (8) — (8) بيركة (7) — (8) بيركة اعمات manquent dans B. — (9) P, T = (10) A, B, P, T = (11) A = (12) A, B = (12) A, B = (13) بغير manquent dans C, P, T. — (14) Ges deux mots manquent dans A, B; P et T ajoutent صحتب (15) A = (15) A = (16) بين تحججات (17) A, B = (17) A, B = (18) بير بكر (18) بير بكر المناس بكر الم

المكناسي بيم روى ابو اكسن عن ابيه و روى عنه ابو الربيع وابو العباس ابن على السبتي الفنطري (1) وكان بفيها سريا باصلا ولي الفضاء بعاس وغيرها ومات سنة اربع وتسعين وخسمئة

٤ ــ السيد علي بن يحيى بن سعيد بن مسعود بن سهل كانصارى ابسو اكسن الفلعي سكن اشبيلية ومراكش وغيرهما من بلاد العدوتين روى عن ابي اكسن بن ابي فنون (2) وابي عبد الله التجيبي (3) وكان بفيها اديبا حسس الخط واللبظ (4) مغربيم ومشرفيه (5) وافراً بجامع فرطبة زمانسا وله مختصر كاشراب (6) ابن المنذر انشد له ابو على التجيبي (7)

#### الطويل

وراعية للشيب راع طلوعها \* وانزلتها بالفصر في المنزل الافصى فنادى لسان (8) اكال مهلا فانما \* يريد بجمع خلفها جاء لا يحصى ٥ ـــ السيد ابو موسى عيسى بن حماد بن محد الاوربي (9) روى بالاندلس عن ابي علي الصدفي (10) وكان من اهل الضبط والاتفان والزهد والدين المتين

7 \* ابو موسى عيسى بن عمران بن دامال (١١) الو ردميشي(١٤) سكن (١٦)

<sup>(1)</sup> A, B = بالتجيني = (3) A. B - بن بتون = (3) A. B التجيني ; B = (4) التجيني manque dans C, T. - (5) B - النيجيني - (6) A = (7) Voyez note 2. - (8) B - بلاوري - (9) B - بلاوري ; nos cinq MSS l'appellent ; دافل = (11) A, B, C - بالصديعي nous avons cependant adopté la leçon du Takmila li-Kitáh eç-Çila, II, n° 1931. - (12) B - بالورميشي = (13) P - بالورميشي التجين الورميشي التجين التجي

ويفتات بلبنهما (1) ثم رأى شيخه هي عالم النوم بفال له يا يحيى هجرتنا (2) ويفتات بلبنهما (1) ثم رأى شيخه هي عالم النوم بفال له يا يحيى هجرتنا (2) ولم تزرنا (3) بايفن بفرب الاجل وان الله تعالى فضى نحبه (4) بتلمسان بعد اليها ومات لانفضاء شهرين بعد رجوعه رحمة الله عليه سنة ست (5) وثلاثين وخسمئة بدهن بازاء فبرسيدي عبد السلام (6) وسيدي ابى مدين (7)

آ \_ ابو (8) اكسن علي بن ابي الفاسم عبد الرحمان بن ابي فنوو (9) روى عن ابي اكسن شريح وابي عبد الله احد (10) الخولاني (11) وابي على على الصدفي (12) وابي عمران بن ابي تليد وروى عنه ابو اكسن بن مجد بن خيار وابو اكنظاب بن الجميل وابو طالب عفيل بن عطية وابو عبد الله بن عبد اكن وابو مجد فاسم بن اكما (13) وكان متبحرا (14) في البغم محففا لاصوله (15) ولى تواليف (16) كثيرة انبلها المفتضب للشفى في اختصار المستشفى وكان سري الهمة كثير المعروف خيرا فاصلا ولي فضاه الجماعة (17) بعد ابي يوسف بن حجاج فعدل واحسن السيرة وتوفى سنة سبع وخمسين وخسمة

راه الشيخ ابو اكسن علي (18) بن عيسى بن عمران بن دابال (19) الم الشيخ ابو اكسن علي الماري (22) الم الماري (22) منسوب الى فبيل يجاو ر(21) تازة سكن مراكش فال الانباري (22)

<sup>(1)</sup> P, B, T = البنها . - (2) A = البنها . - (3) A, B = بزرنا . - (4) C, P, T = فضاء له . - (5) P, C, T = قضاء له . - (6) C, P, T = قضاء له شيخت عبد السلام au lieu de شيخت قصاء . - (6) C, P, T = قضاء له . - (7) Ces quatre mots sont remplacés dans C, P, T par le nom de l'endroit . - (8) A, B = باین السلام . - (9) A, B = المحدود (10) - المحلواني = (11) A, B = المحدود (12) C, T = المحلول المعنمية المحدود (13) المحلول المعنمية المحدود (14) A, B = المحدود (15) B = المحدود (16) C = المحدود (17) A, B = المحدود (18) A, B = المحدود (19) A, B, C = المحدود (20) B = (21) P, T = المحدود (22) A, B = (22) A, B = (3) - (4) A, B = (4) A

وارتفى (1) الرتب العالية(2) ومات (3) بها او بغيرها ثم من اكرمها الله به بنزلها ومات بها على نسف وان (4) كانوا لا يحصون عدة (5) وعددا تبركا باسمائهم بحسب الوسع وتشريعا لهذا التاليف باخبارهم وبالله العون

# العصل الشانع 6

البصل الثاني في تعداد من (7) انجبته تلمسان او استفر بها من العلماء والصاكين (8)

ا — الشيخ الولي اميرها ابو زكرياه يحيى بن بوغان (9) الصنهاجي تاب على يد الشيخ ابي محد عبد السلام النونسي بامرة بفتل نبسه على طريفة الفوم بان يحمل اكطب على ظهرة ويحصر (10) بم على موافع عزة وجماهير خدمه (11) بم على موافع عزة وجماهير خدمه (12) بعمل وباعه وجاه بثمنه بفال له انت الآن احف بالدعاء لي منيلك (12) كنروجك من الدنيا عما لم اخرج عنه بترهب (13) بعد ذلك وكف باولياه الله المستسفى (14) بهم الغيث ثم ساح بعد موت شيخه بالبرية يرعى شاربين (15) له

<sup>(1)</sup> A, B = رحلت . — (2) C, P, T = العلية . — (3) B = روحات . — (4) B = روحات . — (5) P, T : عدد ; ce mot manque dans C. — (6) Les renseignements bibliographiques, sur les personnages cités dans cette section, sont donnés dans les notes de la traduction. — (7) A = الم . — (8) C, P, T ajoutent ici الحبتة ; les copistes séparent les biographies qui suivent, par ومنهم , ou négligent même de marquer la transition; dans notre texte chaque biographie portera un numéro d'ordre. — (9) P, T = يومان . — (10) A, B = يخماع خدامه = (11) A = خدامه : B = جمع : (11) A = خدامه . — (12) كندمه [13] يعضره . — (14) A, B = رائمة المستغي . — (15) B = رائمة المستغي . — (16) B = رائمة المستغير . — (16) B = رائمة المستغير 
لتوفيعه اكنوب منهم قسم جلاهم عن البيلاد ابو زيد بن ابسي حبس بسن عبد المومن(١) ارسله اليهم ولد عمه(١) يعفوب المنصور وهي كلآن اكبر واشهر من كلاولي (١) واكبامع كلاعظم وفصور الملك ونبيس العفار بها(١) والناس اليها اميل(١) وبها اشد عناية ويعمركليتها من البشر(١ ناس اخيار اولو حياه (١) ووفار (١) ووفاء بالعهد وعباب ودين وافتصاد (١) في المعاش واللباس والسكني على هدي السلب الصالح (١١) رضي الله عنه غالب تكسيبهم البلاحة (١١) وحوك (١١) وحوك (١١) وحوك (١١) وحوك (١١) وحوك (١١) بناهم والبرنوس (١٤) عندهم من الصوب يتغايون (١٥) وكلاحرام من خبس (١٥) بذلك عربوا في الفديم واكادث (١٦) ومن لدنهم يجلب إلى الامصار شرفا وغربا ومع ذلك فهم معدن العلماء والرولياء المشاهير نجابة (١٥) في الدرس والعبادة تشهد بذلك المزارات المحتجوجات من (١٥) الافطار النائية خارج بلدهم بالاخبار المتواتوة على لسان المحتجوجات من (١٥) الأفطار النائية خارج بلدهم بالاخبار المتواتوة على لسان الكاص والعام وها إنا اذكر هنا (١٥) من انجبته (١٤) على المطلاق (١٤) وإن اشتها

حنبي كلآن بالنصاري معمورة واكثراً ما يوجد بيها الركاز بي تلك الآف ار(2) وماؤها مجلوب من عين الوريط(٥) على فيد ستة ١٠) اميال ويجاورها وادي صطعطيع في المنصب من شاهفها عليه ارحاء كثيرة وهذه المدينة هي فاعدة المغرب ودار مملكة زناتة (6) ومحل العلماء والمحدثين والصلحاء ونزلها سليمان بس عبد الله بن أكسن بن على ١٦) بن ابي طالب رضي الله عنهم وملكها من (١٥) ولده ابو العيش عيسي بن ادريس بن محد بن سليمان وذكرها صاحب اكجغراجية بفال دار ملك فديمة عظيمة البناء(٩) طيبة الهواء(١٥٥) كثيرة البواكه والزرع ذات عيون غزيرة (١١١) واعمال متعددة باردة المشتى لكثرة ثاجبها واهلها موسومون باكنير من فبائل جاورتها انتهى (12) كلامهما (13) والثانية تعرب بتجرارت بناها ملك لمتونة يوسب بن تاشبين في حدود اثنين وستين واربعمتة بمكان محلته بلذلك سميت بتاجرارت بانه اسم المحلة بلسان زنافتر وابتدا ببناه (١٥) سو رها السيد موسى بن يوسب العسري بن عبد المومن بن على سنة ست وستين [وخسمئة] وكمله وحصنه ابو اكسن بن السيد ابي حبص بن عبد المومن معى حدود احدى وثمانين عند استيلاء اولاد غانية على بجاية واكبزائر والمدية

<sup>(1)</sup> B, P = كثير T = كثير (2) Les mots بي ذلك الأثار manquent dans nos MSS, ils figurent dans l'édition de Bekri (loc. cit.) . — (3) A et Bekri = Leçad (المعصيب المعصيب المعصيب (المعصيب المعصيب المعصيب المعصيب المعصيب المعصيب (المعصيب المعصيب المعصيب (المعصيب المعصيب المعصيب (المعصيب (المعصيب المعصيب (المعصيب (

الكلوي (١) وباب (١٥) الفرمدين (١٥) وغربا باب كشوط (١٥) وهي مؤلفة (١٥) من مدينتين ضمهما الآن سور واحد (١٥) احداهما اولية يفال ان بها جدار الخضر عليه السلام وان سحرتها من (١) نادي فرعون الفبط (١٥) واخبرني الشيخ ابو الحسن الميورفي من اعيان المدينة عن الففيد ابي عبد الله مجد بن الشيخ الصالح ابي العباس احد بن مرزوق التلمساني فال حادثت (١٥) يوما ففيها مشارا (١٥١) اليه باكنيسر بالفاهرة (١٤١) فيي شان البلاد الى ان انتهى بنا اكديث الى تلمسان فاستخرج المذكور من دارة ديوانا تاريخيا ففيل (١٤١) فيه ان تلمسان مدينة عظيمة بالمغرب لافصى ونزلها نبي الله سليمان بن داوود عليهما السلام وافام بها شهرا وحدثني ايضا فال سمعت من بعض (١٤١) اشياخنا ان ممن اجتاز بها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر (١٤١) الافريفي المذكور في استيعاب ابن عبد البروتعرف باجادير (١٤٥) فال فيها ابو عبيد في مسالكه (١٥٥) مدينة بسفح جبل ذي جوز ابوابها خسة ثلاثة فبلة باب اكمام وباب وهب وباب اكوخة و واحد شرف وهو باب العفبة و واحد غربا ينسب الى ابي فرة وبها ماثار عادية وكنائس (١٦)

احسادة موتوا بان فلوبكسم \* بجمر الغضا مماله بها ابدا تصلى لفد جبر الله البسلاد بذكرة (۵) \* بد ملئت امنا به ملئت عدلا فلا زال هذا الملك بيه مخلدا \* وصارمد الامسى وخادمد الاعلى فلت وفد انشدنا (۵) ساكنها فول ابن خباجة الاستحفافها اياه عندي

البسيط

ما جنة اكالد الا في منازلكم (۱) \* وهاده كنت لو خيسرت اختسار لا تتنفوا بعدها ان تدخلوا سفسرا \* فليس تدخل بعد اكبنة النسار وتوسطت فطرا ذاكور عديدة تعبرها امشاج البربر والعرب مربعة اكبنسات منجبة للحيوان والنبات كريمة العلاحة زاكية الاصابة ربما انتهت في السزوج الواحدة (۱) منها الى اربعبئة مدكبير وهو ستون برشالة زنتها ثلاثة عشر رطلا (۱) من البرسوى الشعير والبافلاء حسبما تصمن ذلك رسم سنسة ثمان وجسيسن وسبعبئة (۱) ولها خسة ابواب فبلة باب اكباد وشرفا باب العفبة وشمالا بساب

<sup>(1)</sup> C — ببلکه — الفصا بما الفصا بما . — (2) MAQQABI - ببلکه . — (3) MAQQABI cite ces deux vers et le texte qui les suit ici jusqu'à مد كبير inclusiv. (Cf. Qaire, IV, 268); le même auteur, dans la partie littéraire (publiée à Leyde) de son ouvrage, cite de nouveau ces mêmes vers, mais les fait précéder d'un troisième [يا اهمل اندلس لله دركم ماء وظل وانهار واشجمار] qui montre que ces paroles d'Ibn Khafâdja s'appliquent à l'Andalousie et non à Tlemcen (Cf. éd. Leyde, t. I, p. 451 in med.) Ces deux vers sont encore cités par Bargès (Tlemcen, sous le titre); le premier traduit par PIESSE et CANAL (Tlemcen, 1889, Paris, p. 1). — (4) MAQQABI (Leyde, I, 451) et nos MSS — دياركم in J. A., série IX, t. XX, p. 184, note 1. — (7) C'est à partir d'ici que A commence à concorder avec les autres copies.

بها شيخنا المشهور في الارض ذكرة \* ابو مدين اهلا به داتما احسلا(١) لها بهجة تزرى عملي كل بلسدة \* بناج علاها (٥) كالعمروس اذا لجملي بيا جنة الدنيا التي راق حسنها \* بحازت على كل البلاد به البصلا ولا عجب إن (3) كنت في اكسن هاكذا به وموسى الامام المرتضى فيك فد حلى ولاحت لدينا بيك منه محاسس \* كان سناها حاجب الشمس او اجلى (4) مطاع الشجاع في الوف ذومهابة \* حسام على الباغين في الارض فد سلا كريم حليهم حاتمسي فوالهم \* سعيد حيد يصدق الفول والبعسلا لم راحة كالغيث ينهل ودفها \* وصارم نصر موهب اكسد لا بسلا هو الملك الارفي هو الملك الرضيي \* هو الملك الاسنى هو الملك الاعلى ومن هاذة الاوصاب بيه تجمعــت \* حفيفا الله على كل المعالى فد استــولى امام حبساة (6) الله ملكا مسوز را \* فسلا مسلسك الالعزتسه ذلا (7) من الزاب وابانا عزيسزا مظهسرا \* يجر مسن النصر المنوط بـ ذيسلا بدت لمليك الغسرب شدة باسم \* وإنعامه ١٥٥ للمعتبيس ومها اولى مِكَانِ بَحِمَدُ اللهُ صَاحِبًا مَهِنِسًا ١٥٠ \* بِهُ طَابِتُ الدَّنِيا وِجِزَنَا بِسُمُ السِبِلَا لم في المعالمي رتبسة لا ينالهسا \* سواة وكتسب في فصائلم تنسلي لطاعته کل الانهام تبهادرت ، بیا سعد من وابی و یا و یح من ولی

<sup>(1)</sup> Ce vers et le précèdent ap. Bargès (Tlemcen, 282). — (2) Maggari — مليعا (3) Avec Maggari nous avons supprimé فد ajouté ici par nos MSS, sauf T. — (4) Maggari — في المجان ا

ينهل منه لنا اكسدى وبه الدجى \* تجلى بمشرق وجهسم المتهلسل هنى به زمس الريسع وفل لسم \* بشرى باماح من حلاك واجمسل وعلى علاة مسن صنيعة بصلسم \* تزداد(١) ناجحة السلام الاكمسل ولاحاج الطبيب(١) ابي عبد الله محد بن ابي جعة التلالسي فوله(١)

## الطويل

سفى الله من صوب اكيا هاطلا وبلا \* ربوع تلمسان التى فدرها استعلى ربوع بها كان الشباب مصاحبى \* جررت الى اللذات في دارها الذيلا(۱) في بها كان فصية \* وكم منح الدهر المنيف(۱۵) بها النيلا وكم غازلتني الغيد فيها تلاعبا \* وكل عدول لا اطيع له فولا وكم غازلتني الغيد فيها تلاعبا \* وكل عدول لا اطيع له فولا وكم ليلة بتنا على رغم حاسد \* ندير كوس الوصل اذ بالصعا تعبلى وكم ليلة بتنا بصعصيفها الذي \* تسامى على الانهار اذ عدم المشلا وكم ليلة بتنا بصعصيفها الدي \* تسامى على الانهار اذ عدم المشلا وكدية عشافي لها اكسن ينتهي \* يعود المسن الشيخ من حسنها طعبلا نعم وغدير الكوزة (۱) السالب الحجا \* نعمت به طعلا وهمت به (۱۹) كهلا ومنه ومن عين ام يحيى شرابنا \* لانهما في الطيب كالنيل بل احلى وعبادها ما الفلب نياس ذماميه \* به روضة للخير فيد جعلت حيلا

<sup>(1)</sup> A, B = الطيب. — (2) C = الطيب. — (3) Cette pièce a été reproduite en entier par Maqqari (éd. Qaire, t. Iv, p. 265-266); la forme تلاليسي donnée par cette édition est aussi correcte que تلاليسي. — (4) P, T = الديلا; C = راك الديلا : nous avons pour cet hémistiche adopté le texte de Maqqari (t. Iv, p. 265). — (5) P = المنين : Maqqari, المنين = (6) Ce vers manque dans C. — (7) Nos MSS = المجورة = (8) Maqqari . بيا = المحورة المناس

اوادهم كالليال لا غرة \* كالصبح بورك من اغر محمجل جمع المحاسن في بديم شيائم \* مهمي ترو العين فيم تسهل عفبان خيسل موفها مرسانها \* كالاسد(١) تنفض انفاض الاجدل <u> برسان عبد الواد اساد الوفسا \* حاموا الذمار اولوا البخسار الاطول</u> واذا دنت شمس الاصيل لغربها **\*** والى تلمسان الاصيلة وادخسل من باب ملعبها لباب حديدها \* متنزها أبي كل حوسل احوسل وتأن (2) من بعبد الدخيول هنيهية (3) \* واعبدل الى فيصبر كلاميام الاعبدل مهسو المؤمسل والديسار كنايسة \* بالسسر في السكان لا في المنسزل واذا امير المومنيين وأيتب « والثم ثرى ذاك البساط وفبل حسب المهاخر ذلك اكسب الذي \* اضعى لديم العجد جد مؤثل (١٠) والمجد لعظ (٥) مع الكفيفة مجمل \* وحلاه تعصيل لذا حد المجمل بشرى لعبد الواد بالملك السذى \* خلصوا به من كل خطب محسل باعزهم جمارا وامنعهم حمى \* واجلهم مولى واعظم موتبل بالعادل المستنصر المنصور والسمامون والمهدى والمتوكل وكباهم سعدا ابو حمدو الدذى \* يحمى حماهم باكسام البيصل وبحسس نيتسم لهم وبجسده \* وبسعسدة وبسعيم المتفسيل ذو الهمسة العليا التسم أثارها \* حلت بد بوق السماك الاعسال بحر الندي الاحلى ومخر المنتدى \* وسنا الدجى الاجلى وزبن المحمل

<sup>(1)</sup> C = 3. حنیة C = 3. کالاسیاد C = 3. حنیة C = 3. کالاسیاد C = 3. حالت C = 3. حالت C = 3. حالت C = 3. حالت C = 3.

واعمد الى الصعصيب يوسا ثانيا \* وبد تسل () وعند دابا واستل واد تراه مسن الازاهسر حاليسانه \* احسن بدعللا وغيسر مطلل ينساب كالايسم انسياب دائما \* او كالحسام جلاه كب العيفل بزلالسم في كل بسم<sup>(3)</sup> فند حسلاً \* وجمالتم في كل عين فد حسلي وافصد بيسوم (١) تالسث مسوارة ، وبعذب منهاها المسارك بانهسل نجری عسلی در کبینا سانسلا ، احلی واعذب من رحیق سلسل (۱۵) واشرف على الشرف الذي بازاتها \* لترى تلمسان العليد مسن عسل تاج عليد من المحاسس بهجمة \* احسس بتاج بالبهاء مكلسل واذا العشية شمسها مالست بمسل \* تحمو المسلى ميلسة المتمهسل وبملعب اكنيل البسير مجالسه \* اجل النواطر في العنساني اكبسل وبعلبة (6) الاوراس كل عشية « لعب بذاك الملعب المتسهل جرى المجلى (١) والمصلى خلفه خريه لا ياتسلى هذا يكسر وذا يبسر بينشنسي \* عطبا عسلى الثانسي عنسان الاول من كل طروب كل طروب يستبسى (8) \* فيد النواظدر بعند المتأمدل ورد (9) كان اديمه شبق الدجا \* اواشهب كشهاب رجم مرسل اومن كميت لا نظير كسند \* سام معم في السوابف(١٥٥) مخدول او احمر فاني الاديم كعسجد ، او اشفر يزهي (١١١) بعرب اشعل

سلطانها المسولي ابو حسو الرصيعي \* دو المنصب السامي الربيع المعتملي تاهست تلمسان بدولتم عسلي \* كل بسلاد بحسس منظوها اكسلي رافت محاسنها ورق نسيمها \* محملا بها شعري وطاب تغيزلي عرج بمنعرجات باب جيادها \* واجتسح بد باب الرجاء المفاسل ولتغدد للعباد منها غدوة \* تصبح هموم النفس عنك بمعزل وصريح تاج العاربيس شعيبها \* زرة هناك محبدا ذاك الولى ممزارة للديس والدنيا معا « تمحى ذنوبك اوكروبك تنجلى<sup>(1)</sup> وبكهبها الصحاك فـ ب متنزها \* تسرح جبونك (٥) في انجمال الاحل وتمش (3) من جناتها ورياضها ، واجتم الى ذاك اكتاح المخصل تسليك في دوحاتها وتلاعها \* نغم البلابل واطراد الجدول (١) وبربوة العشاق سلوة عاشق \* بتنتم (٥) اكتاط العرال الاكحمل بنواسم وبواسم من زهرها \* تهديك انباسا كعرب المندل ولو امرو الفيس بن حجسر راءها (b) \* فسدمسا تسسلي عن معاهسد ماسسل لوحنام حمول بنماتهما وظبائمها \* مماكان محتبسلا بحومة حمومل واذكر لها كلمي بسفط لوائها . **\* بهواي عنها الدهر ليس بمنسل** كم جادلي بيها الزمان بمطلب \* جادته الحالي الغمام المسل

<sup>(1)</sup> Barges (in Tlemcen, p. 261) — تعرب . — (2) Maggari — نبوست . — (3) Barges (in Vie d'Abou Médien, p. xxvIII) — تمشی . — (4) Le texte de la traduction des six vers précèdents (9-15) figurent ap. Barges (Vie d'Abou Médien, p. xxvII-xxvIII) et les cinq vers (10-15) ap. ID (Tlemcen, p. 261). — (5) Maggari — (6) C — باست و — (6) C.

واي مفام ليس لي ويم حاسد \* واي مفال ليس لي ويمه فادح (١) الا فل للبرسان البلاغة اسرجوا \* بفد جاءكم مني المكافي المكافي المخافع البخمل ذكري عندهم وهو نابم \* ويغمط شبحي (٤) عندهم وهو شابح (٤) البدور اذا جن الظلام كوامل \* واسد اذا لاح الصباح كوالسح تركنك سوق البز لا عن تهاون \* وكيف وظبي سانح ويك (٩) سارح (١٥) واني وفلبي في ولائك طامع \* وناظروهمي في سماطك طامع ايا اهل ودي والمشير (٩) مؤمن \* اتفضى ديوني ام غريمي فالسح ايا اهل ودي والمشيد ناصع عليم ناطبي نصاحي المنت الظبي نصاحي المنت \* ووجه اعتذاري في الفضية واضع (٦) وللاديب السيد مجد بن يوسف الفيسي لاندلسي لطف الله به

### الكامل

فم مجتل(ق) زمن الربيسع المفيل \* ترما يسسر المجتنبي والمجتلى وانشق نسيم الروض مطلولا وما \* اهداك من عرب وعرب جافيل وانظر الى زهر الرياض كانسم \* در (ق) على لبات ربات اكسلى في دولة فاصت يداها بالندى \* وفصت بكل منسى لكل مؤمسل بسطت بارجاء البسطة عدلها \* وسطت بسكل معاند لم يعدل

<sup>(1)</sup> P, T, MAQQARI = مسادح . — (2) MAQQARI = شجوي . — (3) MAQQARI التحديث . — (3) MAQQARI التحديث . — (4) P, T = بارح . — (5) MAQQARI التحديث . — (6) MAQQARI التحديث . — (7) Cette pièce de vers toute entière figure chez MAQQARI, ot. IV, p. 266-267. — (8) MAQQARI = بمبصورا ; P = نام تال ; T = باد التحديث ; toute cette pièce qui manque dans A, B, se trouve chez MAQQARI, loc. cit., IV, 262-263. — (9) MAQQARI . . . .

ظباء مغانيها عسواط عواطب ، وطير مجانيها شواد صوادم ال وتفتلهم بيها عيدون نواظر \* وتبكيهم منها عيدون نواصم على فرية العباد منسي تحيسة \* كما فاح من مسك اللطيمة فانسح / وجاد الثرى تاج المعارف ديمسة ، تغص بها تلك الربى وكاباطسح اليك شعيب بن اكسيس فلوبنا \* نسوازع لاكن الجسسوم نسوازح/ سعيت مما فصرت عن نيـل رغبـة (١) \* مسعيـک مشکـور وتحـرک رابح نسيت وما انسي الوريط ووفهة \* اناجع بيها روضه واجاوح مطلا على ذاك الغديروفد بدت \* لانسان عيني من صفاة صعائح (٥) أماؤك ام دمعي عشية صدفت \* علية بينا ما يفول المكاشع (3) / ا لئس كنت ملأنا بدمعي طابعا ، باني سكران بحبك طابح وان كان مهري في الاعك سانحا \* فذاك غزالي في عبابك سابح قوام (١) اتبي ينصب من فوق شاهق \* بمثـل حلاه (١) تستحـث الفـراثـــ ارف من الشوق الذي انا كاتم ، واصعبى من الدمع الذي انا سامح اما وهوى من لا اسميد انني \* لعرضي كما فال النصيح لناصح ابعد صيامي واعتكامي وخلوتي \* يفال بالن صيف الصدر بانو/، لبعت رشادي بيد بالغي صلة ، وكم صالح مثلي غدا وهو طالح

<sup>(1)</sup> Tet Maqqari غاية; Bargès (Vie d'Abou Médien, p. 72) qui rapporte les vers 17 à 20 de cette pièce donne la leçon غاية; le même auteur donne ailleurs (Tlemcen, p. 282) la leçon عين نيال غاية. — (2) Bargès (Tlemcen), 282 = . — (3) Bargès (ibid.) = . — (4) Bargès (ibid.) = . — (5) T = . جلاء . — (8) . — (9) عين المحالية . — (10) عين المحالية . — (10) عين المحالية . — (10) عين المحالية .

#### الطويل

تلمسان جادتك(1) السحاب الدوالع(1) \* وارست بواديك الرياح اللوافسح وسے علی ساحات باب جیادہ۔ ا \* ملت یصافی تربھا ویصافے يطير فوادي كلما لاح لامع ، وينهل دمعي كلما ناح صادح (3) بعي كل شعر من جعونسي مانح (h) \* وهي كل شطر من موادي فادح وما الماء الا ما تسم مدامعي \* وما النار الا ما تجن الجوانم خليلسي لاطيب لعلسوة طسارق \* بليسل ولا وجسم لصبحى لانسم نظرت فلاصوه من الصبيح ظاهر \* لعيني ولا نجم الى الغوب جانع با بحقكما كها الملام وسامحا ، بما اكتلكل اكتل لا المسامسح ولا تعذلانسي واعذرانسسي بفلمسا ، يرد عنانسي عسن علية ناصسح ٧ كنمت هواها ثم برح بسي الاسسى \* وكيب اطيق الكتم والدمع باضر لسافية الرومي عندي مريسة \* وان رغمت(٥) تلك الروابي الرواشح وكم لي عليها من غدو و روحة \* تساعدني بيها المنا والمناتسح وطُروي (6) على تلك البساتين سارح \* وطِروي (6) على تلك الميادين جامح ٧ تحار بها الاذهان وهي ثوافسب \* وتهبو بها الاحلام وهي رواجع

<sup>(1)</sup> A, C = جاءتك (2) B = بالمروائيم بالمروا

الاسلحة عن مثل اسنمة المهاري وتبفر من بطونه عند تدميث الغماثم بطون العداري (١) وبها للملوك فصور زاهرة اشتملت على المصانع العانِفة والصروح (2) الشاهفة والبساتين الرائفة مما زخربت عروشه ونمفت غروسه (3) وتناسبت اطواله وعروصه فازرى باكنورنق والمجدل (١) الرصابة وعبدث بالسدير ويوجد بخارجها اكتمائل الالعاب والادواج الاشبة (٥) واكدائسن الغالب بما تشتهيم الانبس وتلذ الاعين من (6) البواكم والرمان والزيتون والتين الى المنتزهات الرائعة والملاعب اكبالية والمعاهد الكريمة بما شنت من جر صفيل ومعرس للحسن ومفيل ومالك الالباب وعفيل وفال للبلابل وفيل (١٦) وتنصب اليها من عل(8) جبلها (9) انهار من ماه غير واسن تتخلد(10) بد ايدي المذانب والاسراب المكبورة حلالها ثم ترساه بالساجد والمدارس والسفايات والفصور (١١) وعلية الدور واكمامات بيعمم (١٤) الصهاريج ويبهن اكياض (١٥) ويسفى بسانينها (١٤) خارجها و (١٤) مغارس الشجر ومنابت اكحــب فهي التي سحرت الالباب رياما واصابت (16) النهى ووجد المادحون فيها المفال (17) فمن ذلك فول شاعرها الشينج الصوفى الاهـــرب ابي عبد الله محد بن عمر بن خيس رحد الله

<sup>(1)</sup> C = العذاري et Maqqari. — (2) A = ضروح . — (3) Ces deux mots manquent dans A, B. — (4) Les Mss, — المجلل . — (5) B = نسبب . — (6) B = . — (7) Les lignes qui précèdent, à partir de بالسبب exclusivement, manquent dans C, P, T et Maqqari. — (8) A = على = (9) manque dans T et Maqqari. — (10) C, P, T et Maqqari = تنخاذ . — (11) A = بالغصور . — (12) A, B = معلى الحياض (13) المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى . — (14) C = بالمعلى . — (15) و manque dans C, B. — (14) C = في المعلى . — (15) و الطابوا واطابوا واطابوا . — (17) C et T ajoutent . — (19) - . اصعة

وما يدريك بانى بلان فالت السععت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول ان لي بالمدينة انصارا و لولدي بالمغرب المغصى انصارا يا باطمة (٤) سيفتىل اكسن واكسين ولا نجد ذريتهما انصارا الابربر المغرب الافصى بيا شفاوة من فتلهما (٤) يا باطمة فد جعل الله بي فلوب البربر فتلهما (٤) ويا سعادة من احبهما (١) يا باطمة فد جعل الله بي فلوب البربر لذريتي محبة (٤) ورحة وسيكون فوم من البربر بالمغرب على اليفين والديس الصحيح الى يوم الدين و (٥) دار ملكهم في (٦) وسلط بين الصحواء والتل تسمى بلغة البربر تلمسان كلمة (٥) مركبة من تلم ومعناة تجمع وسان معناة اثنان أي الصحواء والتل فيما ذكرة شيخنا ابو عبد الله الايلى رحمه الله وكان عاربا بلسان الفوم ويفال (٩) فيها ايضا (١٥) تلشان (١١) وهو ايضا مركب من تل (٤١) ومعناة بال (١٤) وشان أي لها شان عظيم وهي (١١) مدينة عريفة في التمدن (١٤) لذيذة الهواء عذبة الماء كريمة المنبت افتعدت بسعح جبل ودون راسه بسيط اطول (١٥) من شرق الى غرب عروسا فوق منصة والشماريخ (١٦) مشرفة عليها اشراب (١٥) النياج على اكبين تطل منه (١٥) على فحص افيح معد للهلاحة تشفى ظهدورة التناج على اكبين تطل منه (١٥) على فحص افيح معد للهلاحة تشفى ظهدورة

تفوم الساعة صبطه المروزى بالميم وبفي بن مخلد والدارفطنبي ببي بوائــدة (١) فال صاحب الاحكام في حديث المغرب الافصى هو افريفية وبلاد تاهوت العاصى بمصر اثنا عشر رجلا من اهل المغرب معلقوا الرموس واللحا راغبيس جي الاسلام بسألهم عن سبب حلافهم بفالوا بأتانا (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم محلفنا شعرا نبت مبي الكفر حتى يخلف ١٥٠ كلاسلام مبارك عليهم عصرو ابن العاصى وارسلهم مع ترجمان لد الى عمر بن اكطاب رضى الله عنده بدانوة باستعزاهم بانتموا الى بربر المغرب وسألهم عن مساكنهم بفالوا البوادي فال لا تخشون فالوا نكرم اكنيل ونبعدها المغار (٥) بفال عمر رضى الله عند اكمد لله الذي من عليَّ برؤية هؤلاء فبل الممات بسأله (6) اكبلساء عن اصل ذلك بفال حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة برأيت كثرة الكهار وفلت المسلمين ببكيت بفال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعز الله هذا الدين بافوام ياتونكم من المغرب لطلبه ثم اكرمهم عمر و اصرفهم (٦) البي عمرو بن العاصى بمصر وامرة بضمهم (8) إلى اكبيش وذكر ايضا عبد الله فال رأيت في كتاب عمر بن على الاندلسي ان رجلا من البوبراتي المدينة ايام وبات رسول الله صلى الله عليم وسلم باستاذن على باطمة الزهراء رصمي الله عنها وانتمى الى بربر المغرب كافصى بفالت له اتكون بلانا بفال لها

## الفسم كلاول

اننى ذاكر اعزى الله مى حذا الفسم ما لاغدا الناعنه من التعريب بكنه في ل بني عبد الواد و اوليت لما كان حادثا معترفا بداناه الى مكان سابق وزمان لاحق (ا) وجب ان نعود لذكركل منها بابا (اا) نعي فيه بغرصنا بحسب الوسع ان شاء الله

# الباب كلاول

مى ذكر اعتمار بغى عبد الواد من كلارض وبيد ث**لاثة ب**صول

## المصل كلاول

بي اسم ووصهم وفلت هو جي (3) كافليم الرابع واعدل مزاجا وابصلها نتاجا (4) وهي ما بين ابريفية والسوس (5) من المغرب كافصى الذي اخرج فيم مسلم والدارفطني وفيرهما عن سعيد (6) بن ابني وفاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال لاتزال طائعة من امتي بالمغرب ظاهريس على اتحق حتى

<sup>(1)</sup>  $\Lambda$  = بابا بابا (2) (3) برمانا (1) H (3) برمانا (1) H manque dans H

سعد = C (6) C . سوس = C (5) موس . — (6) C . سعد

والفسم الثاني مي ذكر الملك() الاول من بني عبد الواد وبيه () ثلاثة ابواب

الباب الأول مي ذكر دولة يغمراسن بن زيان ودول بني عثمان من بعدة والباب الثاني مي احياء الدولة بعد و الهاه

والباب الثالث بى دولة اولاد عبد الرجان (۱) بن يحيى بن يعمراسن والفسم الثالث بيما حازة امير المومنين مولانا ابوحمو من الشرب الشاهى الاطواد (۵) و بيد ثلاثة ابواب

الباب كلول مى ذكر سجاياه (١٥) الكريمة وسيرتد اكميدة والباب الثاني مى ذكر اوليته ومصير الامر اليه

والباب الثالث مي ذكر ما حوته (7) دولته الكريمة من حل وترحال البرام

وسميته بغية الرواد (8) \* في ذكر الملوك من بني عبد الواد \* وما حازة مولانا ابو جو من الشرف الشامق الاطواد (9) ومن الله استل الاعانة والعصمة والتسديد \* والهداية إلى العمل الرشيد \* اله ولى ذلك والفادر عليه

والله مرشد مى ذكر (1) تالد فبيله (1) الاعز (1) وطارفة (1) فخر سلاطين العلى اسلامه ثم احاديث لياليه الكريمة وايامه \* ونفصه (1) وأبرامه \* وظعن (1) ركابه الاعلى ومفامه \* ورتبته على ثلاثة افسام

الفسم كلاول مى تعريب بكنه فبيل عبد الواد واوليته وميه ثلاثة ابواب الباب كلاول مى ذكر محل اعتماره من لارض ويشتمل على ثلاثة بصول كلاول مى اسم المكان و وصفح

والثاني مى تعديد من الجبدات او استفر بدالله من الصاكين والعلماء وغيرهم والثالث مى تملكه من لدن المبتح الاسلامي

والباب الثاني مي تعريف بجنس الفبيل ومِصله ويشتمل على مِصلين کلاول مي ذكر البربر ومنتهي زناتة فيهم

والثاني مي ذكر شعب بنبي عبد الواد وبطونهم

والباب النالث مي ذكر اوليتهم وترحيل ايامهم ويشتمل على ثلاثة مصول

كلاول فبى ابتداء امرهم

والثانى بى انتها الملك اليهم

والثالث بيس ولي غير مستبد منهم

<sup>(1)</sup> A, B = ... فبيلة A = ... (2) A = ... فبيلة A = ... فبيلة A = ...

<sup>(5)</sup> Ce mot نفضه manque dans B. — (6) A, B = مطعن . — (7) A, B = الجبته . —

<sup>.</sup> استفرابه - A (8)

العالمين \* إمام المهتدين \* وجال الدنيا والدين \* وفامع الفجوة والملحدين \* المتوكل على الله المفدس المرحوم ابي يحيى يغمراسس بن زيان اعزة الله ونصرة \* واعلى فدرة \* وخلد في صحب المعالى أن شاء الله مخرة \* مما وفع ركاب عنايته عليه \* وهدى رايد (1) الكمال شرح مامالم عليه \* تخليد ما لدولته الكريمة من معال \* وباس ونوال (١) \* واحاديث صحام لا بمخر عوال \* وحا جمعته سيرته الكريمة من حرب وسلم (3) \* وتبريق ولم \* وحكمة وحكم (١) \* وتدوين ما اشتملت عليه ايامه من اخلاف وجدة(٥) \* وايمان وردة (6) \* وبرج من بعد شدة ليكون ذلك اسوة في الفخسر اللباب \* وعظة وذكرى لاولى الالباب (6) \* وكنت ممن يامرة اعلى الله مفامه بذلك ثم رايت ان امتثال اموة العزيز (٦) على برص \* وان طاعت من طاعة الله على بعض \* بانتدبت ١٨) لاملاه هذا الكتاب راكبا بيه لرضاه ١٩) الاخطار \* مسطـرا لمعاني الفواهي واسجاع (١٥) الاسطـار \* جالبا منه الى سوق الآداب سفطا ومكسبا نبسي بمجاورتها فرسان البيان \* وشرعت في تصنيفه معولا في سهام اكندم المعروضة وعلاوة على حمل بعد أن بينت الاو زان (11) \* وطعت بها الشام والعرافي وحادثت العمسران بالعراب \* وابترعت الروض رياضة النظرات ودعوت المحبوط باجاب \* وزحزحت الاعجام بانجاب \* ثم بدانه

au lieu de وحكم على . — (3) A — بايد . — (4) C = إيد . — (5) B — . . و (5) C = . . و (5) C = . . (6) Cpr. Qoran, وحكم و et plus loin وجدت = (5) Cpr. Qoran, وحكم وحكم المجاد الم

إرجى اليمه من حكم ١١) ومواعظ وخبر واستخبار \* وعلى ،اله وصحبمه اكثيرة الاخيار الذين اوضحوا المراشد وخلدوا الآثار \* ودونوا الدواوين ووصعوا (2) التواريخ ومصروا الإمصار \* واعلموا (3) مساعى الانتهاء والانتمار \* بهازوا بالنعيم المفيم في دار الفوار \* صلاة تناسب ما له ولهم من شرف الافدار \* تترى ما اختلف الجديدان وتعافب الإدمار \* وبعد بأن النبوس الكبار والهمم الاحرار \* لا تزال طامحة (4) الابصار إلى اوج الفخار \* راغبة الى خالفها فيسي اطالة الاعمار \* بما تخلده الاثار \* اذ باع ١٥ الاثار في اكياة مديد \* وحديث المره بعدة خلق كما علمت جديد \* ولما كان مولانا اكتليقة الامام \* السلطان الهمام \* اكبواد الضرغام \* كبير الملوك \* وناظم السلموك \* وناهم سبيل البخرالمسلوك \* ناصر الملة (6) وواحد الاتمة اكبلة (7) \* والمختار بشرب الغريبة واكبلة (8) خير من انجبته ارحام الاعاصر \* والتببت عليه وشائع الاواصر \* وابصل من عليه اذا عد (9) الايمة الاعلام تعفد اكتاصر \* امير المومنين المتوكل على رب العالمين ابو حو ابن مولانا الاميرالاعلى \* بدرالمجادة الاجلى \* واكنليق بصفات الكمال الاولى \* ابي يعفوب ابن مولانا العلى (١٥) الكبير \* الشهيد الشهير \* ابي زيد ابن مولانا الامير الامجد \* السعيد الاسعد \* الجليك (١١١) الاوحدد اله ابي زكرياء يحيى ابن مولانا امير المسلمين \* وخليفة رب

<sup>(1)</sup> C - عليه وحكم وحكم (2) A - اوضعوا (3) C, B = عليه (4) B - . من حكم وحكم وحكم (4) B - . طاعة (5) C - . الضباغ (6) A - . المسلة (7) A - . المسلة (8) Ces trois derniers mots manquent dans C. (9) B - عر (11) B - المامل (12) B - المامل (12) B - . المامل (12) B - . المجد (12) B - . المجد (12) B - .

jarv. of California



اكمد للد (أ) الذي خلق الدول(أ) اجنة في بطون الاعصار \* و ذراً منها غزرا (أ) مستهلة في مهدود الا مصار \* ثم كعلها من السياسة الاظار \* والبسها افعصة الشرانع راتفة الظهار \* واكتنبها آيات الليل والنهار \* فمنها الرصيع والطليق في الشباب والكهل المعار \* تتلوة السنة الاسطار \* ان في ذلك لذكرى لاولي الابصار (أ) \* ونصلى على سيدنا ومولانا مجد مصطهاة المختار \* ورسوله الآخذ باكحبز عن النار \* اشرف العالمين منتلى زاكي النجار \* وافضلهم خلفا وخلفا يوم الفخار \* الذي انزل عليه الفرآن منه آيات النجار \* وافضلهم خلفا وخلفا يوم الفخار \* وفض عليد احسن (أ) الفصص بما

<sup>(1)</sup> B avant ces deux ajoute: فال الشيخ البوزكرياء ليحيى بن عجد بن الحسن بن خلدون نبعنا الله به اميس اسما الدول (2) . . . عجد بن الحسن بن خلدون نبعنا الله به اميس que dans G; A = 1 الأول A = 1 manque dans A = 1 manque

TO VIEW AMMONIJAJ

العجلد كلاول

مو

ڪـــــاب

بغية الرواد

يے ذكر الملوك من بنبي عبد الواد

\_\_\_\_

تالسيسب

الشيخ الهفيه ابي زكرياء يحسى

ابن ابي بكرمجد بن مجد بن مجد بن اكسن ابن خلدون



طبع بمطبعت بييسر بونطانيا الشرفيسة بسبي انجزائسر سن<u>ا۱۳۲۱</u>ة 1903

. . 

المجلد الأول

من

كستساب بغية الرواد

يے ذكر الملوك من بني عبد الواد

تـالــــــ

الشيخ الهفيه ابي زكرياء يحبى

ابن ابي بكر محد بن محد بن محد بن اكسن ابن خادون



طبع بعطبعت بييسر بونطانا الشرفيسة بسبي انجزائسر سن<u>ا۱۳۲۲</u>

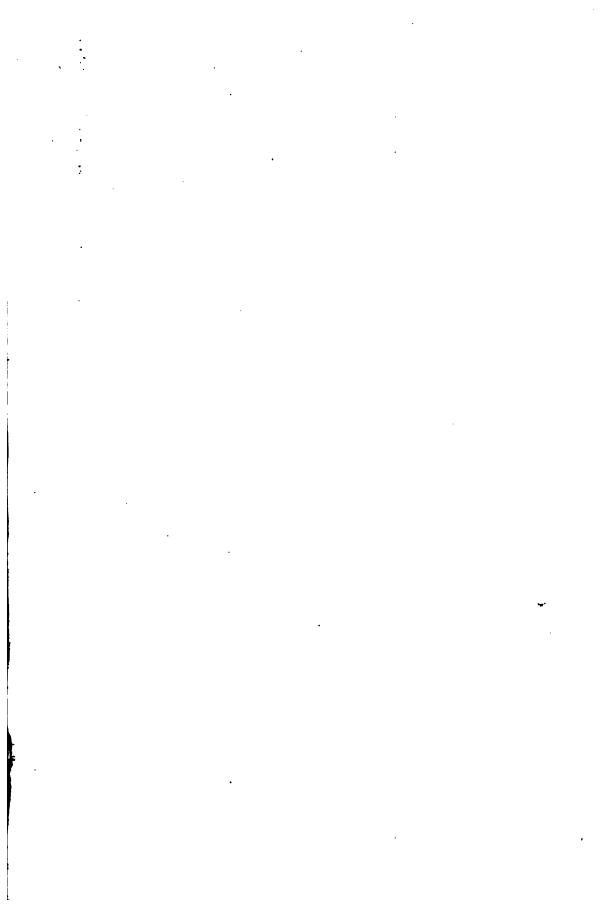

#### THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH

DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

OCT 11 1941 AHG 08'91 ŧ 13Feb'65GP REC'D LD SENT ON ILL FEB 1 3 65-12 M JUL 2 1 2005 MAR 27 1975 1 U.C. BERKELEY 配 课 期13% REC, ILL MAR 1 1978 HITER-LIPT :-Lr MAR 2 1978 B ILL MAR 1 3 1978 RECEIVED AUG 2 5 1986 CIRCULATION DEPT.

LD 21-100m-7,'40(6986g)

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY





